

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + Ne pas supprimer l'attribution Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com





AND) NATURAL SCIENCES

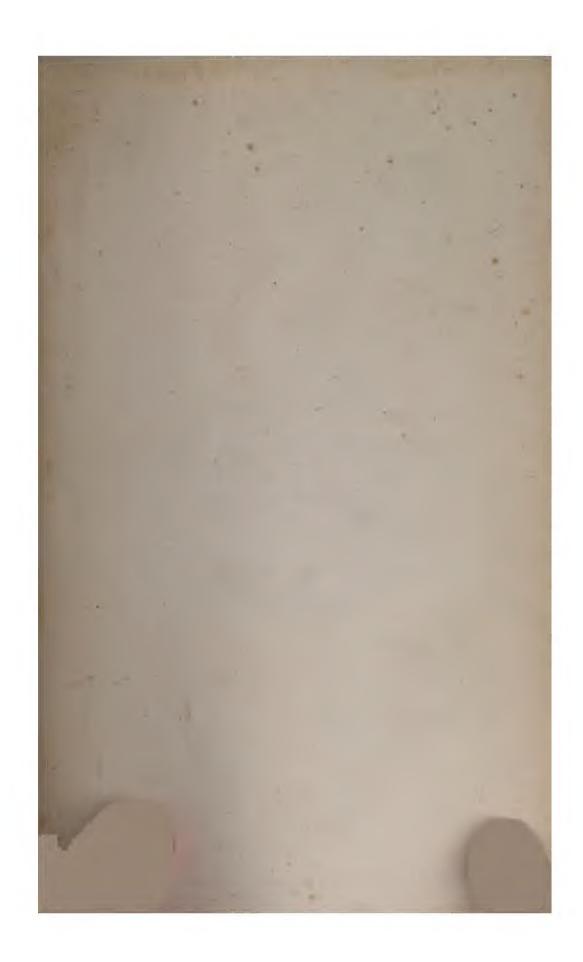

|   |     |    | • |
|---|-----|----|---|
|   |     |    |   |
|   |     |    |   |
| • | •   | 46 |   |
|   |     | •  |   |
| 4 |     |    |   |
|   | . ` |    |   |
| • | *   |    |   |

#### LA

## PHILOSOPHIE DE LA NATURE CHEZ LES ANCIENS

#### DU MEME AUTEUR

| De l'authenticité du Parménide, i vol. in-8°                                                                                                                                             | 4 fr. »»  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| De priorum Pythagoreorum doctrina et scriptis, i vol. in-80                                                                                                                              | 3 fr. **  |
| Platon à l'Académie, brochure in-8°                                                                                                                                                      | 1 fr. 50  |
| Etudes sur le banquet de Platon, in-8°                                                                                                                                                   | 3 fr. »»  |
| Examen de la date du Phèdre, in-8°                                                                                                                                                       | 2 fr. >>  |
| La Vie et l'Œuvre de Platon (avec un beau buste de Platon<br>en héliogravure Dujardin), ouvrage couronné par l'Académie<br>des sciences morales et politiques, 2 vol. grand in-8° raisin | 24 fr. >n |
| Les Origines grecques du stoïcisme, brochure in 8°                                                                                                                                       | 1 fr. 50  |
| Le Gorgias, commentaire grammatical et littéraire des chapitr<br>LXXXIII, précédé d'une étude sur le style de Platon et suivi d'un<br>sur les mythes de ce philosophe, in-8°.            | appendice |
| Études sur le Philèbe, in-8°                                                                                                                                                             | 1 fr. 50  |
| Études sur le Politique attribué à Platon, in-8°                                                                                                                                         | 1 fr. 50  |

# EA PHILOSOPHIE DE LA NATURE

#### CHEZ LES ANCIENS

PAR

CH. HUIT

- « Res ardua obscuris lucem dare « omnibus vero naturam, et « naturae sua omnia ».
  - marking and omnin >.

(PLINE L'ANGIEN).

Ouvrage couronné
par l'Académie des Sciences morales et politiques



#### PARIS

ANCIENNE LIBRAIRIE THORIN ET FILS
ALBERT FONTEMOING, ÉDITEUR
Libraire des Rooles Françaises d'Athènes et de Rome
au Collège de France, de l'École Normale Supérieure et de la Société des Études Historiqu
4, RUE LE GOFF, 4

1901

6/448

#### AVANT-PROPOS

En 1890, l'Académie des sciences morales et politiques mettait au concours le sujet suivant : La philosophie de la nature chez les anciens. En 1892, sur le rapport de M. Ch. Lévêque (1), elle couronnait l'ouvrage qu'on va lire. Depuis lors huit ans se sont passés, durant lesquels l'auteur, mettant à profit d'une part les conseils de critiques autorisés, de l'autre les lumières contenues dans des publications nouvelles, n'a rien négligé pour rendre son œuvre moins imparfaite.

L'étendue même et l'intérêt de la question à traîter le mettaient en présence d'un double écueil.

Le premier, restreindre le sujet à ses données essentielles au risque de l'enfermer dans des limites arbitraires et de ne rien laisser subsister de sa majestueuse ampleur.

Le second, vouloir tout citer, tout mentionner, tout discuter dans un domaine de proportions presque infinies, car après lui-même, son âme et ses facultés, il n'est rien que l'homme (sans excepter le Grec et le Romain d'autrefois) ait observé. examiné, contemplé et approfondi avec autant d'empressement que la nature. Dans ce qu'elle appelait la physique, l'antiquité faisait rentrer tout ce qui n'est pas du ressort spécial de la logique et de la morale,

<sup>(1)</sup> On en trouvera quelques extraits dans un Appendice à la fin de ce volume.

c'est-à-dire non seulement la cosmologie, mais encore la plus grande partie de la théodicée et de la psychologie.

Voilà pourquoi l'auteur ne s'est pas reconnu le droit d'éliminer du cadre de ses recherches les éléments empruntés à la nature tant par la religion que par la poésie antique. De là une première partie, où l'imagination et le sentiment jouent un aussi grand rôle que la raison et le raisonnement dans la seconde, d'un caractère avant tout scientifique. En revanche, parmi les textes qui s'offraient en foule malgré tout ce que le temps nous a ravi, il a fallu se borner à quelques citations assez courtes, en s'interdisant les unes parce qu'elles n'étaient pas indispensables, d'autres parce qu'elles sont pour ainsi dire gravées dans toutes les mémoires.

Au surplus, après les travaux si remarquables de Quinet, de Guigniaut et d'Alfred Maury sur les religions des anciens — de Laprade, de MM. Gebhart et Boissier sur le sentiment de la nature dans la littérature classique — de MM. Zeller et Chaignet sur l'ensemble de la philosophie grecque — de MM. Tannery et Milhaud sur la période antésocratique — de Th. H. Martin et de M. Fouillée sur Platon — de Ravaisson et de Lévêque sur Aristote — de Bouillet sur Plotin — il ne restait qu'à tenter la synthèse des résultats obtenus par tant d'excellents écrivains. On retrouvera ici leurs jugements les plus remarquables, parfois même jusqu'à leurs expressions : qui pourrait en être surpris? (1)

Des ouvrages tels que celui-ci n'ont rien à attendre de

<sup>(1)</sup> Dans un de ses plus séduisants dialogues, Platon prête à Socrate l'ingénieuse réflexion que voici : « Je sais bien que je n'ai pu trouver par moi même toutes ces belles choses, car je connais la médiocrité de mon génie. Reste donc que les pensées, qui s'échappaient de mon âme, aient eté puisées à des sources étrangères. Mais j'ai l'esprit si indotent que j'ignore comment ni d'où elles me sont venues. » L'auteur, qui n'est ni un Socrate, ni un Platon prie ses lecteurs de lui accorder, cas échéant, le bénéfice d'une semblable excuse.

la curiosité publique. Recueillir les suffrages de ce qui reste encore au milieu de nous d'amis des lettres et de la civilisation antique, telle est l'ambition de l'auteur, et en même temps l'unique récompense à laquelle il aspire.

Paris, août 1900.

### LA PHILOSOPHIE DE LA NATURE CHEZ LES ANCIENS

#### PREMIÈRE PARTIE

#### INTRODUCTION

Placé aux confins du monde intelligible et du monde sensible, l'homme par son âme touche aux idées, par son corps à la matière: mais d'ordinaire ce dernier monde l'occupe et le captive infiniment plus que le premier. Il y a pour lui, tout ensemble, sierté légitime et dissiculté maniseste à s'élever dans une région supérieure: il semble au contraire qu'il n'ait qu'à s'abandonner à la pente de sa pensée pour s'intéresser à ce qui l'entoure, pour descendre vers ce qui lui est insérieur. De plus, il se rattache aux êtres de la création par un commerce incessant, par des liens innombrables: il est fait pour eux comme ils sont saits pour lui.

Si, pour se produire, les forces naturelles n'ont pas besoin de l'homme, pour porter leurs fruits les plus merveilleux elles ont attendu son intelligente intervention. Quelque idée que l'on se fasse de son origine, la nature telle qu'elle se montre à nous réclame une raison qui la comprenne et lui commande : autrement elle serait bien près de n'être que nuit et silence. Que serait la lumière, que seraient les splendeurs de tout genre qui en jaillissent, sans œil qui les perçoive? que seraient les sons les plus harmonieux, sans oreille préparée pour les entendre? quelles moissons couvriraient le sol, sans bras pour le défricher? Aussi bien, partout où l'homme n'a pas apparu ou a passé sans laisser de trace, solitude est synonyme tantôt de stérilité et de désolation, tantôt de terreur, toujours de tristesse.

Mais si l'homme est nécessaire à la nature, la nature à son tour est nécessaire à l'homme, qu'elle entoure et pénètre, pour ainsi parler, de toute part. C'est d'elle que nous viennent et l'air que nous respirons, et les éléments qui conservent notre existence, et les modèles primitifs de nos arts, et les impressions qui tiennent perpétuellement notre esprit en éveil : comment s'étonner de la puissance avec laquelle le monde extérieur s'impose à notre sensibilité et saisit notre imagination? l'univers est un domaine immense ouvert tout à la fois à la pénétration de notre intelligence et au déploiement de notre activité. Conquises et domptées par la main qui les fait servir à son usage, les forces et les énergies toujours subsistantes du monde physique provoquent notre curiosité à scruter l'un après l'autre tous leurs mystères.

Considérons notre organisme: ses ressorts les plus parfaits ont pour mission de nous mettre en communication avec le dehors, et pour ne représenter qu'un degré élémentaire de la connaissance, la sensation n'en est pas moins le préliminaire presque indispensable d'une illumination plus haute. De même notre âme est capable de jouissances moins matérielles et plus pures que les plaisirs des sens : mais tandis que sans cesse et d'eux-mêmes ces plaisirs s'offrent à elle, quelle satisfaction d'ordre intellectuel et moral ne doit pas être achetée au prix d'un effort?

Ainsi, si la nature n'est pas, comme on l'a dit, la seule révélatrice, la seule éducatrice de l'homme, son action n'en est pas moins visible soit dans le tempérament des sociétés, soit dans la formation des individus. C'est comme un spectacle qui se restête perpétuellement dans l'imagination humaine: c'est comme une excitation venue du dehors et faisant éclore avec plus ou moins de fécondité et de promptitude les germes de pensée et de sentiment contenus au dedans,

En droit et en fait, l'homme est vraiment le roi de la création : au sein de la nature même, son industrie a réussi, selon une expression remarquable de Cicéron, à créer pour ainsi dire une seconde nature (1) : mais ce monarque dépend de ses sujets presque autant que ses sujets dépendent de lui. Il est arrivé, il arrive encore à l'historien des institutions et des idées de se préoccuper fort peu du sol où elles ont germé, du ciel sous lequel elles ont vu le jour : attentif par devoir à l'homme intérieur, le psychologue, de son côté, perd aisément de vue l'homme extérieur, celui que mille liens apparents ou cachés attachent au milieu où il vit. Et cependant si étroits sont ces rapports qu'historieus et politiques, psychologues et moralistes auraient un égal avantage à en tenir un compte judicieux 12).

Sous l'empire de certains préjugés ou par l'effet de ses plus cruelles rigueurs, la nature a été parfois l'objet des malédictions de l'homme, presque toujours, presque partout ses splendeurs et ses hienfasts ont provoqué à son égard des élans d'admiration, même des invocations enthousiastes. Pour un infortuné qui la traite de marâtre, combien d'autres la vénèrent comme une reine! De toute manière elle n'a jamais

<sup>(</sup>t) De natura deorum, II, 60 ° a Terrenorum commodorum ommis est in homine dominatus. Nos campis, nos montibus fruimur : nostri sunt amnes nostri treus : nos fruges serimus, nos arbores : nos aquarum diductionibus terris fecunditatem damus : nos flumina arcemus, dirigimus, avertimus : nostris denique manibus in recum natura quasi alteram naturam efficere consinur ». — On sait avec quelle eloquence Bossuet développe des considerations analogues dans son Semion sur la mort.

<sup>2)</sup> La philosophie sulut les fois de l'espace aussi bien que celles du temps. Elle est née quelque part, elle passe de controes en contres, elle suit certains chemins. Etudier ces migrations, dresser cet itineraire philosophique, c'est co que pappellerai l'histoire géographique de la philosophie » P. Lever, Principes de mitaphysique et de psychologie, 1, p. 254.)

cessé de tenir une place dans la pensée et les préoccupations de l'homme : les textes littéraires et philosophiques, même les monuments artistiques et religieux sont à travers les siècles autant de témoins irrécusables, ici des sentiments qu'elle a inspirés, là des problèmes qu'elle a posés à la curiosité des métaphysiciens et des savants. Ce sont les premiers chapitres de cette longue et intéressante exploration que l'on se propose d'étudier dans ce travail, limité au seuil du Moyen Age. Embrassée dans toute son étendue, l'œuvre paraît immense et serait bien faite pour décourager quiconque aurait l'ambition d'en épuiser, l'un après l'autre, les divers aspects, de les fouiller jusque dans les moindres détails. Heureusement notre tàche est plus restreinte.

Il ne s'agit en effet, nullement, ou de décrire les transformations du globe à partir de l'apparition de l'homme à sa surface, ou de descendre dans les cavernes et les cités lacustres qui aux ages préhistoriques ont abrité certaines populations; il n'est question ni de remuer les ruines de cités ou de nations fameuses, aujourd'hui depuis longtemps disparues, ni de suivre les archéologues en quête des plus anciens vestiges de l'industrie humaine au berceau. En nous assignant un domaine différent, nettement circonscrit, quoique singulièrement vaste encore, notre sujet nous invite à abandonner à d'autres ces recherches d'un intérêt parfois si palpitant. Ce que nous aspirons à retrouver, c'est le retentissement du monde extérieur au fond de l'âme humaine, c'est l'ébranlement de l'imagination en face de tant de merveilles, plus tard les tentatives faites par l'intelligence pour se rendre compte de l'ensemble de la nature et des phénomènes innombrables dont elle est incessamment le théatre. Au lieu de paysages à retracer, ce sont des idées et des impressions que nous avons à requeillir et à décrire ; au lieu de phénomènes à classer et à analyser, co sont des systemes dont il faut reconstituer la genèse, marquer les rapports et suivre la succession. Les solutions qui nous intéressent visent non les difficultés matérielles de l'homme physique luttant contre la résistance des

choses, mais les multiples problèmes se posant devant l'esprit humain aux prises avec les mystères de la création.

Qui nous redira les premières impressions de l'humanité en face du monde extérieur? Nul document contemporain n'est là pour nous les révêler. Ecartons les imaginations arbitraires du transformisme pour qui l'homme primitif, être inférieur et n'ayant de l'homme que le nom, se distinguait à peine de l'animal avec lequel it se contoudait naguere : ne ongeons qu'à l'homme, être raisonnable et libre, appelé sans doute à étendre à travers les siècles le champ d'action et le pouvoir de ses facultés naissantes, mais en possession, dès son apparition sur ce globe, des lumières et des énergies intérieures sans lesquelles nous ne pouvons même pas le concevoir.

Plus d'un auteur, philosophe ou poète, a tenté de peindre le père de notre race s'éveillant à la vie et faisant par tous les seus à la fois l'essai des merveilleuses capacités de son ame. En présence du monde infini, le spectacle, on peut le croire, fut tout ensemble assez curieux pour le surprendre, assez splendide pour le ravir, assez imposant pour l'effrayer : et quelle imagination serait à la hauteur d'un pareil tableau! Pour nous modernes, héritiers d'une civilisation cinquante ou soixante fois séculaire, vivant au milieu d'une nature depuis longtemps peuplée, assouplie, fécondée, embellie par les mille inventions de l'industrie humaine, il nous est impossible, ou à peu près, de nous figurer le globe sous l'aspect où il apparut à ses plus anciens habitants. Notre terre ellemême, la paléontologie et la géologie l'attestent, a son histoire : quelle période de son existence traversait-elle alors? Ajouterons-nous foi aux descriptions enchanteresses que la poésie antique nous a léguées des merveilles de l'age d'or. alors que les plaines, vierges du soc de la charrue, se paraient spontanément de riches moissons, alors que les sleurs naissaient d'elles-mêmes sous la tiède baleine des zéphyrs? ou au contraire doit-on, à l'exemple de Buffon, se représenter les premiers humains « témoins des derniers mouvements

convulsifs de la terre, tremblant sur un sol qui tremblait lui-même sous leurs pieds, exposés aux injures des éléments, pénétrés du sentiment commun d'une terreur funeste? » Ces deux peintures si opposées ne sont-elles que fictions arbitraires, ou répondraient-elles peut-être à deux phases différentes de l'histoire de notre planète et de notre race? nous abandonnons à d'autres le soin de trancher ce débat. Une chose est certaine : c'est que l'humanité, dans sa marche pour prendre graduellement possession du globe, et en particulier dans ses migrations à travers notre continent, a rencontré des obstacles de plus d'un genre : ce fut pour elle une tâche partois bien rude de défricher le sol inculte et rebelle, de trouver un abri contre les assauts des éléments, contre les intempéries des saisons, contre la dent des bêtes sauvages. Or, tant que se perpétua cette lutte sans trève ni relàche, une étude patiente et bienveillante du monde physique était impossible : auxiliaire à invoquer ou ennemie à combattre, partout la nature se dressait comme une puissance dont il fallait avant tout s'assurer le concours ou désarmer le courroux. Plus tard, quand, sorti vainqueur de ce combat, l'homme commença à jouir de sa conquête, l'admiration avait eu le temps de s'émousser : les esprits en contact journalier avec la nature cessèrent d'en être frappés, et négligèrent de rechercher les causes de phénomènes qui n'excitaient plus d'étonnement : comme si, remarque Cicéron, la nouveauté des choses fût plus efficace que leur grandeur pour s'imposer à l'attention.

Ajoutons que dans l'enfance des peuples, comme dans celle de chacun de nous, la raison avec les facultés supérieures qui en dérivent reste volontiers dans l'ombre, inconsciente de sa force, tandis que l'imagination affranchie se donne carrière. Souvenons-nous que tout ce qui relève de notre sensibilité échappe communément au contrôle de notre dialectique, et que le plus souvent on est aussi incapable qu'on se montre oublieux de raisonner ses joies et ses tristesses, ses antipathies et ses terreurs. Dès lors nous n'éprouverons aucune surprise à voir les sciences de la nature que tant de

raisons, semble-t-il, devaient faire surgir dès les débuts de la civilisation, ne faire cependant leur apparition que si tard (1).

A défaut de la science, comment se traduiront les premières impressions de la nature sur l'homme, les premières réflexions de l'homme sur la nature? Sans doute un tel rôle paraît convenir éminemment à la poésie, ce chant spontané de l'àme que l'on rencontre à l'origine de toutes les littératures; aussi bien le premier exemple du rythme et de la mesure ne fut-il pas le soufile de la poitrine, le mouvement de la vague, le balancement des forêts? Mais si toute race humaine est douée d'une poésie latente, tantôt cette poésie n'arrive pas à prendre conscience d'elle-même, tantôt les monuments qui la renferment ont été ensevelis dans l'oubli et ont disparu sans retour. C'est ainsi que, dans l'antiquité la plus reculée, les Hébreux et les Hindous sont les seuls peuples qui aient eu une poésie véritable, les seuls du moins chez lesquels une partie notable de ces chants primitifs aient survécu.

Heureusement, pour combler cette immense lacune, un autre domaine non moins vaste s'ouvre à nos investigations : un élément nouveau va intervenir, qui jettera tout au moins quelque lumière sur un sujet enveloppé de tant d'obscurités.

<sup>(1) «</sup> Dans l'intelligence, l'imagination est antérieure à l'expérience et à la raison lentement conquises sur elle : ce que nous appelons entendement, c'est l'imagination assujettie à modèler sur les choses les combinaisons d'idées qu'elle forme ; mais avant de se soumettre à cette loi, il a fallu que l'imagination s'exerçât d'abord avec une pleine liberté, et c'est pourquoi l'art et la religion précèdent la philosophie et la science. L'humanité tend à s'adapter à ce qu'elle rêve plus encore qu'à ce qu'elle voit. » (M. Boirac.)

| · |   |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   | · |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

#### CHAPITRE PREMIER

#### La nature et la pensée religieuse.

#### Réflexions générales.

Il ne s'est pas trompé, le philosophe qui a défini l'homme, par opposition à tous les autres vivants, un être religieux. Si vains que nous soyons, il suffit à chacun de s'interroger soi-même pour avoir le sentiment de sa dépendance. Qui oserait dire qu'il est son propre auteur, son unique maître? Qui voudrait se persuader que le hasard contient le premier et le dernier mot de 'sa destinée, sans qu'aucune intelligence n'en surveille le cours après en avoir souverainement marqué le but? Non, tout homme que la passion n'aveugle pas proclame par sa raison l'existence d'un Etre suprême, alors même que cette raison se reconnaît impuissante à le saisir et incapable de le comprendre : car en nous, hors de nous, cet Etre se cache et se manifeste tout ensemble à notre regard.

Sans doute en rentrant en lui-même, l'homme trouverait au fond de son âme un reflet de Dieu à certains égards plus immédiat et plus vivant : mais de même qu'à une miniature achevée l'enfant préfère un tableau aux vastes dimensions ou une image grossière aux couleurs éclatantes, de même les peuples enfants conçoivent la divinité plutôt d'après les im-

pressions confuses mais énergiques des sens (1) que d'après l'analyse attentive des facultés psychologiques les plus hautes. Avant de creuser les problèmes soulevés par l'existence et la marche de l'humanité, avant de soumettre la nature aux investigations minutieuses de la science, avant même de posséder une langue assez souple, assez riche pour traduire ses sentiments en face de l'univers, et de transformer en poésie les mouvements intimes de son àme, l'homme, obéissant à un instinct secret, a lu dans les divers aspects du spectacle du monde l'affirmation de la divinité (2) : bien mieux, dans sa simplicité il a cru y rencontrer la divinité elle-mème. Ainsi à défaut d'une révélation directe, ou d'une culture supérieure qui de la création permette de conclure méthodiquement au Créateur, de ce monde dont la figure passe à un être parfait et immuable en soi, l'étude de la nature a pu prendre la forme d'une véritable théologie (3). Pour l'homme des premiers siècles, c'est un objet instinctif d'adoration que cette source permanente de vie et de mouvement avec sa sécondité que

<sup>(</sup>i) L'homme primitif « vivait sans cesse en présence de la nature : les habitudes de la vie civilisée n'avaient pas encore mis un voile entre elle et lui. Son regard était charmé par ses beautés ou ébloui par ses grandeurs. Il jouissait de la lumière, il s'effrayait de la nuit, et quand il voyait revenir la sainte clarté des cieux, il se sentait plein de reconnaissance » (Fustel de Coulanges, La cité antique).

<sup>(2)</sup> Est-ce la nature qui a d'abord montré Dieu à l'homme? est-ce au contraire, comme le veut Bernardin de Saint-Pierre, le sentiment de la divinité qui a rendu l'homme attentif à l'ordre de la création? Toujours est-il qu'en dehors du peuple juif « la tradition religieuse est née de la primitive interprétation de la nature. Les mythes les plus anciens sont aussi les plus voisins de la nature qui les a suggérés ». (Ch. Lévêque, Revue des Deux-Mondes, mars 1898.)

<sup>(3)</sup> Le panthéiste Gœthe ne pardonnait pas à Jacobi cette thèse que la nature dérobe Dieu à notre regard. « Je n'y voyais qu'un paradoxe étroit et borné, pénétré que j'étais d'une méthode pure, profonde, innée, qui m'a toujours fait voir inviolablement Dieu dans la nature et la nature en Dieu. C'est cette conviction qui a servi de base à mon existence entière. » Peut-être est-il plus exact de dire simplement avec Laprade: « Si naif et si grossier que soit dans une âme le sentiment de la nature, il n'y pénètre pas sans y apporter une pensée religieuse plus ou moins pure, plus ou moins élevée. »

rien n'épuise, avec ses forces toujours en action. Dans la foudre qui gronde, dans la mer qui s'agite en bouillonnant, dans les astres qui roulent saus se heurter à travers l'espace, l'habitant de l'Inde, comme celui de la Perse et de la Gréce, soupçonne vaguement des êtres doués de facultés et de passions semblables aux nôtres : chaque énergie qui se manifeste au sein de la vaste hiérarchie des êtres est considérée comme la traduction visible ou même comme la personnification directe d'un des innombrables attributs de l'intini. Ainsi à une époque où la nature, que nul encore n'étudiait à la lumière de l'expérience, dérobait absolument le secret de ses plus mystérieux ressorts, tout un ensemble complexe d'impressions à la fois physiques et morales concourait au grandiose du drame dont la terre et le ciel paraissaient le théâtre.

Ecartons les mythes dépourvus de toute signification allégorique, et les légendes bizarres, sorties de l'imagination populaire; voici le double probleme fondamental impliqué dans toute théogonie primitive : que sont les choses? -d'où viennent les choses? (1) - et la réponse n'est autre qu'une explication tantôt plus grossière, tantôt plus idéale de la création. La même question que les écoles grecques feront sortir de l'obscurité des sanctunires était agitée sous le voile des crovances de l'antique Orient : tandis que les religions modernes sont essentiellement des systèmes de morale, les religions anciennes sont avant tout des systèmes de physique. Dans le temple d'Isis à Thebes comme dans la forêt druidique, dans les monastères bouddhistes comme dans les colonies bruyantes de l'Asie mineure, chez les nations les plus séparées par les distances, les mœurs, les idiomes, mêmes préoccupations, même besoin d'interroger la terre, le ciel et les astres pour pénétrer, s'il est possible, leurs mystères avec

<sup>(1) «</sup> Si le concept de l'univers à été formé par l'humanité la plus primitive, la question de l'origine et de la fin des choses peut être justement appelée le problème religieux ou théologique par excellence, » (Robert), Recue philosophique, déc. 1890.)

l'aide empressée d'une imagination qu'aueun scrupule ne retient

Mais l'eruficion moderne ne remonte pas au berceau de la pensoe avec la meme facilité qu'aux origines politiques des nations. Les grands événements ont laissé des traces, ne fut-c- que par leur retentissement à travers les siècles : les grandes cités se reconnaissent encore à la majesté et à l'étendue de leurs ruines : de grandes doctrines et de grands systêmes ont pu disparante sans retour lorsque l'écriture n'est pas intervenue pour les sauver de l'oubli. Sauf de rares exceptions, les théologies, nous l'avons dit, sont les seuls vest'ges des premiers efforts intellectuels de l'humanité. Or, dans ce domaine que de lacunes en apparence irréparables pour l'historien? 1 condiden de croyantes religieuses ne nous sont connues que par des relations mutilées, incomplètes, et sur lesquelles des clees d'or gine bien plus récentes ont mis leur visible empreinte l'el miner t'introuver la première expression d'une pensée qui se cherche elle-même, comme déconcertée par l'infinité de son objet? Essaiera-t-on, ainsi que l'ont proposé quelques savants, de suppléer au silence des periodes les plus anciennes par une sitte d'induction ou de divination appuvee sur des documents fium aux postérieur? Qui ne voit tout ce qu'un pareil procedé effre de téméraire? On se plait en ce domaine à invoquer je ne sals quelles lois permanentes de l'humanite : qui neus divant i ad'au cours des siècles ces lois n'ont subi aucun: transfermat on et que dans l'enfance des societes elles etaient le qu'elles sont aujourd'hui?

l'outefois il est permis de ramener a quelques types fonda-

O Plus d'un condit acceptara an accomonica con repetiera tont à fait cette altignation trop containte de l'actual et « 7, at es qui rietait perdu de necessaire à la philosophie et l'este te son et appearent en se retrouver a successaire et de contra se est en acceptar es assisses de notre globe les materiaix una sponsition de la contra de contra de premiers diges de la creation.

mentaux les rapports entre la religion et la nature, chez les principaux peuples de l'antiquité.

Se rapproche-t-on, d'une part, des siècles témoins de la fondation des premiers empires, et de l'autre, des hauts plateaux de l'Asie centrale qui lurent, d'après la tradition commune, le berceau de l'humanité? La croyance à un Créateur tout-puissant apparaît chez les Hébreux, où elle ne laisse à la nature, comme nous allons le voir, qu'un rôle essentiellement subordonné : elle se retrouve chez les anciens Perses, quoique inclinant déjà vers un certain naturalisme : elle n'est entièrement absente ni des plus vieilles spéculations de l'Inde ni des plus antiques rites religieux de la Chine.

Ailleurs ce Dieu, qui se révête dans son œuvre, tend graduellement à se confondre avec elle, au point d'être incorporé a sa propre création. L'ensemble des choses est, dès lors, ramené à une seule et identique nature qui est tout et enzendre tout; tantôt en appelle de ce nom l'immensité matérielle avec tous les êtres qui la peuplent, l'infini se trouvant unsi comme dissous dans le fini : tantôt ces êtres, ombres de l'être véritable, sont considérés comme la manifestation apparente et transitoire de la substance impalpable et invisible, et le monde, comme l'expansion de l'existence souveraine, le fini étant absorbé au sein de l'infini. La pensée hindoue, comme on le verra plus loin, a oscillé de la sorte de la conception du tout spirituel à celle du tout matériel, deux notions contradictoires en apparence, assez voisines en réalité.

Ce n'est pas tout. Le monde est le théâtre des oppositions et des contrastes : le beau et le laid, le grand.ose et le monstrueux, la vie et la mort, l'esprit et la matière, le bien et le mal y sont ou semblent y être perpétuellement en lutte : il faut expliquer leur antagonisme éternel : de la naquit le dualisme de Zoroastre, qui a eu tant de retentissement dans tout l'antique Orient et où certains modernes ont vu la forme logique et définitive de toute religion de la nature. Poursuivez plus avant ce dédoublement, ce fractionnement de l'être

absolu et vous touchez aux innombrables variétés du polythéisme auquel se rattache le culte officiel de l'antiquité païenne presque tout entière.

Mais l'évolution est la loi des choses humaines. Parallèlement au mouvement descendant qui conduit à l'idolâtrie par l'altération progressive d'une croyance pure à l'origine, l'histoire nous fait assister au mouvement ascendant qui, chez d'autres races, remonte du fétichisme le plus grossier aux fictions mythologiques les plus ingénieuses.

Effrayé de l'action irrésistible des forces naturelles, torrents impétueux, tempêtes de la mer, foudre de l'air, rayons brulants du soleil, l'homme sauvage ignore ou ne sait plus qu'il y a quelque chose au-dessus et au delà de ces agents matériels à la merci duquel il est livré, et avec lui tout ce qu'il possède. Il leur prète une personnalité dont il faut acheter la protection ou conjurer la colère par des offrandes ou des sacrifices : dans sa naïve terreur il multiplie les objets de son culte, puissances inférieures et toutes locales, attachées à quelque être déterminé. Telles furent pendant de longs siècles les croyances populaires de l'Assyrie, de la Chaldée et de la Phénicie : telles furent celles du paganisme gréco-romain longtemps avant sa période d'extrême décadence.

Avec le temps, l'homme éclairé rougit de ces pratiques grossières : il eut honte d'avoir fait un dieu de la pierre, de l'arbre, de la source avec laquelle il était en contact quotidien : même alors il continua de prodiguer ses adorations à la mer, à la terre nourricière, et surtout à ces luminaires célestes que leur éloignement comme leur éclat élevait si fort au-dessus du reste de la création. Comment les astres et notamment le soleil, dont l'apparition périodique apporte à la terre la chaleur et la vie, eussent-ils cessé de paraître étroitement apparentés avec la divinité elle-même?

A un degré plus avancé de civilisation, l'homme ayant un juste sentiment de sa nature propre et du prix de sa pensée, en vient à adresser ses hommages à des puissances morales, ou du moins à des notions abstraites, la Sagesse, la Justice,

la Beauté (1). Tandis que les dieux cosmiques, mal délimités dans leur sphère d'influence en raison du concert et de l'homogénéité des diverses parties de la création, empietent les uns sur les autres et pe possédent pas de personnalité fixe, les dieux nouveaux (qu'on peut appeler psychologiques), disfincts comme les sentiments ou les conceptions auxquelles ils correspondent, ont des attributs caractéristiques et séparés, Rares dans les religions orientales, et cela parce que la conscience humaine n'v est encore que vague et confuse et que l'être libre s'y distingue insuffisamment de tout ce qui l'entoure, ils se multiplient avec le cours du temps dans le culte hellénique. Parvenu à ce point de son développement, le sentiment religieux, en l'absence de toute autorité reconnue, demeure soumis à tous les caprices de l'imagination : du moins il a secoué la tyrannic de la nature qui n'intervient que pour prêter passagerement à l'idée quelque forme concrete. La notion d'une puissance immatérielle et vraiment divine est née ; nous sommes sur la voie au terme de laquelle brille le Dieu de Platon et d'Aristote.

Est-il nécessaire de redire que, jusque dans les plus beaux siècles d'Athenes et de Rome, les esprits inférieurs et peu cultivés étaient idolâtres dans l'acception complète du terme, tandis que les classes supérieures se contentaient d'une religion mythologique, et que seule une élite montait plus haut sur les traces du spiritualisme philosophique jusqu'à la conception d'un Dien unique, intelligence souveraine, affranchie de tout contact avec la matiere? Et puisque, ici-bas, la sensa-

<sup>1</sup> M. Perrot, à qui sont empruntées en partie les réflexions qui précé lent, ajoute dans un autre passage de l'Histoire de l'art d'ins l'antiquale. Tome II, p. 77) : « Ce pouvoir superieur dont l'homme se sentant comme le jouet, il l'a d'abord partage et comme morcele à l'intini : il en av ut pour ainsi dire distribue les parcelles entre des agents sans noialtie et souvent sans nom Peu à peu l'intelligence opera ce travail d'ibstraction et de reduction qu'elle à conduit à son terme chez tous les peuples qui ne se sont pas attardes dans les conceptions de l'enlance. Sans cesser d'admettre l'existence des gemes, elle rinagina des dieux.

tion de l'infini ne nous est guère donnée que par la nature, attestation permanente de l'immensité divine, ne soyons pas surpris que certains cultes de l'Orient aient plus vivement agi sur les âmes que les gracieuses fictions de la Grèce. Les divinités du Panthéon hellénique ont une tout autre valeur esthétique et poétique: mais si leur contemplation platt à l'esprit, elle ne provoque aucun saisissement, elle n'impose aucune adoration, elle n'éveille chez le coupable aucun remords. On a pu dire sans blasphème des Grecs qu'ils ont joué avec leurs dieux.

Pour compléter et confirmer ces considérations générales, il ne sera pas sans intérêt d'examiner d'un peu plus près les emprunts faits à la nature par le sentiment religieux chez les grands peuples de l'Orient (1).

#### II. - Les Hébreux.

Ouvrons le livre sacré des Hébreux, la Bible, ce monument antique entre tous, ces archives vénérables du genre humain : nous y trouvons à la première page une révélation positive sur les origines du monde. La postérité a lu et lira avec respect ce chapitre de la Genèse, moins sans doute pour y chercher une solution arrêtée aux problèmes posés par les sciences particulières (astronomie, géologie, zoologie, etc.) (2),

<sup>(</sup>f) L'auteur ne se dissimule pas ce que les pages suivantes offriront d'insuffisant aux yeux des savants qui se sont consacrés spécialement à l'étude des religions antiques. Mais quelle que fût son incompétence en ces matières (lesquelles d'ailleurs ne figuraient pas expressément dans le programme académique), il lui a paru qu'il ne pouvait les passer entièrement sous silence sans laisser subsister dans son œuvre une lacune fâcheuse.

<sup>(2)</sup> C'est sans doute une réaction exagérée contre l'école voltairienne qui à dicte à Bernardin de Saint-Pierre ces paroles : « Je suis bien aise de dire à nos politiques qu'aucun homme n'a mieux connu les lois de la nature que les auteurs des livres saints. »

que pour se pénétrer de la grande pensée morale et religieuse qui s'en dégage. C'est qu'en effet le spiritualisme chrétien cet avec lui, pour une targe part, la civilisation chrétienne elle-même) sort, comme de sa racine, du dogme de la création, éclatant trait de lumiere qui a dissipé en Judée les ténèbres du dualisme répandu dans le reste de l'Orient.

A vrai dire, c'est moins une cosmogonie qu'une géogonie que contient la tienèse : et encore dans la Bible la terre estelle très rarement considérée en elle-même et pour ellemême, mais plutôt dans ses rapports avec l'homme et spécialement avec l'homme moral. L'univers est une éloquente manifestation de celui qui l'a créé, « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et le firmament nous révele ce que sont les ouvrages de ses mains »; dans cette seule exclamation, on l'a dit avec raison, il y a non seulement tout un trésor de sentiments poétiques, un thême inépuisable d'aspirations et de méditations profondes, mais, ce qui nous intéresse ici d'une façon particulière, tout un filon de philosophie religieuse. Aussi bien le concept abstrait, que nous désignons à tout instant par ces mots la nature, les forces de la nature, est inconnu à l'Hébreu (1): sa langue n'a même aucun mot pour le traduire. Plus d'une lois on a cherché à expliquer le fait par l'influence latente du climat et du milieu. « La nature, écrit Itenan, tient peu de place dans les religions sémitiques : le désert est monothéiste : sublime dans son immense uniformité, il révéla tout d'abord à l'homme l'idée de l'intini, mais non le sentiment de cette vie incessamment créatrice qu'une nature plus féconde a inspiré à d'autres races. » « Non, répond Laprade, l'éternel Jéhovah, ce Dieu un et sans figure, n'est pas ne du désert et du sentiment de la vide immensité, comme les idoles monstrucuses de l'Egypte et de l'Inde sont nées des fanges du fleuve et des chaudes tenèbres de la forét

<sup>(1) «</sup> Apud Israelitas, donec ab idolatris corrumperentur, altum per multa sociala de natura silentium fuit. » (Boyle, «it» par Nourrisson.)

tropicale, comme la Vénus Aphrodite est née des rives élegantes de la mer lonienne. C'est Jéhovah qui a créé le désert et l'a donné pour asile à son peuple. »

Quoi qu'il en soit, dans le Pentateuque comme dans les livres historiques, le monde est constamment présenté comme créé, gouverné et dirigé par le Tout-Puissant absolument indépendant de la nature qui depend au contraire de lui tout entière. Ailleurs, sous une forme ou sous une autre, l'univers est le produit de l'action divine : mais la divinité se confond avec son œuvre. Dieu ne vit en quelque sorte que dans le monde et par le monde, sa personnification la plus adéquate et la plus complete. Chez les Hébreux, le Très-Haut est par excellence l'immatériel, l'impalpable : la création est son marche-pied. Non seulement ni la nature ni rien de ce qu'elle renferme n'est digne d'un culte : c'est a peine si elle est associée dans les rites sacrés au culte de son auteur : tout disparait en face de la toute-puissance divine (1). « Que m'importent vos sacrifices? dit Jéhovah : l'univers est à moi avec tout ce qu'il renferme » (2.. Ce n'est pas à un de ses dieux, si avides du parlum et de la graisse des victimes, qu'un Grec cut osé prêter de semblables paroles.

Est-ce à dire que l'Hébreu ait fermé les yeux sur les maguillences du ciel, sur les séductions du monde visible? Non sans doute, et ce qui ne nous permet pas un seul instant de le croire, c'est la richesse de couleurs, c'est l'abondance et la grace des images que l'on rencontre dans les livres sacrés. Il est vrai qu'ici la nature, jamais décrite et célébrée pour ellemême, l'est bien rarement à la façon d'Homère, j'entends comme image des sentiments et des passions des hommes : si

<sup>(1)</sup> cha nature n'est pas même un vêtement pour Jéhovah : il peut la refaire, la briser, s'il lui platt, les vents ne sont pas son soutile, ils sont ses envoyes : les etalles ne sont pas ses regards, elles sont ses excloves, le monde n'est pas son image, il n'est pas son écho, il n'est pas sa parole : qu'est-al donc ? il n'est rien devant lui » (Quinet).

<sup>2)</sup> Ps. xux, 12.

on lui fait une place, c'est pour qu'elle élève à Dieu : courtes et vives, les descriptions sont presque toujours accompagnées de quelque pensée religieuse. Tantôt c'est un cri spontané d'admiration en face de tant de merveilles 1), tantôt une invitation adressée à la nature entière pour qu'elle entonne un hymne en l'honneur du Créateur (2),

Ici l'àme qui aspire vers le Dieu qu'elle aime est comparée au cerf altéré qui soupire après l'eau des fontaines : plus loin, l'innocent sauvé des complots des méchants à l'oiseau délivré des filets des chasseurs. Le juste sera représenté par l'arbre qui se couvre de tleurs et de fruits au bord d'une eau courante, te pécheur par la poussière que le vent balaie de la surface du sol. L'épouse de l'homme de bien, c'est la vigne qui tapisse la maison de ses branches técondes : ses enfants, ce sont les jeunes plants d'olivier qui grandissent autour de sa demeure.

Des comparaisons analogues, reproduites ou développées avec une profusion tout orientale, tiennent une large place dans les livres appelés sapientiaux: mais ici encore il s'agit bien moins de peindre aux yeux d'une façon frappante l'extérieur des hommes et des choses que de mettre en lumière un état d'âme, ou de traduire une pensée morale. Avec les siècles et peut-être au contact de civilisations différentes (3., l'Hébreu sentira s'éveiller dans son esprit des problèmes nouveaux. Jusque-là il avait eu, si l'on peut ainsi parler, l'intuition directe, immédiate du divin au sein de la nature : dans les plus charmants de ses phénomènes comme dans les plus redoutables il ne veut voir qu'une chose, l'action toujours présente

<sup>(1)</sup> Voir notamment le Psittine viit, commencant et se terminant par cette exclamation enthousiaste : Domine Dominus noster, quam whitelate est nomes times in nativersa terra.

<sup>(2)</sup> Dans le Psaume cui, a dit Humboldt, « on trouve une esquisse «nuère du monde : l'univers, le ciel, la terre avec les êtres animes qui la convrent, tout y est peint en quelques traits ».

<sup>(3)</sup> Le livre le la sugesse paraît être du ur ou même du nesiècle avant notre èce : c'est un monument de la lutte morale entre le judaisme et l'epicurisme dégenére. Les infiltrations stoiciennes qu'on a cru pouvoir à relever restent en somme asser problématiques.

du Tout-Puissant. I'n mot suffit à expliquer l'ordre immuable de l'univers : Jéhovah y regne en maître absolu (1 . C'est lui qui fait descendre la rosée sur la verdure, lui qui assure la fécondité des troupeaux, lui qui de son toucher enflamme les hauteurs du Liban et dont la voix retentit dans les roulements du tonnerre, lui que l'ail humain contemple dans les soulevements de la mer et dans les splendeurs de la montagne. En un mot Dieu, partout présent, suffit à tout : derrière la cause suprème s'évanouissent et s'effacent toutes les causes secondes : la recherche patiente des lois est du même coup sunprimée. La nature avec les énergies qu'elle met en œuvre cesse d'avoir sa vie propre, son existence à part, énigme incessante proposée à la curiosité de l'homme. Ainsi, si l'Ilebreu avant la captivité avait médité sur les œuvres du Très-Haut, c'était avec autant de crainte et de tremblement que d'admiration, et le Psalmiste, pénétre de la même circonspection que Socrate, pouvait s'écrier avec plus de sincérité encore : « Je n'ai pas cherché à me hausser jusqu'à ces régions merveilleuses qui me dépassent » (2'.

Descendons maintenant quelques siecles pour recueillir les aveux bien autrement significatifs de l'Ecclésiaste. Pour fui la création demeure la preuve par excellence de l'existence de Dieu (3), et il déplore l'erreur des paiens idolatres qui, en attachant leurs regards sur l'œuvre, n'ont pas su s'élever jusqu'à l'ouvrier. Les créatures les ont séduits par ce qu'elles possèdent de beauté et de force : mais il y a un être, celui-là même auquel elles doivent l'existence, qui l'emporte infiniment sur elles en splendeur et en puissance. La sagesse éternelle a présidé à la formation du monde où elle a tout disposé

<sup>(1)</sup> tirdicatione that perseveral dux, quantum omisa servinal tila, Fra-dasti terram, et permanei (Px. CXVIII, 90 et 91).

<sup>2&#</sup>x27; You ambulare in ma pris, neque in mirabilitus super me Ps, exxx, 1.

<sup>3</sup> Pascal a dit que les ecusams sacris s'etaient servis de la nature non pour demontrer Bien, mais pour éveiller et accroître la foi en lui. En harmonie avec l'ensemble de la thèse de Pascal, cette assertion a contre elle plus d'un texte de l'Ecriture.

avec nombre, poids et mesure (1): ce qu'elle a créé, une Providence vigilante le conserve ; si le monde subsiste, ce n'est pas qu'il porte en lui-même les causes de sa durée : c'est parce que Dieu aime ce qui est sorti de ses mains (2). L'homme rève d'atteindre à la science et à la sagesse : entreprise difficile et même téméraire, car les intentions véritables de la divinité demourent cachées à la faible intelligence humaine. Nous avons une peine incroyable à comprendre ce qui nous entoure : comment nous flatter de pénétrer les prodiges célestes 3)? Qui jamais a compté le sable de la mer, les gouttes de la pluie, les instants de la durée? Oui a mesuré la hauteur du lirmament, l'étendue de la terre, la profondeur de l'abime (1)? « Je me suis proposé, dit l'Ecclésiaste, de soumettre à mes investigations et à mes recherches tout ce qui se passe sous le soleil » : mais il se hâte d'ajouter que si Dieu à ainsi livré le monde aux disputes des hommes, alin de donner un but au besoin d'activité qui les dévore, c'est qu'il était assuré qu'ils ne réussiraient pas à pénétrer ses mystérieux desseins (5), a J'ai appliqué mon esprit à la science et j'ai vu que ce n'était que fatigue et affliction d'esprit. » Conclusion désenchantée, mais qui n'est pas pour surprendre sous la plume à qui est échappée cette exclamation fameuse : « Vanité des vanités, et tout n'est que vanité! »

Très antérieur aux livres sapientiaux, le poème de Jacob a paru aux esprits philosophiques le joyau de l'Ancien Testa-

<sup>(1,</sup> Nagesse, x1, 21. - Dans un passage de l'Ecclesiasteque (x111, 2), trama displicia, unum contra unum, et non fecut quadquam decsse) Bernardin de Saint-Pierre signale une remarquable expression de cette loi de la nature qui oppose les êtres les uns aux autres, afin de produire des convenances : loi dans laquelle il voit non sans une evidente exaceration « la clef de toute philosophie ».

<sup>(2)</sup> Quomodo posset aliquid permanere, nist tu voluisses? aut quod a te vocitum non esset, conservaretur? Sagesse, 21, 26,.

<sup>(3)</sup> Ih., ix, 16.

<sup>(</sup>b) Ecclésiastique, 1, 2.

<sup>(</sup>a) Ecclesiaste, iii, 11: Mundum tradicht disputationi corum, ut non incenial homo opus quod operatus est Deus ab initiausque ad finem. Cf. 1, 13.

ment. Il a une manière de sentir royale et divine, disait Herder du sage de l'Idumée. C'est toujours la même notion du néant de la création, dès qu'on la compare au Créateur, au moindre signe duquel les colonnes du ciel tremblent saisies d'effroi : c'est la même impuissance de l'homme à se faire une idée même lointaine du Tout-Puissant : ce sont les mêmes exclamations d'admiration et de stupeur en face de ce monde prodigieux au milieu duquel il se trouve jeté et où, en dépit de la Providence, le mal tient tant de place. Mais ici c'est Dieu lui-même qui est supposé intervenir pour enseigner à son serviteur combien ses œuvres dépassent la portée de l'homme. Dans un morceau plein d'une poésie sublime, tous les êtres et tous les phénomènes de la création sont évoqués tour à tour pour faire à la puissance divine le plus imposant des cortèges et laisser Job comme écrasé sous la conscience de sa petitesse :

« Où étais-tu quand je jetais les fondements de la terre? Dis-le moi, si tu le sais. Sais-tu qui en a posé les limites? qui en a tracé le plan? sur quel fondement sont assises ses bases? qui en a fixé la pierre angulaire, lorsque les astres du matin me louaient de concert, au milieu de l'allégresse générale des enfants de Dieu? sais-tu qui a emprisonné la mer dans ses rivages, lorsqu'elle débordait en sortant du sein de sa mère, lorsque pour vêtement je lui donnais les nuées et que je l'enveloppais d'obscurités comme des langes de son berceau? c'est moi qui ai marqué ses bornes, qui lui ai imposé des bar rières, et je lui ai dit : « Tu viendras jusque-là, et tu n'iras pas plus loin : et là tu briseras l'orgueil de tes flots ». Est-ce toi qui depuis ta naissance as commandé à l'étoile du matin. et montré à l'aurore le lieu de son lever? est-ce toi qui tiens dans tes mains et qui secoues les extrémités de la terre?..... Es-tu entré dans les gouffres de la mer? as-tu porté tes pas aux confins de l'abime? Les portes de la mort se sont-elles ouvertes devant toi, et ton wil a-t-il percé ses sombres demeures? As-tu considéré l'étendue de la terre? Dis-moi, si tu sais tout, où habite la lumière, où résident les ténèbres?...

As-tu sondé les trésors de la neige? as-tu visité les trésors de la grêle?... Eléveras-tu ta voix dans les nues, et le torrent des caux fondra-t-il sur toi?... Est-il un mortel capable de ra-conter les lois du tirmament, ou de faire taire le concert harmonieux des astres?

Et les questions divines se succèdent et se pressent, passant en revue tous les règnes de la nature, tous les prodiges de la creation. Jamais poésie no s'est élevée à une plus haute et plus riche éloquence : mais entre de telles pages et la science véritable de la nature, est-il besoin de le constater? il y a un abtine. Chez les races sémitiques, où l'idée religieuse est toujours restée si vivace, le travail métaphysique, jamais vraiment original, a rarement enfanté des œuvres durables.

# III. - Les Perses (Assyriens et Phéniciens).

Le parsisme est incontestablement une des religions les plus anciennes de l'Asie. Ce qui en constitue le fonds primitif et essentiel, c'est le culte de la lumière et du ciel d'où elle paraît descendre : on avait choisi dans la nature comme objet de vénération non ce qu'elle offre de violent, de désordonné et de destructeur, comme la Volupté ou la Mort, mais au contraire ce qu'elle renferme de plus pur, de plus bienfaisant, et à certains égards de moins matériel. Sclon le degré de culture intellectuelle de ses adorateurs, le feu est fantôt le dieu par excellence, tantôt l'embleme le plus noble de la divinité et de la moralité. Si l'on se souvient que dans le Véda les dieux sont appelés décas (d'un mot sanscrit qui signifie « brillant »), que les hymnes sacrés de l'Inde parlent sans cesse d'Indra qui communique à la terre le feu du ciel, et d'Agni qui fait monter de la terre au ciel le feu du sacrifice, on croira sanpeine que parsisme et brahmanisme ont une commune origine. Est-ce une révolution religieuse soudaine qui, à une époque lointaine, a séparé les Iraniens des Hindous? ou la religion des premiers est-elle issue d'une transformation lente et spontanée? ou enfin cette réforme résulte-t-elle d'un contact nécessairement tardif avec des populations sémitiques? Les archéologues hesitent entre ces diverses solutions.

A une époque qu'il est impossible de préciser, Zoroastre, élève, dit-on, des Chaldéens d'Assyrie (1), répudiant le culte licencieux des divinités féminines adorées chez les Babyloniens et les Ninivites, s'efforça de rendre au parsisme sa pureté originelle; les anciens rites furent conservés, sauf à être conciliés avec le spiritualisme dont la religion nouvelle était pénétrée. Elle admettait un dieu suprême : le Temps sans limites (Zervana-Akarana, père de deux divinités rivales, Ormuzd (Ahura-Mazdão) le génie du bien (2), et Ahriman le génie du mal. D'Ormuzd naquit Mithra, son puissant auxiliaire dans la lutte contre les esprits de ténèbres et qui, à ce titre, a trouvé des adorateurs jusque dans la Rome impériale envahie par les croyances de l'Orient

Mais d'où est sorti le dualisme inauguré et personnifié avec tant d'éclat dans la religion icanienne par l'opposition d'Ormuzd et d'Ahriman?

La réponse ne paraît pas difficile. L'homme n'avait, en ellet, qu'à rentrer en lui-même pour voir la direction de sa vie disputée par deux tendances contraires : appelé par sa conscience à admirer et à pratiquer le bien, il a senti d'autrepenchants non moins impérieux l'entraîner au mal. Puis, ou-

<sup>(1)</sup> D'après M. Maspero, les Chaldéens se liguraient le monde comme « une chambre close en équilibre au sein des «aux éternelles : » pour eux, la creation n'était qu'une mise en train d'éléments préexistants, et le créateur un ordonnateur (dont la fantaisse populaire avant varié à l'infim les noms et les procedés) des materiaux divers que le chaos renfermant.

<sup>(2)</sup> Il est assez remarquable que dans ce nom de l'Anteni de Toutes choses la philologie découvre la double conception qui est à la base de la théodorie platomeienne et peripatetreienne. Ahura contient, en effet, la racine asu ou alia, celia qui a l'etre, et Mazda la racine de dégue, celia qui sait, celia qui pense.

vrant les yeux sur le spectacle du dehors, il a cru retrouver dans l'alternance de la lumière et des ténebres 1) la lutte même dont son âme était le théâtre, et c'est ainsi que la Nature ent l'honneur de suggérer à l'un des peuples les plus cultivés de l'antique Asie la solution la plus simpliste et la plus radicale du problème du mal, sinon la plus nette et la plus explicite. Il paraissait des lors contradictoire de faire remonter le mal à la source de toute justice et de toute vérité; on en 61 un principe aussi absolu et à certains egards aussi divin que le bien (2): la création, c'est le vaste champ de bataille que se disputent les deux antagonistes, jusqu'au jour où le mal sera anéanti, la terre tout entière puriliée par le feu. Ahtiman et ses ministres absorbés dans l'empire absolu du bien.

En dépit de ce dualisme, il semble que les Perses aient touché de près à la conception et au culte du pur esprit. Dans leur culte, point de temples, point d'images, point de statues : le feu du sacrifice était allumé sur les heux hauts, en face du ciel, dont ils donnaient volontiers le nom à leur dieu suprême, si nous en croyons Hérodote : de là l'ordre intimé par Xerxès et dont la piété d'Eschyle se révolte, de livrer aux flammes les temples de la Grèce, la seule demeure digne des dieux étant la nature dans sa majesté.

Et maintenant, veut-on savoir la genèse de l'univers? Le temps sans bornes est sorti de son repos pour être salué du nom de Créateur 3 : il articule son Verbe, et depuis que ce seul mot du génie du bien, Je suis, a appelé a l'existence ce monde doué de sa réalité propre, l'œuvre de la création se poursuit

<sup>(1</sup> Dans la Suga islandaise, le combat apparent du jour et de la nuit est également consideré comme le centre de la vie du monde.

<sup>2)</sup> Chez les Grecs. les theories cosmologiques d'Empédocle et une page célèbre du X' livre des Lon de Platon sont les seuls echos positifs d'une semblable croyance.

<sup>13) «</sup> C'est tot, sege Mazda, tot le premier de tous, que je proclame le maître souverain de la Nature et de l'espirit : c'est en tot que repase la terre sacrée, en toi que s'est formé son sein » (Aresta : Aucune religion paienne n'a celebré en termes plus magnifiques la toute-puissance et l'autorité absolue du Dieu suprême.

à travers les âges à l'aide de génies préposés à chaque catégorie d'êtres. La nature n'est pas Dieu même, mais elle est pour ainsi dire le grand-prêtre de Dieu et son sidèle allié dans le combat contre le principe mauvais. L'homme lui-même a pour premier devoir d'aider la création à se maintenir dans sa pureté et sa sécondité: c'est un soldat toujours armé contre le génie du mal. Quant à la divinité, les attributs que lui décerne la sameuse inscription de Khartoum seraient acceptés presque sans modification par la théologie chrétienne.

Mais si l'histoire des religions est tenue à réserver à Zoroastre une place d'honneur, on ne saurait en dire autant de celle de la philosophie. Dans l'Avesta, comme dans les L'panishads dont il sera parlé plus loin, le mythe côtoie sans cesse les spéculations rationnelles, et la liturgie déborde de toutes parts sur la morale: on n'y trouve ni la métaphysique intermittente ni la poésie débordante des Védas. C'est l'œuvre d'une ration laborieuse et conquérante, tandis que les Hindous sont une race essentiellement contemplative, née pour se livrer à la nature au sein d'une adoration voluptueuse ou pour l'étouffer en soi sous les rigueurs de l'ascétisme.

Après avoir subjugué le monde assyrien, saturé de luxe et de mollesse, les Perses finirent par céder eux-mêmes aux atteintes de la corruption asiatique (1). De tout temps Accadiens et Phéniciens (2) avaient vénéré la Nature sous son côté le plus sensuel : ces peuples voluptueux et amoureux de la chair étaient incapables de se figurer la divinité autrement que sou-un aspect charnel et féminin. A Babylone même, surtout depuis le règne d'Artaxerxès II, Ischtar et Belit Mylitta) sont plus populaires que Baal, lui aussi un Dieu-Nature 3), per-

d. Quelles avaient ete les croyances primitives de la Médie? Après une étude attentive des documents, Robieu declare que la question demeure entour-e d'une prefende obscurite.

<sup>42</sup> La premi le cosmozonie de Sanchoniathon pose comme fondement des choses : le souffle de l'air et le chaes obseur, tous deux sans limites d'ans l'espace ». La seconde a un caractère moins ouvertement materialiste.

<sup>13 .</sup> Baal n' toit pas distinct de la nature crese, du moins sux spo-

sonndié dans l'astre qui chaque année semble mourir avec les frimas pour renaître au prontemps. Circonstance remarquable : les divinités multiples qui représentent la vie de la nature ont ainsi un double aspect, enivrant et sombre, où s'unissent étroitement les deux idées de production et d'aneantissement. L'Astarté sémitique et syriaque en offre un frappant exemple. Cette « déesse du ciel, vraie souveraine du monde », comme elle est qualifiée sur mainte inscription, ne cesse pas de créer et de detruire, sur le modele de la nature dont elle incarne toutes les énergies. La même croyance et les mêmes instincts, mais avec une perversion croissante du sens moral et un développement graduel des cérémonies et des pratiques les plus impures, ont donne naissance au culte d'Aphrodite, si répandu sur toutes les rives de la Phenicie et de l'Asie mineure.

L'une des punitions encourues par ces races esclaves des pires entrainements des sens a été justement relevée par Laprade : « Les grandes nations si industrieuses, si impuissantes qui regnérent par leur opulence sur toute l'Asie occidentale ont disparu sans laisser un monument intellectuel. La nature elle-même qu'elles ont adorée n'a pas gardé les débris de leur civilisation et de leurs arts avec la sollicitude qu'elle semble avoir mise à nous conserver les ruines de l'Egypte et de la Grece, » l'in peuple, qui consent à cette honteuse abdication de la raison devant des penchants inférieurs, renonce du même coup a tout rôle vraiment durable et glorieux.

En contact incessant avec ces religions sensuelles, le parsisme tel que nous l'avons défini ne pouvait échapper à leur influence. Il on sortit un panthéisme qui transporta dans le

ques de l'histoire qui sont accessibles à nos reclierches » De Vogoe, l'ascriptions pleure iennes de l'appre, 1867 — « l'unour créateur est le dieu sonverain de ces populations : le premier de feurs rites, c'est la rotupte. Vovez dans llerodote quelle était la destination de cet edince de liubylone qu'il appete le temple de Jupiter Bélus et qui fut le centre des religions assyriennes. Au sommet d'une tour immense un lit aux pieds d'or offre chaque nuit une épouse nouvelle au dieu qui répand sur le monde des torrents de richesse et de vie. « Laprade.)

monde matériel la notion et l'origine de la vie, le principe générateur, la puissance créatrice. Le rang suprème, assigné à l'élément humide et lécond, paraît une importation des doctrines chaldéo-phéniciennes : la fusion n'était que trop facile à opérer, du moins dans les idées et les coutumes de populations ignorantes, à qui souriait peu la religion trop abstraite de Zoroastre. On attribua à Ormuzd une mère qui reçut le nom d'Anais ou Analit la pure), déesse des eaux fécondantes, disposant d'une puissance avec laquelle devait compter Ahura-Mazdào lui-même. Artaxerxès II lui éleva des temples à Babylone, à Suse et à Echatane, ces trois capitales de son royaume. Confondue par les Grees avec leur Artémis, elle est mentionnée par Strabon et par Tacite avec le double surnom de Diane persique ou Leucophryne.

# IV. - Les Egyptiens.

L'Egypte ancienne occupe dans l'histoire de la civilisation une place considérable. Non seulement à une époque extrêmement reculée, elle nous apparaît déjà en possession d'une organisation politique et sociale vraiment étonnante; non seulement elle a acquis de bonne heure et conservé pendant de longs siècles une réputation exceptionnelle de sagesse; non seulement avec le temps elle a amassé par voie d'observations dans le domaine de la nature des connaissances étendues que d'ailleurs elle ne semble pas avoir jamais fait entrer dans des cadres scientifiques; mais placée sur la carte de l'esprit humain comme sur celle du monde au point d'intersection de l'Orient et de l'Occident, elle a servi à la tirece plus que toute autre contree d'initiatrice dans la double sphère de l'art et de la science [1].

<sup>(</sup>i) Dans un ouvrage intitule Sanctuaires d'Orient, M. Schuré definit l'Egypte antique : le pays ou résident les Idees-Mères qui tiennent la

Et cependant ce que nous savons de son génie et de son histoire n'apporte à l'objet spécial de notre étude qu'une bien faible contribution.

D'où vient cette apparente contradiction? et pourquoi le peuple qui a médité si profondément sur le monde de la mort a-t-il si peu à nous apprendre sur le monde de la vie?

Rappelons-nous le spectacle qu'offre aux regards la vallée du Nil. Nulle part la nature n'a moins parlé à l'homme. moins éveillé sa curiosité, attiré ses sympathies ou proyogué ses terreurs. Dans l'Inde, le voyageur éprouve comme malgrélui une impression de saisissement en présence d'une exubérance de vie : en Grèce, une impression de séduction en face d'une grâce souriante. En Egypte, rien de semblable : partout mêmes objets, mêmes accidents de terrain, mêmes jeux d'ombre et de lumière : ciel, terre, atmosphère, tout concourt à cet effet de monotonie : de Péluse jusqu'aux hauts plateaux « une vallée d'abord déployée dans le delta, puis enfermée entre des dunes et des falaises au delà desquelles il n'y a plus que l'immensité solitaire et silencieuse du désert : à l'horizon, les montagnes grisatres prolongent lieue après lieue leurs lignes basses et sans noblesse (1 ». Les regards qui, ailleurs, s'arrêtent captivés sur le paysage ne rencontront ici que les œuvres de l'homme : pyramides aux masses grandioses et écrasantes, labyrinthes profonds, sphinx gigantesques, statues colossales, canaux et lacs creusés par une main savante. Sur la terre des Pharaons, l'homme a pris complètement conscience de son individualité, non en face de ses rois sous le joug desquels il s'est volontairement courbé, mais en face de la nature : il s'est senti distinct d'elle, bien plus, capable de

elef des intelligences », tandis que la trèce a pour elle « les formes mélodieuses qui tienneut la clef de la beauté ». C'est là une vue plus singulière qu'exacte il est d'ailleurs à remarquer que Platon, cependant plein de respect pour tout ce qui touche à l'Egypte, reconnait comme la note dominante de l'Egyptien aussi bien que du Phenicien non pas to plompête, mais té pilogréfication en té pilompête (Republique, IV, \$36 A).

(1 M. Maspero.

lui résister, capable même de lui commander et de détourner à son profit quelques-unes de ses forces dont l'expérience, à défaut de la science proprement dite, avait graduellement révélé la portée (1).

Est-ce à dire que la nature soit restée entièrement indifférente à l'Egyptien? Non, sans doute : mais ce qu'il y cherche, ce qu'il lui demande, c'est précisément ce que les sens n'y voient pas, ce que l'imagination ou l'intelligence seule est apte à v découvrir, je veux dire une représentation plus ou moins fidèle du monde spirituel. Au lieu de demeurer sous la dépendance de la nature, l'homme la contraint à traduire, à interpréter ses propres conceptions. Toute pensée trouvera dans la création son expression concrete, sa figure allégorique, comme si le rôle par excellence des objets extérieurs était de servir de signes aux sentiments du dedans 2. Sur les faces des obélisques, sur les parois des cercueils, sur les murs des hypogées, le hiéroglyphe est le résultat et la consécration de ce symbolisme, caractéristique ineffaçable du génie égyptien. Comment n'eût-il pas rencontré son berceau naturel et son plus vaste champ d'expansion sur une terre où régnait la notion du mystère, ou le sphinx aux formes étranges, partout reproduit, était comme la personnification « du grand inconnudans la Nature », ou, d'apres la légende, les prêtres non seulement n'otaient jamais le voile qui couvre la statue d'Isis. mais ne voyaient cux-mêmes jamais cette statue sans voile.

C'est qu'en Egypte, loin de se confondre avec la matière, l'esprit vit de sa vie propre, vie qui se prolonge bien au dela

Il n'est pas multile de rappeier serque les temournaixes relatifs à la se conce exciptionne, posteriours à Alexandre, sont explainement suspects.

In modard acress, je neutonals hunciment confessor of justificing so may remove the No. State of the State of a Parential, p. 1300 of the No. of the true of the Architecture of the Archi

de la tombe. S'il y a quelque exagération à sontenir que la mort y obtient des bumains un culte, il est certain, du moins, qu'elle y est investie d'un véritable royaume, objet de constantes méditations. Les tombeaux magnifiques qui couvrent le sol de l'Egypte sont un hommage éclatant rendu à ce qui constitue notre moi : les origines de l'âme, ses destinées ultérieures, ses épreuves et ses triomphes dans le monde à venir, voilà, de préférence à toutes les scènes de la nature, les sujets que l'imagination du scribe ou de l'artiste égyptien traite avec une abondance d'inspiration que rien, semble-t-il, ne peut épuiser. Et comme certaines prédispositions mentales se conservent dans une race à travers les siècles, les étranges fictions qui rempliront dans les premiers siècles de notre ère les traités gnostiques sont contenues en germe dans certaines pages du Livre des Morts.

Hérodote rendait aux Egyptiens ce témoignage : a ils sont très religieux et surpassent tous les hommes dans les homeurs qu'ils rendent aux dieux ». Mais la religion égyptienne au v<sup>e</sup> siècle est-elle, comme le pense Naville. l'héritière d'un monothéisme ancien dont la pureté s'est graduellement altérée, ou faut-il y voir au contraire, avec Lenormant et M. Amelineau, le fruit d'une culture première essentiellement matérialiste qui, peu à peu, a fait place du moins dans les sanctuaires à une explication moins grossière de l'homme et de l'univers? Le débat ne date pas d'hier et ne semble pas toucher à sa fin (1). Le dieu populaire par excellence, Osiris ou Rá 2), « le seul vivant, le seul générateur au ciel et sur la terre 3) », est représenté par le soleil sous sa forme cosmique la plus accessible à la foule, un disque de feu posé sur une barque et navi-

Lordonnateur , absolutiont comme le 87, 2 800792 de Platon.

<sup>1 =</sup> Les theologiens d'Hermopolis des perent graduellement l'unité du dout feodal de la multiplicité des dieux cosmogen ques « Maspero ) 3) D'après certains egypt» gues, l'aymologie de « mot serait

<sup>(</sup>b) Cos qualita ations, qu'on lit de ji dans flerodote, sent cent rimées par la le bire des atérieles lextes soir s. Au reste, e suf tendance materielle, soit effet de l'éducation, les pouriers Expetiens à yaient Don parteu, dans l'univers » Maspero.

gunnt autour du monde. C'est d'ailleurs, comme les divinités de l'Inde, un dieu sujet à d'innombrables métamorphoses : il suit toutes les phases de la nature, se modifiant sans cesse avec le cours du temps et des saisons. Toutefois, entre les deux peuples, il y a une différence profonde. L'Egyptien manque de la capacité de se former des idées abstraites et contraste de la sorte avec l'Hindou qui tend, au contraire, à échanger chaque idee concrète contre une abstraction, imprimant ainsi à sa religion un caractère métaphysique très prononcé.

Isis, sœur ou femme d'Osiris, mérite à un plus haut degré encore d'attirer notre attention : subordonnée à Neith et à Hathor pendant bien des siècles, elle s'élève plus tard au premier rang, et son culte a fleuri jusqu'au triomphe du christianisme. Primitivement c'est a la vache céleste (I), la souveraine du ciel »; sur des inscriptions plus récentes elle apparaît comme la maîtresse des forces mystérieuses, la puissante enchanteresse ou la Providence bienfaisante, en un mot, comme la grande déesse de la nature (2) : c'est une des conceptions les plus remarquables du polythéisme antique. Un s'explique sans peine que la Grèce lui ait élevé des temples en l'associant tantôt à Héra, tantôt à Démêter (3), et qu'à Rome elle ait été honorée dans des mystères secrets que le Sénat tenta vaine ment d'interdire.

De ce mythe à une cosmogonie véritable, il semble qu'il

<sup>(1)</sup> Ce n'est pas la seule analogie entre l'Isis egyptienne et l'Io mise en scène par Eschyle.

<sup>21</sup> Un hymne gree (C. I. g. 3724) l'appelle :

Ηρευβίστην μακάσων έν 'Ολύμπω σκέπτρον έχουσαν Απ. γε ης πάσης κεί ποντού δίαν είσσαν.

D'antre parl on lit dans Macrobe Saturnales, I, 20 : « less vel terra vel natura rerum subjacens sob », et dans ses Metamorphises, Apulee lui prote le langage suivant qu'ancun dieu du pantheon l'reco romain n'eûl ose s'approprier : « Je suis la nature, mère de toutes choses, maltresse des chements, principe originel des siccles».

<sup>(3</sup> M Foucart affirme que les plus anciens monuments tont de Déméter la juxtaposition d'un dieu tellurique et d'une desse agricole, ce que repond ex retement au couple en ptien d'Esis et d'Onris

n'y ait qu'un pas. Ce pas, la science égyptienne l'a-t-elle jamais franchi?

Nous sommes ici, ne l'oublions pas, dans un pays vraiment exceptionnel où un fleuve aux ondes majestueuses est la source unique de la fécondité et de la vie, où la prospérité et l'existence même des populations sont suspendues à la hauteur et à la durée de ses débordements, où ses alluvions bienfaisantes, réparant sans se lassor les champs qu'épuise la culture, apportent chaque année plus d'éléments fructifiants que n'en peuvent consommer les révoltes les plus riches. Des lors, quoi de plus naturel au point de vue mythologique que le sentiment d'une immense unité génératrice, d'un dieu unique ou supérieur, source et principe de tous les autres, et au point de vue cosmologique, que la croyance qui place à l'origine de l'univers « au temps où en haut rien n'existait qui s'appelat le ciel, où en bas rien n'avait reçu le nom de terre », l'eau primordiale, le Nou, océan céleste dans les profondeurs infinies duquel flottaient à l'état de désordre les germes des choses (1)? Inséparable de cette substance, l'esprit divin, That, sentit en soi le désir d'affirmer sa puissance créatrice, et tandis que la nuit enveloppait encore le chaos, sa parole appela le monde à l'existence. Son premier acte sut de modeler au sein de l'eau un œuf (2) d'où jaillit la lumiere. cause immédiate de la vie dans toutes les sphères où elle est répandue. Est-ce à cause de sa rondeur que, dans le langage des initiés, l'œuf était réputé « le simulacre du monde » (3)? ou s'agit-il simplement d'un vulgaire symbole emprunté au phénomène de la génération? Ce qu'il importe de noter, c'est

<sup>(1)</sup> Dans sa Préface (ch. x et xi) Diogène Laerce dit en parlant des croyances égyptiennes : Άργην μέν είναι την ώλην, τον δε κύσμον γενητόν καὶ σθαρτόν καὶ σφαιροειδή.

<sup>(2)</sup> Hà est parfois représenté faconnant sur un tour, à la façon d'un potier, l'œuf mystérieux d'on la legende faisait sortir le genre humain et la nature entière.

<sup>(3) •</sup> Mundi simulacrum - (Macrobe, Saturnales, vo., 18). — Cf. Eusäbe, 10, 41.

que la mythologie égyptienne, d'ailleurs fortement imprégnée de naturalisme, ne se laisse pas facilement ramener à l'unité d'un système quelconque de philosophie. Isocrate déclare sans doute dans son Busiris que l'Egypte s'est montrée également capable « d'établir des lois pour les empires et de rechercher la nature des choses » (1); néanmoins, vus de près, les textes innombrables déchissrés jusqu'ici par l'érudition moderne justifient mal la sagesse supérieure dont les sanctuaires égyptiens passaient pour être les dépositaires. « A la suite de longues méditations, écrit M. Perrot, l'esprit des sages avait bien pu s'élever à la conception ou tout au moins à la contemplation de cette cause première qui de ses profondeurs laissait couler à travers le temps et l'espace le fleuve de la vie universelle, dont le Nil avec son large courant et ses ondes nourricières était l'image visible. » Mais ces théories, quelles qu'elles fussent, ne sont jamais sorties des temples : la grande masse est restée asservie à une idolàtrie grossière. De l'aveu de M. Amelineau, aucun des monuments littéraires égyptiens maintenant connus n'offre un ensemble satisfaisant de doctrines cosmologiques : où le célèbre Brugsch avait cru découvrir des forces qui se déploient, M. Maspero ne veut voir que des êtres qui s'engendrent, une mythologie enfantine au lieu d'une savante philosophie.

#### V. -- Les Chinois.

Des rives du Nil passons à l'autre extrémité du monde ancien. Les Chinois, dont l'intelligence fut de tout temps enfer-

<sup>(1)</sup> Καὶ νομοθετήσαι καὶ τὴν φόσιν τῶν δύναται ζητήσαι. — Cf. Timée, 24 B (c'est un prêtre égyptien qui parle à Solon): « Quant à la science, tu vois quelle attention y denne chez nous la loi dès le commencement, passant en revue l'ordre du monde jusqu'à la divination et à la médecine, faisant servir les choses divines à l'explication des choses humaines, et nous mettant en possession de toutes les connaissances qui se rapportent à celles-ci ». — La compilation arabe qui s'intitule L'abrègé des merreilles parle en ces termes des prêtres de

mée dans un empirisme étroit, ont de jamais rien créé qui ressemble à une religion ou à une science logiquement constituée? La question demeure douteuse, en dépit des nombreux ouvrages où l'on s'est appliqué à l'éclaireir.

Lear principal philosophe, Confucius, n'est au fond qu'un moraliste plus indifférent aux problemes et aux solutions scientifiques que ne le fut jamais Socrate, dont il se rapproche sur tant d'autres points. Il est naturel de supposer qu'une race dans la langue de laquelle l'esprit et la pensée ne trouvent pas de mot pour se traduire à dû demeurer étrangère à toute espèce de recherche intellectuelle approfondie (1). L'unique considération qui nous détermine à lui accorder ici une place, c'est que les Chinois paraissent se faire de la divinité une idée emprontée indirectement au spectacle de la nature. Ils niment à se donner pour « tils du ciel » ; personnification de l'élement disin plutôt que d'une région particulière de l'univers physique (pour trouver le ciel, disent les Chinois, il faut percer la voute céleste), le ciel ou Tao a tout engendré ; c'est le premier des êtres : mais est-ce un dieu ayant conscience de luimême? Nullement : par e-sence c'est le vide, l'entièrement indéterminé : il lui laut la création pour se réaliser et acquérir une connaissance quelconque de soi : c'est par une vertu de leur nature que les êtres de toute espèce sont arrivés à l'existence. Il est à remarquer toutefois qu'en Chine, à aucune époque, le dieu du ciel ne fut détrôné par les dieux de la terre, ainsi que nous le voyons dans mainte autre mythologie. A l'heure actuelle, malgre le développement des conceptions naturnlistes vers la fin de l'ère paienne, Chang-Ti, le dicu su-

l'antique Euxpte : « Ils fondaient leur ait sur les étoiles, qui leur révelaient les choses éachées et les soiences occultes ».

<sup>1)</sup> Quelques-uns des sages Chinois ont compose des livres sous ce titre: le la nature, tin in y trouve que des mots, derentre lesquels se dissimule un positivisme déconcagée témoin cette pensée de Lel nang-Tre, prêtre de l'école Laoiste (au milieu du 19° siècle avant notre ére : « Bien qu'infimment subid, l'esprit, aux prises avec les mille transformitions que produisent les êtres, leur vie et leur mort, leurs formes et qualités diverses, ne peut en connaître la racine »

prême, conserve encore une suprémutie sur le reste de l'univers, où tous les êtres sont réputés vivre de la même vie universelle.

Mans il y a peu de races chez qui l'idée de Dieu, toujours vaguement saisje, jamais nettement définie, languisse, obscurcir de plus de nuages, sans que personne, prêtres ou hommes d'Etat, magistrats ou savants, s'inquiète de la mettre en lumière. Triste résultat de cette espece d'abdication à la fois intellectuelle et morale; tout dans la civilisation chinoise paraît ébauché, rien n'est achevé, ni conduit à sa perfection (1). Confucius ne cessait de recommander à ses disciples « de ne pas songer aux origines » : son système, que l'on a qualifié de rationalisme sans métaphysique, a pour unique base le vague sentiment de la perpétuité inexplicable du Grand Tout. L'homme ne reconnaît d'autre pouvoir supérieur que la loi inflexible du destin, sorte de principe rationnel que l'on révère en se courbant devant ses arrêts. Devenir un petit Tao par l'immutabilité de la pensée et de la conduite, voilà pour le sage le moyen de se rendre supérieur au monde et aux forces qui y agissent.

La nature, considérée en un certain sens par les Chinois comme le prolongement de l'âme humaine, est pour eux un vaste champ à cultiver, non une œuvre d'art à contempler ou un problème philosophique à résoudre. Les plus modernes d'entre leurs poètes semblent avoir précédé les Occidentaux dans l'art de peindre le monde extérieur à travers l'état de feur Ame et pour ainsi dire à l'aide de traits empruntés au domaine morat. Mais cette espèce de romantisme plus ou mons artificiel sort de toutes façons du cadre de ce travail.

il C'est une thèse saus cesse repetee dans les livres chinois que les êtres commencent et finssent sans cesse, sans qu'aucun d'eux puisse attendre à ses veritables limites.

#### VI. - Les Hindons.

Si, parmi les contrées historiques de l'antiquité, l'Inde nous occupe la dernière, ce n'est pas que nous méconnaissions ou l'ancienneté ou l'importance relative de sa première civilisation. Tout au contraire, il nous semble que nulle part ailleurs on ne découvre des rapprochements plus étroits avec la poésie et la philosophie qui ont été et qui resteront jusqu'à la lia des temps le double orgueil de la Grèce : à ce point qu'à la suite de Bopp et de Schlegel maint érudit a tenté de faire triompher cette idée que tous les peuples aryens, de l'Himalaya à l'Atlantique, ne forment en définitive qu'une seule et même famille. Qu'à l'origine l'Orient et l'Occident n'aient pas été violemment séparés et qu'ils ne doivent pas l'être davantage aujourd'hui dans la critique et dans l'histoire, c'est ce qu'admet sans peine tout esprit réfléchi : les Grecs euxmêmes, si jaloux qu'ils fussent de leurs privilèges, ont fini par avoir conscience de tout ce dont ils étaient redevables aux barbares par eux si longtemps dédaignés (1).

Néanmoins, une barrière subsiste : il y a une ligne de démarcation qu'il est difficile, presque impossible, de supprimer. Ainsi quelques différences qu'il y ait à tant d'égards entre la pensée grecque et la nôtre, nous vivons manifestement sur le même fonds, la nature qui nous entoure est sensiblement la même, nos facultés supérieures, croyances et religion à part, s'inspirent aux mêmes sources. Si dans la sphère sociale comme dans la sphère scientifique nous sommes supérieurs

<sup>4)</sup> Il faut le constater : même après Périclès, même après Alexandre, même après l'ère chretienne — un Clement d'Alexandrie, un Proclus, par exemple, n'ont vu de l'Inde que la surface, et son géme propre leur est resté fermé.

aux Grees, dans le domaine de l'art, des lettres, de la philosophie, nous demeurons leurs disciples : nous comprenons d'instinct, nous prenons plaisir à goûter et à imiter les créations de leur génie, soutenn et règlé par une raison essentiellement amie de l'ordre, de la mesure et du gout. L'Inde, au contraire, ou règne en souveraine l'imagination avec ce qu'elle a de plus irrégulier, de plus désordonné, nous repousse plus qu'elle ne nous attire : pour la pénètrer, nous avons besoin d'un perpètuel effort, et à ce prix même nous n'arrivons qu'à une intelligence bien incomplète.

Sur le terrain particulier où nous confine notre étude, cette opposition éclaté au grand jour. Les religions et les arts de l'Inde sont envahis, dominés par les puissances de la nature (t), auxquelles les religions et les arts de la Grèce ne laissent qu'une place restreinte et discrète. Là, malgré les sierles, l'humanité ne s'est élevée que rarement et comme par acces au-dessus des notions et des sentiments qui appartiennent à sa première enfance : ici elle a franchi d'un pas rapide et sur les étapes qui devaient la conduire à sa pleine maturité.

Chose étrange, l'Hindou n'a jamais cessé de faire corps, si l'on peut ainsi parler, avec la nature qui l'entoure : il n'a jamais songé à se détacher d'elle, à s'opposer à elle : c'est elle au contraire qui lui impose l'obsession de son infatigable et tumultueuse activité. Selon une définition célèbre, elle, c'est l'Océan infini, lui, c'est l'écume qui apparaît mobile et fugitive à la crête des vagues : elle, c'est le Tout sans borne et éternel, lui, c'est le phénomène qui passe avec et comme tout le reste, perdu, presque anéanti dans cet abime de la vie universelte où il est réduit au rôle d'imperceptible atome. Incapable de se concentrer fortement en un moi doué d'intelligence, de volonté et d'action, l'esprit même le plus éminent

<sup>((\</sup>L'Inde a été quablise d'immense laboratoire de métaphysique théologique et de symbolisme ou « les énumes naturalistes out été sublinues en mysticisme religieux. » M. V. Henry).

n'a jamais connu les fieres revendications du «roseau pensant». Pourquoi cette abdication ?

Est-ce parce que, dans l'Inde, la nature a revêtu des formes particulièrement imposantes, des attraits tout à fait envirants? parce que sa fecondité se joue en productions colossales? parce que des fleuves au large lit, aux ondes bruyantes, parce que des forêts presque impénétrables recelent dans leur sein une multiplicité inoute d'espèces vivantes? est-ce parce que, en face de cotte nature à la lois nourricière et meurtrière, l'homme des premiers ages s'est senti impuissant et désarine?

On bien est-ce que, subissant à son insu l'influence d'un climat voluptueux et énervant, il n'est arrivé que bien tard à decouvrir en lui-même quelque chose d'individuel et de personnel, à prendre conscience de sa supériorité morale? s'est-il incliné devant les forces de la nature comme il se courbait dans la vie civile devant un despostisme dont les prétentions, meme les plus inouies, n'ont jamais éte contenues par aucune déclaration d'indépendance? Au milieu de ces fourmilières humaines qui composent les populations de l'Orient, l'individualité s'efface, la personnalité disparait : or n'est-ce pas en vertu d'une loi psychologique que nos jugements sur ce qui nous entoure reposent avant tout sur des analogies puisées dans l'analyse de notre être propre?

Quoi qu'il en sort, la première tendance de la religion indienne, ainsi que l'atteste le Rig-Vèda, fut de placer la divinité, c'est à-dire la source de l'être et de la vie, là même ou la vie éclatait dans toute sa plénitude, dans sa prodigieuse universalité; le monde est un arbre gigantesque dont les innombrables créatures sont les rejetons et les rameaux (1). Renonçant à délinir et à comprendre, renonçant même à figurer la puissance mystérieuse, invisible, irrésistible que partout on

<sup>(</sup>f) C'est ce qui a fait dire a M. Schure; « Beaucoup moins developpés que l'homme moderne par le raisonnement et pai l'intelligence de l'univer» physique, ces Aryas avaient dans leur simplicité et leur grandeur une sorte d'intuition d'recte et sublime du fond de la nature et des choses divines, »

croît rencontrer, on s'épuise à la décrire par ses effets, à la nommer par ses aspects divers. De là ces myriades de qualificatifs ou épithètes, dont la variété s'explique par le perpétuel étonnement d'une race enfantine; de là la fantaisie qui se déploie dans les représentations plastiques des mythes relatifs à l'origine des choses; de là ces conceptions et ces formes bizarres, incohérent assemblage d'éléments humains accouplés à tout ce qui dans la nature avait frappé le regard. La divinité prend successivement et même simultanément toutes les formes; partout le sens religieux la retrouve : elle vit à la fois d'une multitude de vies et se transforme en tant de personnages qu'elle finit par devenir impersonnelle : tout se confond avec elle et elle se confond avec tout.

En Grèce, chaque dieu a sa physionomie à part, décrite par les poètes, fixée dans le marbre par le sculpteur, acceptée par l'opinion commune, consacrée et sanctionnée par la tradition. Dans l'Inde, jamais les dieux individuels ne briseront la chaîne qui les unit les uns aux autres dans la divinité universelle (1): l'Hindou, a dit finement M. Barth, n'a jamais pu se contenter d'un seul dieu ni se résigner à en avoir plusieurs, C'est ce panthéisme confus qui a retenu dans les liens du naturalisme un peuple au sein duquel se font jour des instructs spiritualistes et dont la pieté trouve parfois des accents singulièrement pénétrants. Il est certain que l'objet principal de la religion brahmanique, c'est la glorification de la Nature, du Ciel, du Soleit, du Fou et des astres. Chaque phénomène marquant étant à son tour divinisé, les symboles, par une évolution fréquente dans l'histoire des religions, se sont substitués peu a peu avec une liberte de plus en plus complète à l'être unique dont ils passaient à l'origine pour les différentes manifestations (2),

<sup>(</sup>b) Les dieux védiques ont revêtu quelques traits caractéristiques, mais sembleut tous emerger de quelque fond vague ou ils perdent toute physichomie proprie et se confondent les uns avec les autres » M. Max Moller.

<sup>😢 «</sup> Le fond de la religion vedique est i videmment ce panthéisme

La même tendance qui a présidé aux détails de la croyance reparait dans les détails du culte, produits d'une imagination perdue dans le chaos de ses hallucinations. Le symbolisme des rites sacrés est tellement incohérent que, les gnostiques peut-être exceptés, rien de comparable ne se rencontre à aucune époque de l'histoire de la civilisation : autant l'Hindou se soucie peu de pénétrer la nature, autant par tous les moyens il s'ingénie en la célébrant à rivaliser avec son inépuisable fécondité. La remarquable étude de Bergaigne, intitulée Les dieux souverains de la religion vidique, nous montre dans les rites compliqués des sacrilices l'imitation de deux groupes de phénomènes célestes, les uns solaires, les autres, si l'on peut ainsi parler, météorologiques 1. Le but poursuivi est de reproduire aussi fidélement que possible sur la terre ce qui s'accomplit dans le ciel. Varouna, personification de la lumiere (2), est représenté comme une providence vengeresse qui voit tout et à laquelle rien n'échappe, comme la sagesse qui règle le cours des astres et celui des fleuves, qui préside a la fertilité de la terre et au retour périodique des saisons.

rudimentaire qu'on désigne sous le nom d'animisme. Tout objet a une âme et peut, le cas écheant, revotir un caractère mystérieux et quasi divin... Au-dessus de ce vieux fond s'elèvent les grandes divinités personnifications des éléments et des phenomènes de la nature, quand elles ne sont pas le produit de la réflexion abstraite. « (M. Barth, Journal des sacants, Mai 1896.)

<sup>(4</sup> On consultera avec interêt sur ce point un livre plus récent, œurre d'un ocientaliste de marque. M. P. Regnaud (Les premières formes de la religion et de la tradition dans l'Inde et dans la Grece, 1895). D'après ce sanscritiste aux vues hardies et très discutees, trois causes ent préparé le \$\pi\_2\infty\text{orto} \phi\_2\infty\text{orto} \display \text{don a jaille la mythologie d'abord, et beaucoup plus tard la philosophie: 1° la substitution des images aux symboles dans les matières qui font l'objet des hymnes védiques; 2° la personnification des élements du sucritice; 3° la genéralisation des idees relatives a ces memes éléments.

<sup>(2. «</sup> To enveloppes tout comme la jante enveloppe les rayons », lui dit le poète. L'obscurité qui cache le ciel est designée en sanscrit par un mot qui signifie « contraire à li loi ». « Notons à ce propos que chez la plupart des peuples sémites et touraniens, le dieu suprême est de la même facon assimile au ciel on plus exactement à la lumière céleste.

Ainsi s'assirme de bonne heure dans l'Inde antique une notion capitale, qui ne sera qu'assez tard son apparition dans la pensée grecque: celle de l'ordre des choses, condition nécessaire de toute stabilité, aussi bien dans le monde moral que dans la nature extérieure où l'esprit de l'homme en a surpris la première et la plus visible manifestation.

Ce que sera dès lors la poésie indienne, on le pressent aisément. L'inspiration d'où elle dérive n'a d'autre principe, d'autre aliment, que la nature « décrite pour nous y faire sentir la présence des dieux, ou plutôt d'une vie universelle, pour nous mettre en communication avec la substance même du monde, ou bien encore pour exprimer de ce qui se voit une harmonie avec ce que nous sentons (1) ».

Ainsi, dans les plus anciens hymnes (sauf les passages qui sont de pures élucubrations liturgiques), ce qui se reflète, ce sont les impressions tour à tour fascinantes et redoutables qui se dégagent du spectacle de la création; ce qui domine, c'est une reconnaissance enthousiaste pour les puissances bienfaisantes qui se révèlent dans la nature, et plus encore une terreur secrète en face des forces redoutables dont elle est le théâtre, et l'homme trop souvent la victime. Le poète supplie, tremble, pleure, se réjouit: c'est ainsi que le panthéisme indien fait jaillir de la nature tout ce que celle-ci recèle de trésors poétiques et le traduit dans une langue qui se fait son complaisant auxiliaire: par la sonorité et la variété de ses modulations, le sanscrit établit un rapport étroit entre les bruits du dehors et les sensations du dedans.

De même qu'en Grèce, dans l'Inde l'épopée a succédé à la poésie lyrique. En passant d'un genre à l'autre, l'esprit indien a-t-il préparé son affranchissement? Loin de là, il reste soumis au même joug, rivé à la même obsession. La nature vierge

<sup>(1)</sup> V. de Laprade. — Ajoutons qu'au jugement de Bergaigne, les V dis trahissent le travail d'une série d'arrangeurs épris d'ornements factices, et fermés ou à peu près aux premières émotions de la créature ignorante : c'est l'œuvre de raffinés precoces, de primitifs décadents.

et indomptée, avec les êtres innombrables sortis de son sein, les forêts et leurs sauvages habitants, les déserts et les tempètes jouent dans le Ramayana un rôle dont la persistance deconcerte, puis fatigue et rebute bien vite le lecteur moderne. Voilà, non sans doute à l'exclusion de la divinité et de l'homme, mais certainement de préférence à l'homme, les vrais héros de l'épopée indienne : c'est à la nature qu'elle les emprunte avec les caractères qu'elle leur prête, les épithètes par lesquelles elle les désigne, les exploits qu'elle leur attribue. Tamlis que la Grèce des temps héroiques concentre sur ellemême, sur ses passions, sur ses luttes et ses combats son talent de description et d'analyse, tandis que dans ses tictions elle exagere sa force au point de se croire capable de se mesurer même avec les dieux, ici l'humanité silencieuse, sans volonté, sans rôle personnel, garde presque partout une attitude effacée.

Le drame exigeait d'autres acteurs ; aussi lorsque, à une date relativement recente, l'Inde voulut avoir son theâtre, yraisemblablement à l'imitation de la Grèce, une notion différente de la nature se fait jour. Au lieu d'un saisissement véritable, c'est avec une sorte de mélancolie qu'on la contemple, comme il convient à des esprits qui se plaisent à analyser leurs riflexions. Non cependant que cet ordre d'idées fût resté jusquela ignoré. On avait vu Rama se consoler de la perte de son royaume en contemplant le mont Tchitakoutra « qui de son front sublime semble percer leciel », et parler, comme le ferait un romantique, « des nuits sombres et orageuses, en harmonie avec les pemes de l'amour ». A sa bien-aimée il adresse ces paroles d'un tour tout moderne : « Regarde cette hane flexible : elle s'est posée amoureusement sur ce robuste tronc comme toi, chere Sita, fatiguée, tu laisses ton bras s'appuyer sur le mien. » Et le poète avait écrit ces vers étranges qu'un Grec certainement cut eu peine à comprendre : « Assis sur le sommet de la montagne et regardant le ciel serein, le disque pur et libra de la lune, et cette nuit amie imprégnée de la tunnère automnale, Rama, percé du trait d'amour, retournait dans son esprit la pensée de celle qui était l'objet de ses seux.

Mais si, comme nous venons de l'établir, la nature longtemps a fait le fond des religions et de la poésie de l'Inde, peut-on dire qu'elle y ait jamais été l'objet de recherches scientifiques? L'étymologie et la grammaire, la métrique et la logique ont été cultivées et poussées très loin par certaines écoles d'érudits : géometres et physiciens surtout paraissent inconnus (1). Sauf une conception plus intuitive que discursive de l'ordre éternel (2) attesté par la régularité des phénomênes célestes, rien ici qui ressemble à la science, à ses allures constantes et réglées, à ses expériences méthodiquement instituées et patiemment poursuivies. Il est dans le caractère de l'asiatique de s'incliner devant le fait sans en chercher l'explication. Lutter contre la nature pour la subjuguer et lui arracher ses secrets était aux yeux de l'Hindou une tentative aussivaine que sacrilège; l'observer simplement, analyser les facultés et les procédés qui nous permettent de communiquer avec elle, suivre attentivement la marche des phénomènes, tout cela même devait demeurer étranger à des hommes séduits par cette notion devant laquelle toutes les autres s'effacent : la notion de l'infini. S'absorber ainsi dans l'universel et l'éternel aide mal à connaître les êtres individuels et périssables, autrement du moins que par la voie toujours dangereuse de la spéculation.

Car l'Inde, c'est incontestable, a eu une philosophie; sur les bords du Gange comme en Grèce, l'esprit humain en face des mythes traditionnels a revendiqué son indépendance et exerce ses droits. Constatons à ce propos que dans la race

<sup>(1)</sup> Un orientaliste de merite. M. Deussen, constate comficen est défectueuse dans l'Inde la connaissance de la nature, combien sont fait, es les argumentations tentees dans ce domaine.

<sup>(2)</sup> Rita n'est pas seulement la règle hturgique du sacrifice, c'est la marche merveilleuse et invariable des choses, telle qu'elle resulte des decrets souverains des dieux, mainteneurs des lois sur lesquelles repose I univers Les individussiont periosables mais les especessont eternelles.

indienne la pénétration et la subtilité métaphysique ne le cédeut en ron à l'inspiration poétique. Mais outre que l'influence religieuse est restée jusqu'au bout dominante, l'examen comparé des textes révèle une singularité remarquable. S'agit-il des croyances et des cérémonies consacrées? Les écrivains hindous sont d'une profixite sans mesure, leurs traités ou leurs poèmes d'une abondance de détails absolument intempérante: l'esprit se perd dans la multiplicité confuse de ses conceptions et dans l'accumulation indéfinie des formes destinées à les traduire; la pensée étouffe sous le pouls de ses fausses richesses ,1).

S'agit-il au contraire des essais épars d'explication rationnelle de l'univers? insouciants de toute logique, ils s'enveloppent systématiquement dans des formules d'une concision obscure (2): des vues originales, parfois même profondes, jailfassent tout d'un coup en éclairs rapides, mais pour nous laisser retomber presque aussitôt en pleine nuit. Les penseurs les plus marquants prennent plaisir à concentrer leur enseignement dans des aphorismes d'une concision désesperante (sutras, à peu près inintelligibles en eux-mêmes et qui ont provoqué dans la suite des commentaires sans fin. Du reste, pas plus sur le terrain philosophique qu'ailleurs, et même moins qu'ailleurs, l'Hindou ne sait observer une marche régulière et dérouler ses réflexions suivant un plan rationnel ,3).

<sup>(</sup>t) « La poesie védique vit de metaphores, les demandant aux associations d'idees en apparence les plus bizarres, les greffant et les entassant les unes sur les autres et s'elevant ainsi à ce que Bergaigne appelant le galimatias double et triple du Véda » (M. Barth). Il y a dans ces interminables équinérations comme une surenchere dans l'inintelligible.

<sup>(2)</sup> Au plus grand nombre on peut appliquer ce que M. Barth écrivait récomment du Vaha-réstu Journal des Sarants, août 1809, ; « Ce qu'on trouve ier le moins, c'est un système, on u'en a pas même les fragments, mois seulement un certain ensemble de notions mystiques, aullement spéculatives. »

<sup>(3. -</sup> Dans le Rig-Véda, il n'y a pas deux idées à se suivre logiquement - Bergaigne).

Succession des pensées, choix des expressions, tout semble ici livré sans réserve au hasard: l'art de la composition ou fait complètement défaut, ou se perd dans un cliquetis de mots plus ou moins retentissants.

Et maintenant, où tendent plus ou moins directement la plupart des grands systèmes de l'Inde? Ce qui précède le laisse deviner : comme les premières théories des posibloyes ioniens, ce sont avant tout des cosmogonies, avec cette différence toutefois que le but principal ou même unique du philosophe indien, c'est de remonter à la conception religieuse de l'unité divine (1): unité sans cesse compromise par les retours offensifs du polythéisme populaire, personnifiant et divinisant l'une après l'autre toutes les forces de la nature. Surva le soleil, le dieu bienfaisant par excellence, Vritra qui retient captives les eaux célestes, Indra qui brise les nuages d'où jaillit la pluie féconde, les vents qui dissipent les nuées et purifient l'atmosphère, l'aurore, le crépuscule, les esprits lumineux compris sous le nom générique d'Adityas, « les impérissables », sans parler de toute une armée de divinités secondaires investies du gouvernement de telle ou telle partie de l'univers.

De cette double tendance sortit un dogme essentiel, dont on retrouve de tous côtés l'expression à la fois troublante et obscure, à savoir qu'il n'existe en réalité qu'un être unique, conçu tour à tour sous forme abstraite et sous forme concrête (2); le reste est sans valeur, ou pour mieux dire,



<sup>(1)</sup> Cette conception a été justement appelée le lettmotir de la philosophie indienne tout entière. Le Rig Véda constate en cent endroits que les sages donnent à l'être unique plusieurs noms. Ce recueil, de nome que la Mundaka, contient maint passage dont le théisme le plus exaceant pourrait se déclarer satisfait. Il est à noter que jusque dans le système athée et matérialiste de Kapila, dont il sera parlé plus loin, la nature plus ou moins divinisée est le premier des vingt-cinq princips qui constituent l'ensemble de la science.

<sup>2</sup> Dans le Big-Velle. Brahmh apparaît tantôt comme la puissance te de spirituelle à laquelle s'adresse la prière, tantôt comme de qu'il y a de plus intime et de plus noble dans les phenomènes de l'univers, fent il est à la fois le laus, est i inte et la cause matérielle. Un des

n'existe pas. Ce que l'homme doit adorer, c'est l'être dans sa substance universelle 1, et surtout dans sa vie partout incessamment répandue. Les anciens dieux furent conservés, mais régoureusement subordonnés à Brahm, cause et principe de tout.

Mais devant ces intelligences curieuses et plus subtiles encore que curieuses, le problème de la création s'était posé avecces inséparables difficultés (2). Quels moyens la divinité a-t-elle

personnages du Bhhyarata-Purdon dit à ce Dieu; « Tu fais exister les creatures en tor-même, sans rien perdre de la substance, comme l'araignée qui en tissant sa toile se réserve l'intégrité de son énergie productince, »

(1) On lit dans l'Isi-Upinishad: In seul être remplit l'univers entier, et il le dépasse encore infiniment. Quand l'homme sait voir tous les êtres dans ce suprême exprit, et le suprême exprit dans tous les êtres, il ne peut plus dedaigner quoi que ce soit.

(2) C'est une des questions traitées dans les Purinas, compositions de date relativement récente, quoique avant la pretention de s'appuyer sur des traditions très reculees. Mais si un pantheisme assez vague est le terme anquel aboutit plus ou moins directement tonte philosophie indienne, remarquons avec quel art ont ête prevues et comme « cartées à l'avance quelques-unes des plus redoutables objections communement elevées contre ce système. Voici, par exemple, ce que répond Bhagavat a Brahma dans le Bhogarata Purant : « De même qu'après la creation les grands eléments ent panetré tont ensemble et nont pas pénétré les etres supérieurs et inférieurs, de m'ine je suis à la fois et je ne suis pas dans ces éléments. Aussi la seule chose que doive chercher à comprendre celui qui desire connaître la nature de l'Esprit, c'est le principe jui, uni aux choses, est organdant distinct d'elles. (2 1x. 3i). Sel Espect suprême (Paramotoon ou Wilamatman) consent à vivre sous les formes changeantes et émmemment perissables de la mitière, c'est sins ten perdre de la grandeur au sein de la jaelle il repose ; s'il est present en chacun de nous, c'est sans participer a nos préjuges et a nos souffrances. Pour nous mettre en parde contre les dennies de la science empirique (Arriva, le Vedanta (CI Beussen, Das Systemoles, Votanta Berlin, 1891 ne connaît pas de remide plus efficace que la no taply of the Vidga; aimsi rassonnat Parmenide dans son fameux paeme. Mos il y a mieux. Non seulement. l'îme suprème a en elle ou that of all ememo toutes tes forces qui se deplotent dans l'univers; mais of the multiplicate me ports around atteints a son unit, our nous sommes : i dans le domaine de l'apparence et de l'illusion. L'univers nest quaine fantasmagorie, e la trople forme que la trabition attribue a filman at openit, conservant et de smand I mavers, les same savent 12 To est le produit de May E, de l'Llus on, et que par state en ne la

employes pour accomplir son œuvre? pour toute reponse, nous n'obtenous qu'un aveu d'ignorance et d'incertitude. S'agit-il des êtres visibles ? a la creation est ramenée à une évolution dont les formes se dégagent les unes des autres au gré de rapports exténeurs et puérils, tels qu'on peut les attendre d'imaginations enfantines, mais qui n'en distinguent pas moins d'une façon bien nette cette éhauche de cosmogonie de toutes celles qui reposent sur l'idée d'une création ex nihilo 1]. » Veut-on maintenant remonter plus haut, jusqu'à l'origine des principes eux-memes? Voici ce qui nous est enseigné . « Brahm fut enfanté le premier en lui-même avant le commencement des àges... L'essence de l'être et du non-être n'est révélée que par lui. C'est de lui qu'est partie pour se déployer la brillante lumière » (2. Et ailleurs : « Il n'y avait alors que les eaux : ce monde n'était primitivement qu'une masse aqueuse où s'agitait le maitre de la création » (3 .Mais aucun passage n'est plus explicite, plus caractéristique dans le sens de la transcendance que le suivant : « Alors il n'exista.t ni être, ni non-être, ni monde, ni ciel, ni région supérieure... Lui seul respirait sans le moindre souffie, par un don qu'il tenait de lui-même. Ribn d'autre que lui n'existait en dehors de lui : l'obscurité cachait l'obscurité... D'abord apparut l'amour, le produit nouveau de l'intelligence (\$1... Ce rayon que les voyants virent partout, cette étincelle qui pénétra le monde vient-elle de l'abime ? vient-elle des bauteurs ? Oui le sait exactement, qui a jamais marqué le point d'où jaillit la vaste création ?.., Lui seul de qui elle émane, lui qui regarde

donne à l'Etre suprême que pour mer qu'il soit réellement actif. » (A Roussel, La cosmologie hindoire)

<sup>(1)</sup> M. Regnand, La religion redique (Berne philosophique, 1881).

<sup>(2)</sup> Texte du Sami-V-dir, appartenant au dernier âge de l'Inde antique comme le N° livre du Rij-Véda.

<sup>(5)</sup> Texte du l'adpair-le la mai, dont on remarquera l'analogie d'une part avec la théorie de Thalès, et de l'autre avec les premiers versets de la tienèse.

<sup>(</sup>i) Comparer le vers si souvent cité de l'armi nide :

Howtistov ale igueta bide appreses naveue.

du haut du ciel, le sait en vérité, ou peut-être même ne le saitil pas » (1). Est-ce que je m'abuse en affirmant que rarement l'impression du mystère intime qui enveloppe toutes choses au regard de la raison humaine a été rendue de façon plus saisissante (2) ?

Un monument d'ordre tout différent, et dans lequel s'affirme un Védantisme mélé d'éléments mythologiques, le code de Manu contient néanmoins dans sa préface un autre exposé des mêmes croyances. « Autrefois tout ce monde était ténébreux, inconnu, dépourvu de tout attribut distinct, vide et indiscernable. Celui qui est heureux, existant par lui-même, le commencement des êtres, qui par son action a dissipé la nuit, qui n'est point concu par les sens, invisible, impensable, a d'abord créé l'eau, et la semence de la lumière a été produite, œuf brillant comme l'or, étincelant comme l'astre aux mille rayous (3). A l'intérieur vivait le divin Brahmà, ancêtre de tous les mondes, qui des morce ux brisés de l'œuf forma la

<sup>(4&#</sup>x27; Reg Ville, x, 129, Cette traduction, à ce que l'on m'assure, a une précision que le texte est loin de posséder (Cl. 1, 161, le chant de Birghatama). M. Regnand termine comme d'suit une étude approfonde de ces anciens documents : « Les hymnes prétendus philosophiques du Reg-Véda sont de vastes allegories qui se jouent autour des l'éments du sacrifice personnifiés, et qui ne supposent pas d'autres spéculations in d'autres théories que celles mêmes dont le sacrifice tait, de longue date déjà sans doute. l'objet traditionnel Véanmoins lobe mère du sacrifice — le circulus indefini de la vie universelle perdue comme essence de la religion, se conserva et se prolongea par la philosophie. Le pantheisme inconscient et incomplet des homnes védiques devint le pantheisme dognatique et systematique du l'oblants. »

<sup>(2</sup> Comystère, qui dans les âges modernes à trouve son expression pout-être la plus significative dans les fameuses antinomies de kant, l'atait dejà traduit dans l'antiquité par les formules contradictoires differaclité et de Parménide, de même que par des phrases comme la suivante, tirce du Bhoqueata-Parana (3, xxx, b) : « Voilà quel est le Temps infini et qui met fin à tout, qui est sans commencement et qui foit tout commencer, qui produit la creature par la creature, et qui detruit par la mort le dieu de la destruction. »

<sup>(3)</sup> Image ou hypothèse que nous avons depli concentrée dans les croyances egyptiennes et qui reparaîtia dans les théories orphiques

terre et le ciel, et de lui-même ensanta l'esprit qui existe et qui n'existe pas. » C'est cet esprit qui se revêt d'une enveloppe corporelle dans tous les êtres vivants. Plus loin le même ouvrage déroule sous nos yeux les phases alternantes de la force initiale, tantôt se réveillant, tantôt retombant dans le sommeil (†). Lorsque Brahma s'endort, l'œuvre divine se dissout; puis le crépuscule annonce une nouvelle aurore : l'univers renaît pour mourir encore, et ainsi de suite pendant l'éternité. C'est qu'en effet la création n'a pas de motif ni de but : l'activité divine est seule en scène, se jouant également à produire et à détruire (2).

Avant de passer au bouddhisme, faisons un dernier emprunt aux Uponishads, commentaires liturgiques de dates d'ailleurs assez différentes, où M. Deussen en Allemagne et M. Henry en France s'accordent à voir l'aboutissement naturel de la conception philosophique des premiers Védas. A la notion anthropomorphique d'un Dieu suprême se substitue graduellement l'idée toute métaphysique de l'être en soi (dtman), âme qui anime la nature entière. Au reste, qu'il est rare de découvrir au milieu de ces flots débordants de mysticisme les traces même passagères d'une pensée vraiment virile (3)! Citons quelques exemples. « Qui es-tu? » demande-t-on à l'homme, et il répond: « Je suis le fils des saisons, né de l'espace infini et de la

<sup>(1)</sup> Des vues toutes semblables se font jour dans certains textes stotciens.

<sup>(2)</sup> Héraclite chez les Grecs ne nous offre-t-il pas un enseignement très voisin?

<sup>(3)</sup> Schopenhauer, pénétré d'admiration pour une doctrine à laquelle la sienne propre fait écho, disait des auteurs des Upanishads: « A peine avons-nous le droit de les prendre pour des humains... Cette illumination extraordinaire de leur esprit doit être attribuée à ce que ces sages, plus rapprochés par leur date des origines de notre race, saisissaient l'essence des choses plus nettement et plus profondément que ne le peut la géneration affaiblie d'aujourd'hui. » — A quoi Barthélemy Saint-Ihlaire repondait dans le Journal des savants (avril 1888) : « L'historien de la philosophie peut jeter un regard sur les Upanishads: mais nous les donner comme modèles, nous recommander le peu de métaphysique qu'elles contiennent, c'est pousser l'indulgence beaucoup trop loin. »

lumière. »— « Qui a commandé au premier souffle de vie de se produire? Nul ne le sait : Brahma n'est pas compris de ceux qui le comprennent, il est compris de ceux qui ne le comprennent pas 1). »— « Par l'ordre de qui vivons-nous? Où est la cause ? est-ce le temps, la nature, la nécessité, le hasard ? sont ce les éléments ? Les sages qui se confinent dans la méditation ont pensé que la puissance de Dieu est cachée : or c'est de lui que relèvent toutes les causes, temps, nature et le reste. »— La pensée indienne, malgré ses hardresses, recule et abdique devant ces problèmes d'origine que seule la pensée grecque osefa regarder en face. Mais de la mythologie un peu puérile des Védas à cette audacieuse théologie, quel intervatie (2)!

Malgré ses tendances essentiellement pratiques (cat Cakya-Mouni fut un solitaire, un contemplatif, un ascète, bien plus qu'un théoricien ou un philosophe), le bouddhisme, ne fût-ce que par la fraternité qu'il proclame entre tous les êtres, ne pouvait pas ne pas avoir son contre-coup dans la sphère doctrinale 3). Un nouveau système, l'un des six orthodoxes, le Yoga, expression d'une sorte d'utilitarisme religieux fondé sur des observances mystiques, lut imaginé par les Brahmanes

<sup>1.</sup> Analogie frappante avec certains dogmes neoplatonicieus et guostiques.

<sup>(2)</sup> D'après un indianiste de grand mérile, M. Weber, la philosophie indienne aurait traverse en matière de cosmologie quatre phases bien tranchées. 1º La matière se suffit à elle-même ; 2º l'ordre du monde suppose une puissance organisatrice ; 3º le monde sans substance propre n'est qu'une émanation de l'être divin ; 4º il perd jusqu'à l'être et se réduit à une pure illusion. — Faisons un instant abstraction de cette dernière doctrine, ne retrouve-t-on pus dans les trois procedentes l'idee maîtresse de trois grandes écoles grecques, l'école ionieune, 1 école socratique et l'école alexandrine ?

il « fueu est tout », avaient dit les brahmanes « Tout est fueu », répliquent les bouddhistes. La cosmogonie de la plus aucienne école bouddhiste connue comprend deux principes répondant aux deux états entre lesquels oscillent perpetuellement tous les êtres, à savoir le répos et le mouvement.

pour donner satisfaction au côté le plus séduisant de l'hérésie nouvelle, qui à son tour lui a beaucoup empronté. Nous en trouvons un écho immédiat dans un des épisodes les plus fameux du Mahabharata (1). Le Dieu suprème y déclare qu'il est « la semence éternelle de la nature, tout entière en chacun des êtres ». Sur ce premier principe l'analyse n'a aucune prise, car il n'offre à l'esprit qu'une géneralité indécomposable. Par une contemplation assidue, et par la constance dans les praliques ascétiques, le Yogui arrive non seulement à dominer la nature et a en diriger à son gré le cours, mais à se dépuniller de son existence propre et à s'affrancher de toute vicissitude par sa rentrée dans le sein de Brahma, le dieu ineffable élevé, comme celui des Alexandrins, au-dessus de toute essence.

Avec le bouddhisme, le panthéisme indien a rompu avec ses origines naturalistes pour aboutir au plus audacieux mhilisme qui fut jamais. L'univers est absolument vide ; la création, où la mort et la vie se disputent sans relâche l'empire, n'est qu'un ensemble de vaines apparences (2) : c'est une chute, une dégradation à jamais déplorable de l'être absolu, pour qui sortir de son indétermination, c'était fatalement déchoir. Ce fut de sa part une première faute de croire à la possibilité du monde, une seconde de concevoir le désir de le réaliser, la troisième et dernière de lui donner l'être. Cédant à l'attraît de Maya (l'illusion transcendantale), l'Intini est sorti de ses profondeurs : par leur union la pensée de l'Eternel devint visible

<sup>(</sup>i) Cet épisode, intitule le Bing n'ad-trita en « chant du bienheuteux», une des trois sources officielles du Veranta, etait considéré par Baithelemy Saint Ililaire comme posterient au recueil des Karikas, résumé élégant et fidéle du Sankhya, qui passe pour être du premier socle de notre etc. « C'est également à titre épisodique que dans sex divers poemes virgile nous révêle ses unes sur la constitution du monde.

<sup>2) «</sup> le seus comme Bonddha tourner la grande roue, la roue de l'illusion universelle et dans cette stupeur muette il via une veritable anguisse, lais soulève le coin de sonvoile, et le vertige de la contemplation fondroie celui qui apere oit le grand mystère. (Amiel, Journal.)

et l'univers fut engendré. Née d'une séduction coupable, l'existence est la source de tous les maux ; le vide règne au dedans comme au dehors des êtres : rien de plus funeste que la puissance magique par laquelle nos sens sont irremediablement captivés, que l'erreur de conscience qui nous pousse à nous considérer comme des personnes. Puisqu'en toute créature vit-Brahma, troublé et souillé par la matiere, la vraie destinée du monde sera de supprimer cet indigne mélange et de retourner à la pureté, il laudrait presque dire, à l'inanité de son principe. De même chacun de nous renonçant à la fois à l'amour de l'être et à sa fausseté doit chercher à se rapprocher autant qu'il est en lui de la plante et de la pierre : c'est le premier commandement du bouddhisme de fermer ses yeux et ses oreilles au speciacle et aux bruits décevants de la creation. Pour atteindre au nirvaina, la science est d'un merveilleux secours : n'est-ce pas elle en effet, et elle soule, qui nous fait comprendre le néant des choses!

Il est à remarquer (et les plus savants critiques n'ont pas manqué de le faire ressortir) que dans l'Inde bouddhiste tout au moins la philosophie n'a jamais, si l'on peut ainsi parler, vécu de sa vie propre ; en tout cas, elle n'est point, comme dans la Grèce du vir au tre siècle el , un divertissement supérieur de l'esprit, un déploiement de la raison qui se plait à essayer et à affirmer sa force. Quoique féconde en distinctions, en analyses, en spéculations subtiles, elle a pour but immédiat une œuvre : la transformation de l'homme, le redressement de sa vie (2). De là vient que les investigations scienti-

<sup>(1)</sup> Il est remarquable qu'aux grands systèmes tout pénétrés de métaphysique aient succedé en tirece même des écules qui visent avant tout un but moral. Mais la part considérable faite à la spéculation rationnelle et scientifique jusque dans l'épicurisme et le stoicisme est une marque éclatante de la superiorite de l'espeit grec sur le genie hindou.

<sup>2)</sup> Nouthons pas ce qu'annant a repeter Bergaigne, à savoir que les péches liturgaques sont à peu près les souls dont se soit av sée la monde rédique. Mais comment ne pas être frappe de voir la croyance au flux intanssable des choses engendrer en trèse des consequences métaphysiques, et dans l'Inde des prescriptions morales ?

fiques proprement dites y furent considérées comme un luxe réservé à la currosité du petit nombre [1]. Dans le bouddhisme notamment, l'ascétisme prime tout : même les sectes les plus libertines entendent qu'on résiste à la nature : tout être intelligent a pour devoir de l'annihiler, non de la perfectionner, moins encore d'en jouir. C'est, dit Laprade, l'héroique négation de la domination que la nature exerçait si violemment par les sens sur l'âme de ces races à la fois naives et raffinées.

Croirait-on qu'à côté de l'idéalisme illimité dont nous avons parlé. l'Inde antique a connu un matérialisme presque brutal, qui lui-même a revêtu des formes très diverses? D'après les uns, la matière est l'unique être existant; c'est de son évolution spontanée qu'est sorti le monde avec toutes ses merveilles; du vide naissent l'un après l'autre les quatre éléments. Kapila, fondateur du Sâmkhya, celui des six systèmes orthodoxes dans lequel Jacobi croit découvrir l'inspiration initiale du bouddhisme 2), rejette formellement la divinité et la Providence; c'est unathéisme explicite 3). Son premier principe est la matière éternelle (mula prakriti, sans forme, sans parties, matrice féconde de tous les êtres (i), cause universelle et fatale qui produit sans être produite; au-dessous d'elle s'étage une

<sup>(2)</sup> Les rapports du Simbliga avec le brahmanisme ont donné heu aux thoses contradictoires de Deussen, Garbe et Daldmann.

<sup>3.</sup> Cette opposition capitale suffit pour faire rejeter les conclusions de M. S. Fliter : trist itelis Metaphysik eine Tochter der Sankhyslehre des Kijdla, 1874.

<sup>5)</sup> Ce sont à peu près les expressions de Platon dans le Times ; mais ici ce n'est pas la matière aveugle, chaotique et intelligente qui est chargee de resiliser et de maintenir l'ordre du monde . On n'eprouve d'ailleurs aucune surprise à voir les vedantins adresser à cette doctrine les inêmes réproches que Platon dange contre les atomistes au Xe hyre des Lois.

série de vingt-quatre principes formateurs, en tête desquels figure une sorte d'âme du monde qui est sa première création (1, tandis que le dernier et le plus récent est le Purusha ou l'Altman, d'ordre spécialement intellectuel, mais spectateur tranquille et impassible des œuvres de la Prakriti. Un moderne a cru pouvoir définir l'univers dans ce système « le produit de la réflexion de la matière sur le miroir de l'être absolu (2) ».

D'autres penseurs ont imaginé un atomisme qui n'est pas sans analogies avec celui de Démocrite. D'après le Vaiçeshika, créé par Kanada, l'élément primordial de toute substance est l'atome. Les dernières particules indivisibles de la matière sont éternelles : leurs composés ne le sont pas. Invisible, intangible, l'atome échappe à tous nos sens et demeure en dehors de toute conception. En quelque mélange, en quelque combinaison qu'il entre, il reste immuable : aucun changement ne peut l'atteindre. L'ne puissance mystérieuse qui tire ses effets d'un monde supérieur au nôtre et inaccessible, lui aussi, à notre entendement, a uni ou séparé les atomes d'après des

<sup>13</sup> Dans son Essa sur la philosophie orientale 1842), ouvrage asserrematquable pour l'époque. Charma rapporte cette comparaison emprintée par lui à Kapila : « La tortue tantôt déploie ses membres etles projette au déhois de son écaille, tantôt les replie et les ramasse
sons leur enveloppe commune. Ainsi fait la nature quand elle enfante
les mondes ou les aneantit » — Au surplus les rapprochements ne
manquent pas entre le Simblique et les doctrines grecques. On y
enseigne, comme Hérnelite, le flux et le reflux incessant des choses,
et le perpétuel renouvellement de l'univers ; comme Epicure, l'incompatibilité entre la perfection divine et le gouvernement du monde ;
comme Plotiu, la délivrance de l'homme assignée comme but essentiel à la philosophie. Certains critiques ont même eru découvrir dans
la legique de Kapila toute une théorie du raisonnement inductif à la
fa on de Bacon.

<sup>(2</sup> les encore nous retrouxons cette croyance générale que toute existence individuelle est une decheance en même temps qu'une déception. Si nous en croyons l'anteur du Wah thuratha, seul le vulgaire distingue entre le Samkhya et le Yoya, et de fait le Bhàqarata Purana voir A Roussel, ous, ett's, p. 86), enseigne tour à tour le dualisme et le non-dualisme sur le terrain cosmologique.

lois déterminées (1). L'origine et l'essence de cette inconnue de l'équation du monde sont absolument cachées : elle demeure insaisissable, même après que l'intelligence a poussé à ses dernières limites l'analyse des phénomènes matériels. — Ce système est-il spiritualiste ou matérialiste? Les deux thèses, au dire des plus doctes, peuvent être soutenues avec une égale vraisemblance : pour nous, dans un enseignement qui déclare vaines et insolubles les questions d'origine, nous croyons retrouver un ancêtre lointain du positivisme (2).

Nous venons d'interroger brièvement les diverses écoles indiennes sur ce qu'elles pensaient de la nature. L'obscurité de leurs réponses n'est pas seule à laisser le critique dans l'embarras : elle se complique de celle de leur chronologie. Quand ont apparu, dans quel ordre précis se sont succédé ces divers systèmes? on voudrait le savoir ; mais en dépit des efforts de plusieurs générations d'érudits, ce problème reste presque aussi obscur qu'au temps où Cousin écrivait : « Les différentes théories philosophiques qui ont vu le jour sur le sol de l'Inde n'ont pas de date certaine, pas même de date relative. Comme si elles étaient nées simultanément, toutes se citent les unes les autres, soit pour s'appuyer, soit pour se combattre. »

<sup>(</sup>f) M. Garbe (Philosophische Monatshefte, 1893) soutient que la philosophie atomistique du Vaigeshika est certainement postérieure au siècle de Leucippe et de Démocrite. — M. Mabilleau (Histoire de la philosophie atomistique, Paris, 1895) l'avait rapproché de celle de Boscowich. Plus recemment, M. P. Tannery (Annales de philosophie chretienne, juin 1898) a fait observer qu'ici comme dans la théorie d'Anaxagore « les éléments possèdent comme qualités primordiales les proprietes particulières et subjectives percues par nos divers organes ». « Le Vaigeshite, ajoute-t-il, de même que les autres systèmes hindous sous leur forme primitive, ne repond guère à l'idée que nous nous faisons d'une philosophie. C'est beaucoup moins l'exposé méthodique d'une doctrine coherente qu'un entassement de formules sèches qui sentent l'école, non la libre recherche de la verite. »

Et plus particulièrement, de l'etrange théorie de l'Incounzissable, telle que l'a editiée Herbert Spencer.

A l'heure, sans doute encore assez éloignée, où prendra fin cette regrettable incertitude, l'histoire des idées dans l'Inde ancienne acquerra un intérêt sur lequel il serait superflu d'insister. Mais dès maintenant, on s'explique pourquoi dans cet ouvrage on a cru devoir faire entrer, en l'empruntant aux sources les plus sùres, ce résumé de la cosmologie indienne.

### CHAPITRE II

# La nature et le sentiment poétique.

### Réflexions générales.

Chez les divers peuples que nous venons de passer en revue, c'est, si l'on peut ainsi parler, par l'intermédiaire du sentiment religieux que des rapports se sont établis entre l'homme et la nature. Sauf en Judée, partout nous avons vu l'humanité chercher dans la création, tantôt ses dieux eux-mêmes, tantôt la personnification ou tout au moins l'emblème des puissances supérieures auxquelles elle apportait le tribut de son adoration. Hébreux et Hindous ont également été sensibles aux charmes de la poésie; mais chez l'une et l'autre nation, les poètes n'ont interprété la nature et ne lui ont donné une place dans leurs vers que sous la dictée du sentiment religieux. Enlin l'Inde nous a fait assister à un développement philosophique dont il a paru opportun de résumer les enseignements les plus essentiels sur l'objet spécial de notre travail : ici encore il est de toute évidence que la pensée religieuse n'est pas restée étrangère à la naissance et aux doctrines de la spéculation cosmogonique.

Maintenant, nous quittons l'Orient pour la Grèce, et à peine avons-nous mis le pied sur le soi hellénique que s'offre à nous une pensée vraiment indépendante; indépendante du monde extérieur qu'elle étudie d'un regard curieux au lieu de le contempler de loin avec une sorte de terreur; indépendante des traditions qu'elle admet ou rejette à son gre avec une prodigieuse insouciance, qu'il s'agisse de législation ou d'art, de physique ou de politique; indépendante du dogme religieux que nul ne songe à définir, dont aucun livre sacré ne garde le dépot, et au respect duquel ne veille aucune caste jalouse. C'est à la considération des choses elles-mêmes, c'est à la réflexion personnelle que l'intelligence des sages demande la lumière.

Jusqu'ici, dans l'examen des croyances orientales, il a été question du monde, des divers éléments qui le composent, des phonomènes les plus éclatants dont il est le théâtre, de quelques-unes des forces qui s'y déploient ; nulle part, nous n'avons encore rencontré la notion précise et explicite de ce que nous appelons aujourd'hui la nature. C'est en Grèce que cette idée et ce terme vont faire leur apparition : que conclure de cette circonstance, d'une importance, à coup sûr, capitale, sinon qu'en toute rigueur, c'est ici seulement que nous entrons dans notre véritable sujet, tout ce qui précède n'étant qu'une introduction utile sans doute, mais nullement indispensable. Si dans une étude de ce genre, il y avait quelque intérêt à ne pas passer entièrement sous silence les peuples de l'Orient, c'était précisément pour montrer le peu de place qu'ils sont en droit de revendiquer dans une Philosophie de la nature.

Dans l'histoire des idées, les mets ont leur rôle : arrêtonsnous un instant à examiner en lui-même le terme qui sert comme de centre à toute cette étude.

La vie des mots présente une particularité assez curieuse et, à ce qu'il nous semble, trop peu remarquée. A l'origine des langues ils sont confus, parce que la conception qu'ils ont charge d'exprimer est confuse elle-même et n'a pas encore été suffisamment approfondie. On dirait une invention en quête de sa forme définitive : le partage des connaissances acquises entre les divers éléments ou composants du vocabulaire est le resultat d'une lente élaboration. Au déclin des

langues, la même indétermination tend à reparaitre, résultat, cette fois, d'un trop long usage et non d'une expérience encore mal assurée. C'est qu'en effet l'idée avant été tournée et retournée en tous sens s'est enfermée dans le mot avec tous ses aspects différents et toutes ses définitions successives 1). Le cortege d'images que chaque mot amene à sa suite s'allonge ainsi constamment au cours des ages : si bien que, pour élargir d'ahord la compréhension, et si cette métaphore est permise, l'horizon d'un terme, un moins grand ellort d'analyse et de pénétration n'est requis que pour le restreindre ensuite et le fixer. Presque toutes les langues comptent un nombre respectable de ces mots qui ont été comme remplis d'idées ou de sentiments divers par toute une série de générations. Dérouler dans leur ordre chronologique ces significations multiples, c'est bien souvent s'initier, et par une voie parfaitement logique, au développement graduel d'une idée ou d'une institution.

On ne sera donc pas surpris que nos langues modernes, héritieres naturelles de la réllexion et du travail intellectuel de plusieurs siècles, contiennent plusieurs termes d'un sens mal spécifié, et néanmoins d'un emploi commode, et d'autant plus fréquent qu'on peut s'en servir pour traduire un plus grand nombre d'idées connexes. Fâcheux quand d'agit de notions proprement scientifiques, ce vague répugne moins qu'on ne pourrait le croire à la poésie et à l'éloquence : dans une foule de cas, c'est un moyen éminemment propre à prévenir au moins provisoirement tout brusque conflit d'opinions entre l'écrivain et ses lecteurs, entre celui qui parle et ceux

<sup>(1)</sup> Platon dejà en avait fait l'observation. Ecoutons, par exemple, ses doblances dans le Philehe (12 C l'à propos de l'élové, sur laquelle va porter la discussion : « le sais qu'elle a plus d'une forme : et puisque nous commençous par elle, il nous fait examinei d'abord avec soin quelle est sa nature. A l'entendre nonmer comme nous faisons, on cromit être en présence de quelque chose de simple : neanmoins elle s'est incorporé des sons de toute espece, et a quelques egards dissemblables entre eux.

qui l'écoutent. Il suffit, en effet, que chacun de ces derniers se croie autorisé à donner à la pensée la signification qui, dans le cas présent, lui agrée le mieux. Interrogé sur ce point, l'auteur n'oserait sans doute pas affirmer que cette interprétation était rigoureusement la sienne : mais il y aurait peut-être témérité égale de sa part à soutenir qu'il l'avait formellement exclue. A la faveur de cette complaisante équivoque, la discussion se poursuivra sans encombre, jusqu'au moment ou quelque affirmation ou négation catégorique vient inopinément déchirer tous les voites. D'autres fois, au contraire, en usant d'un de ces mots à ententes multiples, un esprit prècis et lumineux voudrait s'arrêter a un sens particulier qu'il s'efforce de souligner : quelque effort qu'il s'impose, il ne peut empécher ses auditeurs ou ses lecteurs de mèler inconsciemment à cette interprétation spéciale un residu de toutes les autres ; et peut-etre que lui-même n'échappe pas à cette difficulté au point ou il se le persuade.

Or, le mot nature (et ce sera notre excuse pour avoir introduit ici cette courte digression philologique) offre éminemment ce caractère. C'est un nom flottant, ondoyant, mal déteriouré, comportant des conceptions et des acceptions multiples, presque contradictoires, a Il n'y a peut-être pas de mot plus familier à la fois et plus solennel, plus compréhensif quand on le prononce, et plus vague quand on l'analyse, de plus declarté apparente, et d'une plus profonde obscurité I), a Dans la langue courante, il intervient de façon meessante : poetes et savants se le disputent; le moraliste l'entend autrement que le métaphysièmen, l'hygiéniste autrement que l'ar-

<sup>(4</sup> M. Nourrisson (Robert Bode et l'obec de notine), 1875) On lit à la page suivante de ce memoire : Chemir Lidee de nature, la dégager des ténébres qui l'enveloppent, découver tous les sophismes et dissiper tous les malentendus que ces tenébres mêmes out permis. La cummer, substituer enfin a des al stractions vaines ou à de trompeuses images me chare et solide notion de la nature, ce ser at rendre à la science un service d'une haute portée. Sans tenére due tement à un but aussi éleve, le présent auxi 120 pourra, nous less tous, aider à y attendre.

tiste; le mystique oppose les mouvements de la nature à ceux de la grace; le critique a l'ambition de ramener à la nature ou au naturel les intelligences fatiguées par les excès d'une civilisation trop raffinée. Le psychologue se sert de ce terme pour désigner l'essence constante, tant des individus que de l'espèce humaine ; le pédagogue distingue avec soin les qualités que nous tenons de la nature et celles qui sont le fruit de l'éducation et du travail. Le naturaliste met au compte de la nature, comme pour se dispenser de remonter au delà, la producduction, la conservation, l'évolution et la destruction des êtres créés; le spiritualiste, porté à confondre le règne de la nature avec celui de la matière, l'oppose résolument à celui de l'esprit, comprenant sous le nom de nature tout ce qui naît, agit et se développe sans le concours présent d'aucune réflexion, l'ensemble des forces dont l'existence est réglée par des lois nécessitantes, où la liberté n'a pas de part. Encore, pour être complet, convient-il de reconnaître que chacune de ces acceptions est susceptible, à son tour, d'une foule de nuances diverses, si bien qu'il serait difficile, par exemple, de rencontrer deux philosophes parlaitement et constamment d'accord, chaque fois qu'il leur arrive de parler de la nature.

A ce point de vue les anciens ne sont pas mieux partagés que les modernes. A peine en possession de ce mot nature, ils se sont heurtés aux mêmes incertitudes, aux mêmes divergences, et ont eu à s'orienter au milieu du même dédale : pour s'en convaincre, qu'on lise les premières pages du livre II de la Physique d'Aristote. Chaque école nouvelle s'est emparée à son tour de cette notion et de ce mot pour les marquer tous deux à son empreinte, et moins de deux siècles après leur entrée dans le vocabulaire philosophique, faute d'entente préalable, aucune discussion sur ce terrain ne pouvait aboutir.

C'est précisément l'histoire de ces variations que nous avons à écrire, histoire aussi complexe qu'intéressante. Mais puisque chez les races cultivées, les mots, loin de se produire d'une manière inintelligente et fortuite, s'ajustent de certaine façon aux idées qu'ils expriment, examinons rapidement ce que la philologie peut nous apprendre au sujet des deux mots

Recourt-on à l'étymologie de \$2505 (2)? Aussitot on songe aux formations analogues \$6505 (ce qui est donné , \$655 (ce qui est posé). 2655 (délivrance), 5655 (paiement) ou prédomine tantôt la signification passive, tantôt la signification active. Il importe ici de remarquer qu'à l'imitation de 5556 le verbe \$100 des temps qui ont exclusivement, les uns la seconde, les autres la première de ces significations : donc, de même que 5525 \$100 austres la première de ces significations : donc, de même que 5525 \$100 austres la première de ces significations : donc, de même que 5525 \$100 austres la première de ces significations : donc, de même que 5525 \$100 austres la première de ces soulèvement, révolte >1, de même, prammaticalement parlant, \$100 au pourra désigner également, selon les exigences de la pensée, un principe actif et un principe passif \$1, ou pour donner à cette antithèse son expression philosophique, un mélange d'être et de devenir \$1. Toutes

<sup>1.</sup> A mes lecteurs tentes de regarder comme inopportun le court enuisms grammatical qui va suivre, je repondrai qu'à mon avis la se mantique el comme elle se nomme aujourd hui, est appelie à rendre de reces services jusque d'ins l'enseignement plub soph que. I lastoire des nées est maintes has hée plus étroitement qu'en ne le pense à celle des mots.

<sup>(2</sup> Consulter Curtius, Griechische Etymologie, p. 283.

of les habitudes intellectuelles de l'antiquité compertment que la même idre fia traduite d'une facion con il te par l'actif et le passif medifferemment. Cf. 3002762, a puissant de l'apossible a., Ainsi, pour les Pribagoirciens et pour Philon réox; et réréaggives sont deux termes metaphysiques synonymes, ce qui doit limiter une chose en s y ajoutant ne pouvant être qu'une essence elle-meme limitée.

<sup>(</sup>i) Il va de sor que chez les hatins natura itranscription littérale de carrei a passe par les mémes variations que le terme correspondant chez lestrees, ici encore nous retrouvons saus pane la double signification du mot primitité puissance creatire, et ensemble des choses crees «. Si statura, conformement au sens neutre unique de stare, n'a que la ception de « stature », si scriptur i designe habituellement, non laction d'ectire, m'ils » une pièce écrite », d'autres mois de la même famille, je veux dire formes a l'oide du même suffixe, fractura « tracture » et « fragment », pi tura i action de prindre » et « lableau », picture, cultura, etc., ont le double sens actif et passif que la plupur d'entre eux ont tidelement a ade dans notre langue (comparer » subar

fois, comme we est particulièrement usité aux deux temps 1 où il perd sa force active, par pósis la langue grecque courante entend quelque chose de passif plutôt que d'actif, une manière d'être plutôt qu'un être, ce qui est produit plutôt que la force productrice, ce qui croît et se développe plutôt que la source même de l'être et de l'existence. Le sens terminal, celui auquel tend et aboutit toute l'évolution du mot, c'est « ce qui constitue les choses », « leur essence », οδεία, ποιότης. comme l'enseignent les lexicographes anciens (2). Nous sommes loin des fières ambitions des premiers qui dissertèrent et écrivirent πιρὶ φύσιως avec la prétention de résoudre l'énigme de l'univers. Ce mot que la pensée réfléchie avait emprunté à l'usage commun pour lui assigner un rôle éminent et en faire comme le centre de toute une évolution philosophique, a gardé jusqu'au bout sa place modeste dans le vocabulaire de la foule : et cependant, durant plusieurs siècles. il a été l'objet de discussions retentissantes et d'explications disparates qui, par leur réunion, a dit un critique, rappellent le chaos primitif d'Anaxagore. Dans le camp des philosophes, le mot jouit d'une singulière faveur : tous, jusqu'à Socrate, s'absorbent en quelque sorte dans la définition et l'explication de ce qu'il faut entendre par « nature », aussi bien Héraclite qui s'attache uniquement aux vicissitudes des êtres créés que Parménide qui les supprime, aussi bien un Pythagoricien réduisant tout aux nombres qu'un disciple de Démocrite ra-

une censure » et « exercer la censure », —« la lecture me fatigue » et cet ouvrage ne supporte pas la lecture », etc). Pour terminer par une réminiscence philosophique, notons, à ce propos, que les deux fameuses épithètes employees par Spinoza, mais usitées dejà assez longtemps avant lui au Moyen Age, natura naturans et natura naturata, étaient ainsi comme contenues à l'avance dans le substantif même qu'elles qualifient.

<sup>(</sup>f) L'auriste second εφυν et le parfait πέφυκα.

<sup>(2)</sup> Nous ne parlons pas ici des cas très nombreux où ce mot apparaît comme dépouillé de toute signification précise et réduit au rôle de simple périphrase. Ainsi dans l'Atceste d'Euripide: χρωτὸς εὐειδῆ φύτω (v. 474) et dans l'Antiope: στραῶν φύτω, chez Lucrèce natura aquai, material, chez Cicéron et ailleurs.

menant tout au vide et aux atomes. Stoiciens et épicuriens, ennemis irréconciliables en métaphysique non moins qu'en morale, useront avec le même empressement et la même liberté de la notion de nature, sauf à l'interpréter, comme nous le verrons, en deux sens tout à fait différents. Anciens et modernes s'accordent, ou à peu près, à voir dans la nature essentiellement « le monde des phénomènes » ; mais qui comptera les aspects sous lesquels il est possible de l'étudier?

Ajoutons, pour clore cette digression, une dermere remarque.

Chaque mot est à sa manière une image, et ainsi de la grammaire nous passons à l'iconographie. On suit que les Grees, sons l'influence des idées qui ont présidé à la formation de leur brillante mythologie, ont aimé et recherché de bonne heure les représentations symboliques, dont le rôle, en poésie, remonte à l'âge d'Homère. Au vi' siècle, l'art plastique mettant à profit ces précieuses indications, crée des statues de la Fortune, des Saisons, de la Nuit, du Sommeil, de la Mort : au temps de Péricles, ce genre allégorique prend une extension croissante, mais son complet épanouissement se produit au sy siècle, c'est-à-dire à une époque où depuis longtemps Li philosophie avait pris possession du domaine de la Nature, celebré sa puissance, analysé ses divers éléments. Or, nous ne voyons nulle part que 45% ait eu une individualité artistopie, semblable à celle qu'elle recevra si fréquemment chez les poetes et les moralistes allégoriques du Moyen Age. Est-ce que le sculpteur aurait dédaigné ou ignoré l'enseignement contenu dans cette imposante suite d'ouvrages en tête desquels se lisait le titre traditionnel High princing? Au surplus, si parfois l'on a attribué à l'art, dans la Grèce de Périclès, une in-Huence au moins indirecte sur les destinées de la philosophie, il semble bien que, d'une manière générale, la philosophie est restée totalement étrangère aux destinées de l'art.

Mais il est temps de reprendre la suite interrompue de notre véntable sujet.

Deux facultés différentes, quoique profondément humaines l'une et l'autre, la sensibilité et l'intelligence nous mettent en relation avec les objets du dehors. Tautôt ceux-ci nous attirent ou nous repoussent, nous agréent ou nous déplaisent, sans que, tout entiers à l'impression éprouvée, nous songions à analyser les émotions qu'ils nous causent : tantôt provoquant notre étonnement, tenant notre curiosité en éveil, ils nous sollicitent à nous enquérir de leur essence, de leurs relations et de leurs attributs, à étudier leur origine, leurs causes et leurs lins. Il est rare que ces deux facultés s'isolent entièrement l'une de l'autre : il est rare aussi qu'elles entrent simultanément en exercice. L'homme, passionnément enthousiaste ou passionnément irrité, ne raisonne ni son exaltation, ni sa haine : il s'abandonne spontanément aux mouvements intérieurs qui l'agitent au point de le faire sortir parfois de luimême, selon une énergique locution que la plupart des langues se sont successivement assimilée. Qu'un spectacle vous inonde de joie ou vous glace de terreur, il est évident que vous ne vous préoccupez guère de le soumettre à une sorte de dissection scientifique. Réciproquement, Laplace qui a si exactement mesuré et calculé les dimensions et les mouvements des astres n'a jamais eu les oreilles bercées, comme autrefois Pythagore, par la mélodieuse harmonic des sphères : de même que le botaniste, habitué à examiner un à un les organes délicats des fleurs, ne tarde pas à être insensible à leur forme gracieuse, à leurs brillantes couleurs, à leur enivrant partum.

Il n'est pas moins intéressant de constater combien l'homme capable de réflexion se sent tour à tour rapproché et éloigné de la nature, tenté de se confondre avec elle et obligé de s'en distinguer. Entre ce qu'elle a de plus secret et ce que nous avons de plus intérieur se manifestent, à des degrés d'ailleurs très divers selon les lieux et les circonstances, une correspondance véritable et des affinités inattendues : pas un sentiment humain, dirait-on, qui ne soit susceptible de se traduire, et si ce terme est admis, de s'objectiver en quelque as-

pect du paysage. Mais toutes les races et toutes les périodes de la civilisation ne se sont pas prêtées avec la même facilité à ce curieux travail de la pensée. De même entre l'homme, être intelligent et libre, et tout le reste de l'univers, il y a des différences bien faites pour provoquer les méditations des sages : mais ici encore, ne demandons pas indistinctement à tous les siecles et à toutes les nations de soumettre à une étude approfondie les titres authentiques de notre supériorité.

C'est que la première de ces deux táches releve plutôt de la poésie, la seconde de la science, et si ces deux puissances antagonistes se disputent la decouverte de l'idéal, elles n'y conduisent pas par la même route. Rarement, sauf quand il s'appelle Lucrèce ou Gæthe, le poète est homme de science, bien que au jugement de Laprade tonte poésie, qu'elle le sache ou qu'elle l'ignore, ne soit que l'enveloppe, le rayonnement le plus vivant d'une philosophie; de son côté, le savant se fait gloire volontiers d'avoir entierement rompu avec les charmes et les artifices de la poesie. Et tandis que certaines intelligences s'absorbent dans la contemplation des êtres créés sans pousser plus avant leur curiosité, sans chercher si au dela de co monde d'apparences il n'y en a pas un autre qui le fonde et qui l'explique, d'autres guidées par leur admiration même vont plus loin et montent plus haut; pour elles l'infini est visible dans le fini, la cause suprême et ses perfections dans les choses qu'elles a appelées à l'existence. Pour être plus répandue dans nos sociétés modernes et chrétiennes, cette seconde note n'est pas totalement absente de l'antiquité. La Grèce notamment, par un privilege qu'elle partage avec les premieres d'entre les nations européennes contemporaines, a vu ces deux Muses, la poésie et la philosophie, non seulement briller sur son sol presque en même temps d'un incomparable éclat, mais s'y donner fraternellement la main. La poésie n'a pas dédaigné de servir de vêtement à des idées morales et métaphysiques de tout genre, de même que la philosophie, même quand elle s'exprime en prose, a été heureuse, parfois, de se draper a sa manière dans les plis brillants et les métaphores

propres à la poésic. Néanmoins, ces deux sources d'inspiration dérivent de facultés différentes; elles ont chacune son langage propre, ses procédés à part : il serait téméraire de les confondre, et nul ne nous reprochera, même quand il s'agit de la Grèce et du monde gréco-romain, d'étudier dans des chapitres distincts l'interprétation de la nature par les poètes d'une part, par les philosophes et les savants de l'autre.

C'est un fait que sous aucun climat l'homme n'échappe entièrement à la nature : partout elle l'environne, partout elle le domine par la grandeur de ses forces, partout elle te divertit par la variété de ses phénomènes. Il semble, dès lors, qu'obéissant d'ailleurs constamment à des lois immuables, elle doive exercer une action, toujours la même, sur les hommes de tous les temps et de tous les lieux.

Il n'en est rien.

de ne parle pas ici de ces dispositions subjectives qui nous amenent à retrouver dans le paysage le reflet de nos préoccupations passagères : une pareille délicatesse psychologique ne convient qu'à notre sensibilité moderne. La vie de nos artistes est d'ordinaire si étroitement associée à celle de la nature, que leur âme entière avec ses sentiments et ses croyances se trahit dans leurs descriptions du monde extérieur (1); le même site, les mêmes objets sont réfléchis dans des conditions différentes d'animation, de lumière, de profondeur, selon l'intelligence qui leur sert de miroir. Chez l'un, c'est la forme qui l'emporte ; chez cet autre, la couleur ; ici, la variété un peu confuse de l'ensemble ; là, l'ordre exact des parties. Les anciens, sauf de très rares exceptions, n'ont pas vêcu dans cette familiarité avec la nature ; ces nuances d'expression leur sont

I Pour ne citer qu'un exemple, est-il dans l'antiquite un tableau de paysage qui ait eté commente comme l'ont été, sous nos yeux, les toiles les plus i inniables de Corot et de Millet 'It est vrai qu'a en juger par les textes conserves, les des riptions m'mes qui mois touchent le plus cher Homère, Sophocle, Virgile et Horace ne paraissent avoir que luen rarement fixe l'attention

demeurées étrangères 1). C'est aujourd'hui une vérité banale que, pour le laboureur, nature est synonyme de fécondité; pour le matelot, d'immensité; pour le pâtre et le nomade, d'indépendance et de liberté ; est-il un seul écrivain de la Grèce et de Rome que ce point de vue ait véritablement frappé? Sans rien sacrifier de ce qui dérive de l'initiative et de l'énergie propre des races et des individus, il est permis de chercher avec discrétion, dans le ciel et le climat, la solution de certains problemes sociaux. Hippocrate l'avait enseigné bien avant Montesquieu : mais étendre cette observation à l'esthétique où son application est si immédiate et sa justification si facile, nul dans l'antiquité ne paratt y avoir sérieusement songé. Et cependant, lorsque deux contrées éveillent dans l'esprit des images et des impressions essentiellement différentes, il est inévitable que le sentiment de la nature y revête des formes dissemblables.

Ainsi, tout en reconnaissant que l'imagination si vive de Laprade s'est facilement exagéré le contraste entre les rives du Gange et de l'Océan Indien d'un côté, et celles du Pénée et de la mer fonienne de l'autre, il reste néanmoins une large part de vérité dans les lignes suivantes : « Par l'immensité des mers et des plaines, par la luxuriance de la végétation et l'incroyable multiplicité des espèces animales, la nature des contrées orientales développait dans l'homme la vague et absorbante notion de l'infini... Dans leur presqu'ile les Hellènes

<sup>(4)</sup> La même réflexion s'impose quand on lit, par exemple, ces hones tirées des Notes de royage d'A. Tonnellé : « Comment, en voyant au tour ces hones abaissees et adouces des hanteurs qui « effacent, l'hateitant des àpres montagnes n'imaginerait-il pas la des régions plus fortunées, aux fruits abondants, au soleit clément, aux communications plus faciles, une vie plus douce et plus exempte des tracas de thumanité? De même, I habitant des plaines rève une vie plus fraiche, plus hôre, plus pure, plus heureuse sur ces sommets sereins, bleuttres, perdus dans le ciel. C'est l'illusion du fointain, et d'une vie différente, meilleure, a trouver autre part » Sans doute, ou reconnaît in la réflexion célèbre de Tacite : major e longrague cererchia : mais la pensée finale, pensée tout à la foix si melancolique et si consolante, quel auteur puen nous en donnera l'equivalent?

ne rencontrèrent pas un seuve digne d'être le sleuve-Dieu, comme le Gange ou le Nil, pas une montagne qui s'élevât sur les autres comme l'Himalaya s'élève au-dessus des chaînes de l'Asie. L'Olympe n'était pas le seul sommet assez sublime pour que les dicux homériques y tinssent leur conseil : le Parnasse et le Ménale, le Taygète même et l'Hymette rivalisaient avec lui de divinité. Sur la terre grecque, si tout respire l'harmonie, rien n'est combiné pour ramener de force l'esprit à l'idée de l'unité absolue. Le pays est divisé, au contraire, en une multitude de systèmes presque isolés, divers de production, de configuration, de température, depuis les gras paturages où s'ébattaient les cavales thessaliennes jusqu'aux sèches collines où, sur quelques touffes de sauge et de lavande les abeilles attiques allaient cueillir leur miel. Aussi, le principe du morcellement domine-t-il dans l'organisation politique et religieuse de la Grèce, sans que toutefois la diversité y engendre jamais la confusion. Cette nature est variée, mais sobre : nulle part, à force de richesse dans sa parure, elle n'effacera dans l'intelligence humaine l'idée d'un nombre commensurable, d'un contour déterminé : t · ». En s'approchant de la Grèce la mer elle-même, au lieu d'apparaître comme l'élément sans figure et sans bornes, s'emprisonne et se découpe en mille golfes, en mille péninsules. Partout des horizons fins, des collines que couronne la gracieuse silhouette de quelque temple, des torrents dont le lit se remplit en été de lentisques et de lauriers-roses, des îles semées sur les flots comme les astres au firmament.

Ainsi, sous quelque aspect qu'on l'envisage, la nature faite ici à la taille de l'homme semble se complaire à voiler ce qu'elle offre ailleurs de grandiose et de mystérieux. Elle charme les yeux plutôt qu'elle n'élève la pensée. Si l'homme doit compter encore avec ses résistances, il sait qu'il peut les vaincre : le marbre du l'entélique servira à la construction des temples de l'Acropole : entre la Grèce et l'Ionie les flots

<sup>(</sup>t) Laprade, ouv. cité, p. 259.

seront non pas un obstacle et une harrière, mais une voie toujours ouverte de communication.

Le sens de l'infini, et à plus forte raison le tourment de l'infini, a manqué aux Grees : au lieu de s'y laisser attirer et absorber comme tant d'autres peuples anciens et modernes, ils ont constamment écarté cette notion de leur horizon intellectuel, de même qu'elle était absente de leur horizon physique, « Entre le sol et la voute du ciel ne s'étendait pas sux yeux du Grec une distance sans mesure, inépuisable à l'imagination, illimitée comme les rèves, incommensurable comme les désirs d'un cœur inassouv. (1), » Il lui a manqué le sentiment habituel de la vie universelle dont la conception devait enchanter plus d'un de ses philosophes. Artiste et poete, il s'attache dans le monde visible aux spectacles qui lui sourient e d'un sourire olympien 2 » : ce qui séduit son imagination, ce ne sont donc pas les horizons infinis où l'àme se perd en meme temps que le regard, les silences profonds, les immensités, le besoin de se pencher sur les abimes de la montagne comme sur ceux de la pensée, d'errer sur les greves solitaires 3 comme à travers le dédale des systèmes : au contraire, comme pour voiler cette infinite, il se plait à y placer tout un peuple de divinités 4), à animer ces silences par des visions de tout genre et à se représenter dans chaque accident de la création un être tout à la fois supérieur et semblable à l'homme avec lequel il entretient un echange de sentiments,

<sup>(1) 6.</sup> Charmes.

c2) Tandis que la poèsie moderne, comme ecrasce par un laborieux effort vers l'infini, courbe le front et plie sous le poids qu'elle aspire à soulever, la poèsie antique, debout après tant de siècles, le front haut et serein, porte legèrement sur sa tête sa couronne de fleuis (Ampère : l'elles, ajoute un peu plus foin le docte critique, les gricieuses canephores du temple d'Erschtlice comparées aux massives carratides de la loge d'Orgagna.

<sup>3,</sup> le nagnore in le vers 84 du Valivre de l'Olyssee, na les vers 615-5 du Valivre de l'Enoute : mais ce sont des exceptions.

<sup>(4) «</sup> La nature est plus ou moins helle, mais belle toujours parce qu'elle ne ressomble jamus a ce qu'il y a de laid en nous. De la chez les tirecs sa divinisation » (B. Facer

demandant ainsi tout ensemble à la nature de lui interpréter son âme, et à son âme de lui interpréter la nature.

Ce que l'imagination indienne cherchait au dehors, ce n'est pas ce qui parle de l'homme, ce qui rappelle l'homme avec ses lacultés propres : de la contemplation habituelle et prolongée de la nature était sortie pour elle l'idée d'une âme universelle, pénétrant tout ce qui respire ; ces êtres dont le fourmillement avait de quoi confondre ne semblaient pas à l'homme vivre d'une autre vie que la sienne et celle de la terre qui les porte : il avait comme perdu la conscience de son individualité. Cette même conscience est au contraire le caractère distinctif du Grec. En face et sous la main de ses dieux, qu'il mêle cependant à toutes ses actions et à toute sonhistoire, il garde le sentiment très net de son activité propre : de même loin de s'identifier avec la nature, il se pose fièrement en dehors d'elle, et s'il ne l'a pas encore contrainte à le servir comme les modernes, il ne la domine pas moins de toute la hauteur de sa pensée. Il ne tremble pas devant elle comme le sauvage ; il ne la fait pas évanouir dans ses rèves mystiques comme l'Hindou; il l'élève à sa hauteur. Entre la nature et l'esprit s'établit une union indissoluble, note dominante de la culture grecque, où l'intelligence cherche d'instinet et trouve dans le sensible son point de départ, son instrument et son symbole; ce fut sa force, ce fut aussi a certains égards sa faiblesse.

Au lieu d'être réduit à l'état de poussière insaisissable, d'accessoire imperceptible dans le vaste univers. l'homme est ici au premier plan : dans toutes les sphères de la vie intellectuelle et morale, religion, poésie, science, art, il s'est affranchi definitivement des étreintes jusque-la victorieuses de la nature ; avant Socrate il a pratiqué le yeath 222222, il s'est étudie lui-même ; il a voulu se rendre compte de ses énergies interieures, et quand à l'heure du péril ses forces semblent le trahir, comme l'Elysse de l'Odyssee au fort de la tempète il gourmande son cœur et se reproche son peu de courage. S'il lui arrive par instants de sentir sa misere et d'en tracer une

peinture sombre parlois mais toujours poétique, tout aussitôt il reprend conscience de la supériorité de sa nature, de celonds permanent de grandeur et de liberté qui releve si haut sa condition mortelle. Ajoutons que la vie civique, parlout si affairée, si ardente, si intense, attire toutes ses ambitions, absorbe, sans l'étouffer d'ailleurs, toute son activité. D'une race qui est toute action et toute viribté, il n'a pas de plus constant orgueil que son autonomie, sa libre initiative, Or ilest rare, sauf au déclin des civilisations, que le sentiment de la nature éclate dans des âmes fortement occupées par la politique et par ses luttes. La vie quotidienne avec son agitation sans cesse regaissante, avec ses acces continus d'espérance et de crainte, saisit alors trop profondément l'homme tout entier pour laisser en son cœur une place aux tranquilles jouissances de la contemplation. A qui veut aimer la nature et so sentir en sympathie avec elle, un certain degré d'isolement intellectuel, de calme intérieur est indispensable,

Les modernes dissertent sans fin sur la part qui revient à la nature dans la poésie : les anciens ne se sont même pas poséce probleme. C'est que dans le paysage grec depuis Homere la première place est prise par l'homme et par ses œuvres. Voyez Platon et Aristote : ils proglament l'un et l'autre la poesie une imitation, mais où est le modele? c'est l'homme, ses actions, ses micurs, ses sentiments (1. Tandis que chez. les plus grands écrivains français de ce siecle la nature déborde, pour ainsi dire, dans la littérature hellénique elle doit se contenter de quelques traits pleins de grâce, il est vrai ; poètes épiques ou lyriques, historiens ou orateurs se sont gardés de la donner à leurs personnages pour interlocutrice, conscillère ou complice, de même qu'ils ont abandonné aux philosophes la fâche et le soin de raisonner sur elle. Les descriptions, bien plus rares d'ailfeurs chez eux que chez les modernes, n'ont jamais pour objet d'exciter, de caresser ou

<sup>(</sup>f) Πθη καὶ πάθη καὶ πράξε ς. — On sail que notire acand siècle littetaire s'est inspire d'un principe analogue, sons aoute en parbe à l'exemple même des autriens.

de calmer une passion, de mettre en lumière quelque harmonie cachée entre le paysage et l'âme qui le considère. Pendant l'âge d'or des lettres grecques, nul n'a songé à prêter à la nature un rôle tout moral de compassion ou de malveillance, à accuser son insensibilité en face de nos malheurs, à la traiter de marâtre injuste et perfide; ou au contraire à s'en faire une amic, une consolatrice, une confidente, à qui les cœurs blessés vont demander l'apaisement de leurs peines et l'oubli de leurs maux. Quand la poésie l'anime, c'est par une fiction de l'esprit à laquelle le cœur demeure le plus souvent étranger.

Schiller a écrit quelque part : « Si l'on se rappelle la belle nature qui entourait les Grecs, si l'on se représente dans quelle libre intimité ils vivaient avec elle sous un ciel si pur, on doit s'étonner de rencontrer chez eux si peu de cet intérêt profond avec leguel nous autres modernes nous restons suspendus à ses scènes grandioses. La nature paraît avoir captivé leur intelligence plutôt que leur sentiment moral. Jamais ils ne s'attachèrent à elle avec la sympathie et la douce mélancolie de quelques-uns de nos contemporains. » Ils ont eu en face d'elle (le contraire était impossible) leurs heures d'admiration, mais d'une admiration plus contenue, quoique non moins éclairée que la nôtre et en un certain sens plus légitime, car ne s'éveillant jamais à l'insu de la raison, elle ne courait pas risque de s'égarer. Puis, si pendant la vie ils se montrent quelque peu indifférents à cette beauté, à cette splendeur du dehors, quels émouvants adieux ils lui font à l'heure suprème, comme s'ils eussent souscrit à l'avance à cette touchante réflexion de notre Lamartine :

> Terre, soleil, vallons, belle et douce nature, Je vous dois une larme au bord de mon tombeau! L'air est si parfume, la lumière est si pure, Aux regards d'un mourant le soleil est si beau!

Un ciel dont les poètes ont désespère de rendre l'ineffable clarte merite bien les regrets eloquents d'un Ajax, d'une Iphigènie et d'une Alceste. Voilà dans quelle mesure, on le voit bien restreinte, les ancieus out connu ce que nos littératures modernes appellent le sentiment de la nature (1), cette émotion confuse, mais pénétrante que le spectacle du monde extérieur développe au fond d'une âme particulierement délicate et élevée. Pareille dou-leur esthétique, ainsi qu'on l'a délime, leur est restée a peu près ignorée. Vul d'entre eux n'a ressenti au contact intime de la nature le plaisir inquiet, l'ébraulement profond, le « mal d'amour de certains contemporains qui out pris plaisir à exagerer une ivresse tantôt sincere, tantot légérement factice.

Qu'est-ce donc, pour le sentiment hellénique, que la nature? Un décor, décor fait en genéral à souhait pour la satisfaction des yeux, et sur lequel ils aiment à promener plutôt qu'à fixer longuement leur regard; dans leurs peintures la nature se rélléchit comme dans un cristal, en traits d'une exactitude étonnante et d'une remarquable finesse : mais dans ces sensations admirablement saisses et non moins admirablement reproduites, seul, d'un écrivain à l'autre, le talent littéraire est en cause : rien ne lait songer à l'impression personnelle, à ce que nous appelons « l'etat d'âme » de l'artiste.

Dès les temps les plus reculés, les créations de l'art disputent à celles de la nature l'attention de l'observateur : les Athéniens du grand siècle sont plus tiers, nous le savons, des chefs-d'œuvre d'Ictinus, de Mnésiclès, de Phidias et de Pravitele que de leur ciel d'azur et de leur mer étincelante. Mais remontons jusqu'à Homere : d'où les jardins et les palais d'Alcinous tirent-ils leur séduction? Moins assurément de la beauté des fleurs, de la fraicheur de la verdure et des eaux, que des statues enchantées dont Vulcain a fait don à l'heureux roi des Phéaciens. Voyez le monde sur le houcher d'Achille : il est là tel qu'il apparaissant à l'imagination hellénique, c'està-dire comme l'empire où règne et s'exerce de mille manières

it) Il est même à remarquer que la langue grecque, si riche en derivés de tout genre, n'a aucun terme pour rendre la netion tres complexe qu'enterme notre mot « sensibilité ».

المعطفة المحالية الم

l'activité de l'homme. Le Bouclier d'Hercule, œuvre d'une époque différente, nous offre un tableau aux proportions moins simples et moins harmonieuses, mais conçu exactement d'après les mêmes données. Que rencontre-t-on au fond de la plupart des célèbres comparaisons homériques? Les impressions du pâtre et du laboureur, les souvenirs du matelot et du chasseur, impressions et souvenirs conservés et agrandis par la pensée populaire.

Mais veut-on une preuve décisive de cette place éminente que la civilisation hellénique reconnaît à l'homme, à sa supériorité physique et morale, aux facultés merveilleuses, première condition de son infatigable industrie? On la trouvera dans la mythologie : et telle est l'importance de ce facteur dans la vie religieuse, intellectuelle et artistique des Grecs (1) qu'il est indispensable de nous y arrêter quelques instants.

## II. — La mythologie.

Quelle fut l'origine du mythe? Quelle est sa véritable signification? Dérive-t-il, comme le veut Max Müller, d'une sorte de vie apparente prétée par les mots aux choses, si bien que les phénomènes naturels désignés sous une foule d'épithètes pittoresques auraient pris d'eux-mèmes la forme d'autant de scènes dramatiques? ou faut-il au contraire avec Creuzer et son école se persuader qu'on est ici en face d'un abime de sagesse philosophique et mème de science naturelle (2)? La Grèce a-t-elle tout créé dans ce domaine, ou a-t-elle reproduit à sa manière un fonds plus ancien emprunté à l'Inde, à l'Assyrie et à l'Egypte? Questions difficiles, dans la discussion

<sup>(1)</sup> Faut-il rappeler ici qu'aux yeux de Bacon la mythologie était bien supérieure à tons les systèmes philosophiques de l'antiquité?

<sup>(2</sup> Dejà, dans l'antiquité, certains esprits Noir le De natura deorum, 11, 24) avaient émis l'opinion que la mythologie recélait toute une philosophie de la nature, aussi ingenieuse dans la forme qu'arbitraire et conjecturale dans le fond.

desquelles nous n'avons heureusement pas à entrer ; borgonsnous à constater que par nature le Grec était trop amoureux de clarte pour prendre goût aux conceptions flottantes et malébouchées qui étaient à la base des cultes de l'Orient. L'Indeen particulier, nous l'avons vu, avait senti vivement Dieu dans la nature, poussant même cette identification jusqu'à absorber l'univers dans la vie divine. - Tout autre est la conception hellenique, dominée par un principe supérieur d'ordre et de distinction. La même révolution religieuse qui ennoblit l'idolatrie par l'emploi exclusif de la tigure humaine ferma la plus large issue par où l'homme (je parle de la foule, non de quelques génies supérieurs) pouvait s'élever jusqu'à la conception d'un monde exclusivement divin. L'esprit grec, à qui le clair-obscur lui-même est antipathique, qui ne se plait qu'aux notions clairement définies (1), saisissables aux yeux du corps en même temps qu'au regard de la pensée, n'a réussi à mettre ses dieux à sa portée qu'en leur otant l'infinité et le mystère. En revanche, si les mythes en général témoignent de l'étonnement et pour ainsi dire du tremblement de l'homme en face de la création, les mythes grees nous montrent l'homme se sentant supérieur à la nature, au point de la forcer en quelque sorte à se modeler à son image. Ici nulle croyance à une puissance auguste, secrete, invisible, que l'émotion du cœur autant que le trouble de l'imagination croit découvrir au dela des choses. Lorsqu'on affirme que le Grec était assez superstitieux, assez porté à tout conceyoir sous forme concrète pour considérer la nature entière comme · démoniaque » au sens antique du mot, on oublie que dans sa langue il n'y a pas un seul mot répondant exactement au latin numen, expression habituelle de l'action cachée et pour ainsi dire surnaturelle de la divinité (2). Ce qui caractèrise la

<sup>(1)</sup> Il prétera jusqu'aux tourbillons et aux tempêtes une forme que l'imagination puisse apprecier, de même qu'il tentera de revêtir d'une parsonnalité vivante et agissante ces abstractions que nous nommons b's Muses, les Houres, les Saisons, le Sommeil et la Mort.

<sup>(2</sup> Dapris M. Hild (Le culte des denons dans l'antiquate, p. 40, tandis

religion homérique (on en a souvent fait la remarque), c'est que l'humanité, la nature et les dieux y sont associés et confondus au point qu'il est impossible de marquer au juste les limites qui les séparent (1).

Oue si maintenant, allant plus loin, on yeut déterminer cientifiquement quelle fut la part des impressions venues de la nature dans la lormation de cette mythologie si séduisante. la réponse n'est pas aisée. Si nous en croyons des érudits autorisés, les témoignages tires de l'épopée et des vieilles théogonies d'une part, et de l'autre les affirmations des historiens et des mythologues les plus considérables établissent que l'Arven émigré en Grèce et en Italie y apporta le naturalisme qui y subsista à titre de souvenir alors même qu'il disparut comme croyance. Il est assez vraisemblable que les plus anciens mythes grees, proches parents des mythes sanscrits, exprimaient le jeu des forces naturelles : les phénomènes célestes y tiennent, comme il faut s'y attendre, une grande place (2); mais la vue de la mer n'a pas agi moins fortement sur les imaginations, l'euple marin, les Grecs étaient avec elle en contact incessant. Les teintes brillantes qu'elle revêt en Orient sous une chaude lumière, ses nuances fuvantes, ses agitations capriciouses, les flots tour à tour caressant amoureusement la grève ou soulevés violemment par la tempéte, tout, jusqu'à l'écume des vagues, prit forme, tout eut sa lé-

que 950 ; repond au deu anthropomorphique et poetique, de poetique de durant « l'idee vague d'une puissance mysterieuse, l'aspiration vers une divinité rationnelle ». Cette these nous parait insuffisamment etablie. — Quant aux expressions homeriques telles que ; rotapir 2, pares 2006, ce sont sans doute de simples periphrases poetiques plutôt que l'aformation d'un principe caché.

<sup>(1</sup> Lorsqu'au fort de la quevelle des Anciens et des Modernes, les adversaires d'Homere reprochaient à ses dieux d'être inférieurs à l'homme en morablé, en creyait avoir suffisainment explique ce grave seandate en faisant observer que nous sommes ici en presence de forces naturelles personnité es.

<sup>(2)</sup> Dans notre pays, des crudits de premier ordre ont fait de séricuses tentalises pour degager les incarnations solaires ca hees sous les personnages si curieux d'Exion, de Sisyphe et de l'autal».

gende (1. Les eaux des cources et des rivières furent invoquées comme des divinités bienfaisantes (2 : on délégua à des Nymphes de tout ordre le soin d'entretenir la vie dans l'univers ; les montagnes eurent leurs Oréades, les fontaines leurs Natades, les forêts leurs Napées, les arbres leurs Dryades et leurs Hamadryades; les vents lurent personnifiés dans Borée, Zéphyre et les Harpies. Mais ni les textes conservés ni les conclusions qu'ils autorisent ne nous montrent un vrai culte de la nature, régulièrement organisé et uniformément répandu sur le sol hellénique. Si des traces encore visibles de cette antique conception se rencontrent dans certains épisodes des épopées homériques, les plus anciens monuments que les hellénistes puissent consulter, ces traces elles-mêmes, si rares, si eflacées, permettent de mesurer le changement qui s'était des lors opéré dans les esprits. Le naturalisme pur, c'est-à-dire l'adoration des choses inanimées et des forces qui s'y manifestent, est une véritable exception dans l'Hinde où les dieux, revêtus de formes humaines, doués de facultés humaines, animes de passions homaines, beaux de toute la beauté des races héroiques, ne cessent pas d'intervenir au milieu des hommes, « A part sa foudre, Jupiter n'a plus rien conservé dans Homere pour rappeler que ce dieu fût d'abord l'atmosphère où respirent tous les êtres vivants, le firmament sans bornes qui contient tous les astres : il a perdu presque tous les caractères de ce mythe météorologique dont se souvenait le vieil Ennius quand il a dit :

Aspice hoc sublime candens quem invocant omnes Jovem . (3).

Dans l'étrange épisode conjugal entre Jupiter et Junon au

<sup>(</sup>t Les noms mêmes donnes par Hésiode aux gracieuses Nereides, t.al/n≠, Glaucê, Cymopolia, Cymothoe attestent avec quelle delicatesse la piesie ancienne avait note et rendu les divers aspects que presente la mer.

<sup>&#</sup>x27;2 Cf. Maury, Religious de la Grece antique, 1, p. 134 et suiv.

<sup>15</sup> Laprade, p. 311. Cf. G. Sortais ellus et Iliade, p. 307: : a La

XIVe chant de l'Iliade on peut également soupçonner un symbole du rapprochement du ciel et de la terre, condition de la vie végétale à la surface de notre planète. C'est ce que traduisent encore au siècle d'Auguste, quoique avec moins de conviction que de talent poétique, les beaux vers de Virgile:

Tum pater omnipotens, fecundis imbribus æther, Conjugis in gremium lætæ descendit et omnes Magnus alit magno commixtus corpore fetus (t).

Sans doute l'impression sera différente, si de l'Iliade on passe à la Théogonie. lei les vestiges du naturalisme primitif sont incontestablement plus apparents (2): les dieux d'Hésiode, sauf exceptions, touchent de plus près à la nature que ceux d'Ilomère: avant eux, la matière universelle existe sous la forme du chaos éternel: au-dessus d'eux, la force universelle

Nuit et le Jour gardent dans Homère l'épithète caractéristique de « sacrée ». l'Aurore, la Mer et la Terre, celle plus significative encore de « divine »... Poseidon est appelé quelque part « celui qui entoure la Terre » : Zeus a son cortège d'attributs physiques, « dardant les éclairs », « lançant la foudre », « amassant les nuées », « pluvieux », « tempétueux » : qualificatifs obstinément accolés à son nom par un lien tout traditionnel. » — De même, au v° siècle, Euripide (fragm. 869 et 935) n'hesitera pas à assimiler Jupiter à l'éther.

(1) ticorgiques, II, 325; cf. Lucrèce, I, 251. — Ce serait peut-être ici le lieu d'instituer un parallèle entre la mythologie romaine et la mythologie grecque, si voisines sur certains points, si cloignées sur d'autres. Quelques mots nous suffirent. Dans le Panthéon romain, où tous les actes de la vie, tous les instants de la durce sont sous la protection de dieux speciaux, où toutes les émotions (la Crainte, la Pâleur, la Vengeance, etc., toutes les vertus eurent successivement des autels, on ne rencontre guère pour presider aux phenomines naturels que des divinités rui ales d'ordre très inferieur (Vertunne, Palès, Flore, etc.). Les grands dieux eux-mêmes demourent à l'état de puissances abstraites et recoivent des épithètes turces du monde moral Jupiter Stator, Juno Memeta. Mais to a mes, Bacchus 1260, etc.

2 Des maier aux anciens sy metent à des elements relativement modernes, amager s' par les philosophes ou reflets de traditions focales.

sous la forme du destin inexorable. Peut-être même faut-il renoncer à trouver dans toute l'antiquité grecque, avant l'ère qu'on peut appeler philosophique, une personnification plus approchante de ce qui est pour nous la nature que la l'2/2 d'Ilésinda 1), la terre au vaste sein enfantant successivement O >200; ou le ciel, les montagnes, la mer, Hypérion et Phébé, c'est-àdire le soleil et la lune, sans parler des Géants et des Cyclopes, personnages aux proportions lantastiques qu'on croirait calqués surles dieux de la légende indienne. Ce n'est pas trop s'avancer que d'y voir la représentation tout ensemble de la fertilité inépuisable du sol terrestre, et des forces déchaînées qui s'y donnaient carriere aux plus anciennes périodes géologiques (2), Le monde naissant avait offert le spectacle d'une confusion produgieuse : ce fut au prix de crises violentes, de bouleversements redoutables, vraisemblablement contemporains des premières générations humaines que triomphèrent entin l'ordre, la beauté, l'harmonie. Ces divinités bizarres et auormales, que le poète ne cherche ni à expliquer ni à comprendre, ont disparu promptement, l'histoire en fait foi, de la pensée et du culte de la Grèce : elles choquaient trop ouvertement cet amour de la mesure, trait distinctif du génie hellénique.

C'est ainsi qu'après la Terre et le Ciel que nos yeux contemplent, Cronos et Rhéa qui président au temps, c'est-à-dire au développement régulier des êtres, ont déjà un caractère presque rationnel. Quant au procédé imaginé pour rattacher ces dieux les uns aux autres, il n'est pas pour surprendre : s don la remarque très judicieuse de M. Zeller, le génie grec était trop naturaliste, trop polythéiste pour concevoir comme

<sup>-</sup>ti Homece la fait intervenir dans une double formule de serment, in us sans lui attribuer de rôle précis et determiné.

<sup>12 &</sup>quot;Seltsam ist diese zweisische Stellung der På gewiss, doch aber aus ihrem Wesen genügemt zu erklæren. Denn da die Erde neben dem unermesslichen Segen, den sie spendet, auf der anderen Seite auch obenso für lither ihre Macht offenbart iso dass die verschiedenartigsten Wesen, wie Nymphen und Typhaus ihrem Schoosse entstammen konntent, so lag eine Doppelstellung der Gættin den Olympiern gegenüber nahe "Unexaren)

Zoroastre et les Juiss, l'univers avec tout ce qu'il renferme appelé à l'être par la simple parole d'un Créateur; images de la création mobile, les dieux helléniques devaient en partager les vicissitudes (1). Empruntée à l'expérience, l'idée de génération se présente comme l'accompagnement obligé de l'anthropomorphisme. Pour le petit nombre des sages et des penseurs ces généalogies divines (2), que le volgaire avait le tort de prendre au pied de la lettre, pouvaient très bien n'être qu'une figure, une métaphore, une forme de langage dont nos habitudes modernes ont conservé des traces (3).

A cette première conception s'en joint une seconde, empruntée directement au souvenir des révolutions politiques qui s'étaient succédé durant les premiers âges de la Grèce. Pour l'éclat et l'énergie des peintures, la *Théogonie* n'a rien de comparable à la révolte des géants contre Jupiter, à cette Titanomachie (\$) dont le sauvage tumulte est l'image ou l'écho des bouleversements volcaniques et des cataclysmes terrestres dont furent témoins les premiers âges du globe (3). L'ima-

<sup>(1)</sup> Conception déjà longuement developpée par Maury.

<sup>(2)</sup> Les incidents plus qu'étranges dont elles sont semées représentaient, d'après l'epicarien Métrodore, les diverses combinaisons des elements au sein de la nature, « Physica ratio non inelegans inclusa est in impias fabulas », comme s'exprime Balbus dans le De natura decrum (11, 24).

<sup>(3)</sup> Ne disons-nous pas tous les jours que la « solitude enfante la tristesse », que « la prospérité engendre l'orgueil », que « l'oisiveté est la mère de tous les vices », etc

<sup>(</sup>i) Vers 618-195. Il est asser remarquable de constater que les traits principaix de ce combat se retroment dans la lutte entre le génie du bien et celui du mal, d'après Zorbastre.

con Pour comprendre plemement cette partie de la mythologie grecque, il semble qu'il faille avon vu de ses yeux l'apre et sauvage nature à fiquel e nous en devons le tableau. Vent-on les impressions d'un temoin oculaire l'« le songe à la revolte des Titans s'efforçant d'escaladire t'Olympe et renverses par la toudre de Japiter, quand je considére ces monts benlevetses de la l'hiessaire et de la Phocide, ces rocs enforce tamants et le risses comme une l'ernelle menare contre le caliquand de sins granier en le cet s'agrice le sel seus mes pieds, comme sel se se vancais des leauss en innaient agrice aux Olympiens un de sin, calife le calife parait plus une

gination qui a dicté ces pages dignes de Milton manque peutêtre de brillant et de grâce; à coup sûr, ni la vigueur ni le grandiose ne lui font défaut. Et qu'est-ce que la victoire de l'Olympe, sinon l'éclatante affirmation du triomphe de l'intelligence sur les puissances fatales du monde matériel? (1)

Mais comment de ces vieilles divinités qui chez les antiques Pelasges n'avaient pour images que de grossiers simulacres, des pierres brutes, des troncs d'arbre, la Grece a-t-elle passé aux conceptions idéales qui respirent dans les drames de Sophocle et sous le ciseau de Phidias? C'est ce qu'il est aisé d'expliquer.

Autrefois comme aujourd'hui, mais plus particulièrement au berceau de la science, où les analogies jouent un rôle si considérable, l'homme a un penchant naturel à juger les phénomènes du dehors à la lumière de ce qu'il a découvert en lui-meme : il se refuse pour ainsi dire à comprendre la vie sous une autre forme et dans d'autres conditions que celles qu'il surprend en sa propre personne 2. Et nous-mêmes, hériters de tant de siècles de civilisation, résistons-nous toujours à la tentation de prêter à la nature nos sentiments, nos dedains ou nos sympathies, nos joies et nos tristesses?

fantoise de l'imagination, mais une histoire de la nature qui jadis aurait révelé à la poesie ses secrets : Bissoist, Disc. d'ouverture du cours de lut, gri que à la Serlonne, 1852.

<sup>(1)</sup> Ce qui, pent-être, offce le plus d'interêt au lecteur moderne dans la sinte de la Theogone, ('est precisement la traduction en langage poetique de la teansformation qui s'est graduellement operce dans les idées de la race le llémique. A la religion primitive essentiellement naturaliste se substituent peu à peu des croyances plus relevées, un culte plus épuré. C'est ainsi, par exemple, que le règne de Saturne pte pare celui de Jupiter dont la première épouse sera Mysis ou la sagesse, et la seconde (teats ou la justice suprême, l'ordre universel les dieux psychiques héritent des attributs et de Fautorité des anciens dieux rosmiques.

<sup>(2</sup> Le sque des mythologues tels que M. Otto talbert, affirment que toutes les conceptions mythiques des Hellènes sont sortis, sans aucune exception, du spectacle de la nature, ils devraient tout au moins ne pas oublier l'etroite et pour ainsi dire indissoluble association entre ces diamites de tout ordre et l'anthropomorphisme.

Au surplus, si comme les peuples jeunes on s'en tient aux apparences, comment refuser la vie a la nature? N'a-t-elle pas, en effet, le mouvement dans l'eau qui ruisselle à la surface des continents, ou s'agite à la surface des mers, dans les vents qui parcourent l'espace comme des voyageurs infatigables 1 ? N'a-t-elle pas les attractions puissantes des corps les uns vers les autres et ces lois de la gravitation qui président aux révolutions planétaires? Na-t-elle pas les merveilleuses ascensions de la sève dans le brin d'herbe de la prairie aussi bien que dans le chène de la montagne? Le monde végétal ne semble-t-il pas mourir en hiver pour ressusofer au printemps? La pierre même et le minéral n'offrent-ils pas à notre curiosité les groupements symétriques de la cristallisation, les propriétés surprenantes de l'ambre et de l'aimant? Voilà comment, au premier éveil de la pensée, l'homme a projeté partout dans la nature la vie, tout à la fois cause et symbole de sa force. Le polythéisme antique atteste la vivacité avec laquelle a eté observé et senti le jeu des forces de tout genre qui interviennent dans la création.

Or, le type de la vie en nous, c'est l'âme, l'âme que les anciens, faute d'avoir approfondi la distinction entre le corporel et le spirituel, ont constamment regardée comme le principe vivitiant par excellence, comme la source et l'explication necessaire de tout mouvement (2). Des lors, quoi de plus logique que de personnifier sur le modele de l'âme toutes les forces en action dans la nature? Que le génie poétique et artistique apparaisse: d'une religion naturaliste il fera sortir sans peine une religion authropomorphique, ou tout sera ramené aux conditions et aux proportions humaines: les philosophes eux-mêmes, sauf de rares exceptions, devront entrer

de flexie, Al est I come se ame las beus escaper

<sup>12</sup> Aussi l'appolaient ils robotitions au commo et alexandres. Les étamolaires du fir de sont quel que jou favousistes du mons elles ont le monte à être le 10 des réons alors en cours sir, Platon donne commo raccines à copre les dons mots con a chi pa on l'ya , co qui maintient, ce qui transporte la nature ».

en accommodement avec la foi populaire. Et comme il y a en nous ces deux hommes que Platon connaissait si bien, l'un dominé par ses instincts sensuels, l'autre attiré vers les sphères idéales, la mythologie grecque a incarné dans les satyres l'énergie capricieuse de la végétation, les formes heurtées des rochers, les instincts sauvages des animaux qui les fréquentent, tandis que les Nymphes et Diane, la chaste déesse, personnilient de la façon la plus heureuse la grâce des eaux limpides, la fraicheur des vallons solitaires, les senteurs for tifiantes de la montagne, la fière indépendance de la vie agreste. Une fois entrée dans cette voie, l'imagination grecque s'est donné pleine carrière, sans doute avec plus d'art, plus de sens esthétique, avec un instinct plus marqué de mesure, de clarté et d'harmonie, mais avec autant de liberté que l'imagination orientale. C'est le tour d'esprit des populations bien plus encore que la diversité des sites ou l'opposition des climats qui a décidé des divinités reconnues et honorées dans les différentes contrées du monde hellénique. Au reste, « en transformant ainsi la nature, les Grecs ne faisaient que lui rendre ce qu'elle leur avait donné. La vie du dehors était venue à eux pleine d'images et de sensations : elle sortait d'eux et elle retournait aux choses pleine de dieux (1) ». De cette explication concrete à la conception moderne plus abstraite, au mouvement concu comme le résultat de lorces sans cesse invoquées et néaumoins toujours mystérieuses, il y a progrès, non parce que les causes sont mieux connues, non parce que l'esprit humain a passé du surnaturel à une explication naturelle (2),

<sup>1/</sup>M Choiser. — On reconnaît l'adage attribué à Thalès et tint de lois répeté après lui : 'Ωστε πρόπον την εθεών παντα είναι πληρή. Aristote se l'approprie en substituant simplement au motθεων le mot ψοχης. — Ne nous imazinous pas, d'ailleuis, que les conquetes de la science ment absolument et definitivement triomphe de cette habitude mentale, qu'est-ce, par exemple, que le Poime de l'arbe de Laprade, sinon l'eloquente expression de la fusion de l'âme humaine avec les choses?

<sup>2</sup> Les savants contemporains qui ne veulent voir nulle part Dieu dans la nature ne se trompent-ils pas, en un sens, plus etrangement encore que le Grec idolàtre qui la discussait avec si peu de scrupule?

mais parce que le mystere est envisagé plus en face. Et les se pose une question d'un indiscutable interêt. Le sentiment et l'intelligence véritables de la nature chez les tirces ont-ils gagné ou perdu au triomphe de leur mythologie?

Sans doute, à premiere vue, le polythèisme agrandissait la création en l'enrichissant d'une multitude de figures radieuses, dont le brillant cortège forme au milieu des forêts, sur les flots, au fond des vallées et sur les montagnes comme un chienr de danse et de musique perpétuelles, compare par Beulé à un immense et magnifique tissu de fictions enlaçant l'univers entier dans un reseau d'or et de lumière. Un est allé jusqu'a dire que la poésie de la nature est la tout entière et qu'avant Homère, la mer immense, le ciel étoilé, la fune aux reflets argentés, le soleil aux traits de flamme n'avaient rien dit a l'homme : c'est le paganisme qui, en évoquant Hypérion, la blonde Phébé, Neptune, Amphitrite ou Nèrée, a poetisé l'univers, jamais plus imposant qu'au temps

ou le ciel sur la terre Vivait et respirait dans un peuple de dieux.

Un nous permettra d'avoir un autre avis. Il suffit, en cifet, de reflechir pour comprendre que c'était là en réalité non pas enrichir mais dépouiller la nature, lui enlever sa vie propre, son rôle véritable, si admirable quand on considere la merveilleuse harmonie de l'ensemble, rôle que le polythèisme fractionnait à l'infini entre une multitude de personnages factices 1). Les dieux grees qui remplissent le monde visible y échipsent de leur humaine beauté la splendeur propre de la création ainsi se trouvait brisé et irrevocablement brisé le lien caché des etres, qui oblige le plus humble comme le plus

I) If est singular que la raison n'ait pas fait entendre beancong plus tot les protestations de touta dans le le nitura l'emm III. 3.

Nej tannuc esse di 18, Br be animum i umuntalizantia per mare pertiacenten i de un de terete l'etam autemonte l'igentiam aut mar s'in t'erre non modo comprehendere animo, sed ne susqu'ione quidem possum attingere.

grand de plonger par toutes ses racines dans la vie générale, sa première raison d'exister étant dans sa corrélation constante avec le tout infini.

Ce que la vraie poésie ent à en souffrir, un philosophe va nous l'apprendre : « L'anthropomorphisme avec ses dehors séduisants et son éclat superficiel est un système haneste à la poésie. Son apparente libéralité cache l'étroitesse et l'exclusivisme. Faire entrer la nature dans le monde humain, c'est la detruire. La mythologie grecque a tui la nature et tué la véritable poésie. celle qui n'est pas une fantaisie exécutée sur des motifs brillants dont l'homme est toujours et invariablement le theme... Les tirecs ont compris que la matiere ne suffit pas à expliquer le monde. Ils out senti la vie tressaillir autour d'eux, se glisser dans tous les pores de la masse, la pénétrer, la mouvoir, lui donner une voix et une ame. Mais leur imagination trop éprise de clarté pour consentir à se laisser envelopper de nuages, trop nette pour men concevoir sous des traits indécis et flottants, n'a pas su reflèter les nuances infiniment variées de la nature (1)... Ne pouvant se representer en elles-mêmes les lurces naturelles, ils en ont fait des génies ou des dieux

<sup>(1)</sup> Elle a songé avant tout à se peindre elle-même, c'est même de quoi l'ont felicitée certains apologistes de la mythologie classique ; écontons l'un des plus me meux, C. Benoist, « Si pour un régard superficiel e de semble distraire de la contemplation de la nature et fin ôter sa verite en lui ôtant sa solitude, en realite, lorsqu'on penetre au contraire dans son sens, profond et inysterieux, un s'apercont qu'elle est tonte dispirée par l'instinct le plus y f des spectacles du monde physique. Etudiee de prés, elle nous laisse entreroir à travers ses allegomes et ses personnifications hardies et merveilleuses, les phénomenes naturels tels que les comprenaient des esprits ignor ints et naifs, sous le charme de la sympathie ou la fascination de l'épouvante « Pareille exigese est-elle aussi exacte que seduisante? En tout cas jecraigs qu'elle ne soit singulo rement petrospective. De houne beure, le sentiment mobile a pris la consistance d'une croyance, les impressions mouvidnestes ont ete condeex dans un monie uniforme. Dans ces divimiles de tout ordre renon ous a chercher une peinture existe et sincère de la reglite. Ce sont des netions et des ngures traditionnelles, fixees par les descriptions des poeles et plus taid par le cascan des soulpteurs ou le pin eau des ceramistes.

par une sorte de retour au fétichisme primitif... Voyez ce chêne: la vie de cet arbre ne lui appartient plus: c'est une dryade. L'imagination est satisfaite, mais l'émotion disparatt. La nature ne reçoit les honneurs de l'apothéose que parce qu'elle est morte. Tout ce qu'il y a de spontané dans les choses s'en retire peu à peu et va peupler l'Olympe. Le monde a gardé sa forme, mais l'âme est partie (1). » Tout à l'heure il nous paraissait excessif que partout le Grec eut aperçu et placé une àme : on voit avec quelle facilité le reproche contraire lui a été adressé.

En veut-on une preuve spéciale? Qu'on considére la mer, a cette chose qui confond l'esprit, ce symbole visible de l'Eternet inconnu! elle est devenue Neptune, avide, turbulent, robusto, vindicatif, aveugle dans sa force, admirablement dessiné d'ailleurs pour exprimer ce qui peut être rendu par des actes humains de cette vie merveulleuse de l'Océan. Au lieu de l'Océan lui-même, c'est donc la figure de Neptune qui posera devant le poète; c'est elle qui cachera la mer immense, qui traduica sur sa physionomie grandiose mais limitée toutes les passions qui agitent la face terrible et sans bornes de la mer... En présence de la tempête mugissante, vous tous qui n'êtes pas Homère, mais qui voyez la nature avec votre cœur au lieu de la chercher dans les fables grecques, n'auriez-vous pas à nous dire quelque chose de plus profond et de plus religieux (2)? »

Le poete antique avait-il à decrire un site, à célébrer une contrée? Athènes n'était pas seulement la cité de Minerve, c'était Minerve elle-même : Thebes s'incarnait dans la nymphe Thèbé.

<sup>(</sup>f. M. Bicrios, La porse philosophique en firece, p. 87. → Lamartine de 1, se placant à un point de vue analogue, s'etait vanté « d'avoir fait le premier descendre la poesie du Parnasse et donne à ce qu'on nommait la Muse, au heu d'une lyré à sept cordes de convention, les fibres inèmes du cœur de l'homme, touchées et emues par les innombigables frissous de l'âme et de la nature, »

<sup>(2</sup> LAPRADE, p. 373. — 6.1 CHAIFAURIAND, Genie du cheistianisme, 2º partie, livre IV, ch. i.

Le seul nom de ces villes éveillait immédiatement dans la pensée une forme plastique avec le boucher, la lance, l'égide et la couronne au front. Sans doute, grace à un état d'âme tout spécial, les plus heureusement doués ont réussi à unir la nature et la mythologie, l'impression sensible et les souvenirs de la lable, et à faire de ce mélange un tout où leur esprit, si souple et si mobile, court sans cesse d'une de ces régions à l'autre. Ainsi procèdent non seulement les poètes contemporains de la naiveté. des premiers àges, mais encore les grands tragiques et jusqu'à cet Aristophane si irrespectueux envers l'Olympe. A des émotions véritables ils associent sans hésiter et même avec un empressement qui nous choque des réminiscences mythologiques déconcertantes pour notre goût moderne : voyez plutôt les premiers vers de la touchante prière qu'Iphigénie adresse à son pere. Je ne veux point prétendre que l'Aurore aux doigts de rose d'Homere ou l'Aurore aux sandales d'or de Sapho ait absolument caché à ces poètes ou à leurs contemporains les splendeurs de l'aube matinale : mais il est certain que, grace à ces fictions, la vraie nature tendait à s'effacer derrière une autre nature toute artificielle, sur laquelle le sentiment, pas plus que la science, n'avant de prise véritable, une nature que l'imagination avait d'ailleurs arrangée et transformée avec assez d'habileté pour que la raison captivée n'ait songé que bien tard à briser le charme et à déchirer l'illusion. La nature, en tant que génératrice des choses, avait disparu : la philosophie la retrouvera; ce sera la partie la plus importante de notre tâche de raconter ses efforts pour secouer le joug enchanté de la légende populaire et restituer à l'intelligence ses droits compromis.

Quoi qu'il en soit, et malgré toute assertion contraire, un fait est facile à établir (1). Considérée dans ses rapports avec la sensibilité comme avec l'intelligence de l'homme, la nature

<sup>(1.</sup> Pour soutenir cette thèse, il n'est même pas indispensable de repeter a la suite de comantiques tels que thateaubrand; : La mythologie, peuplant l'univers d'elegants fantômes, otait à la creation sa gravite, su grandeur et sa solitude.

ne pouvait que gagner à l'évanouissement progressif de l'élément parasite que l'avant envalue (1); voulà pourquoi les poètes anciens eux-mêmes n'ont jamais mieux senti ni mieux traduit son charme intime, ils ne l'ont jamais décette avec plus de bonheur que lorsqu'ils se sont mis directement en face d'elle. laissant dans l'ombre ou suppriment résolument ce cortège de personnifications et de divinités de tout genre dont la fantaisse l'avait remplie.

C'est ce que les pages suivantes mettront en pleme lumière. Il nous a paru que, dans une étode de l'étendue de celte-ci, it serait illogique de passer sous silence des temoins aussi illustres et surtout aussi qualifiés qu'Homère. Sophocle et Virgile: la haute poésie en esset va rejoindre la haute philosophie, et comme on l'a dit très justement, sur les sommets de la pensée se donnent rendez-vous toutes les maîtrises de l'esprit humain.

Pour savoir ce que l'antiquité classique a pensé de la nature, quelle part elle lui a faite dans ses idées et dans ses sentiments, après avoir examiné sa croyance et son culte, il n'est que juste d'interroger ses poètes (2).

## III. - La poésie de la nature en Grèce

1. - Homère.

Tout a été dit, et depuis des siècles, sur le mérite d'Homère :

il que l'on compare même superficiellement aux chefs-d'œuvre de la belle époque les productions de l'école alexandrine, on l'inspiration appairrie prend sa revanche dans une profusion accadiante d'allusions et de souveurs mythologiques : le centraste saute aux veux.

<sup>2</sup> Il est superfin de faire remarquer qu'il ne s'agit nullement ier de recommencer une tache dont se sont acquities tant d'espoisse minents, et d'apprecier les poetes arees et romains au point de vue de l'état ou de la métodie de leurs vers, des beantes littéraires de leurs descriptions ou de la richesse de coloris de leurs tableaux. Neme dans cette partie de notre travail, nous nous efforcerons de conserver a nos reflexions un car actère en rapport avec le titre de notre ouvrage.

c'est avec raison qu'en lui emprontant une de ses plus magnitiques images, on a représenté les poètes de la Grèce suspendus à ses chants comme les dieux de l'Olympe à la chaine d'or de Jupiter. Ce qui nous intéresse particulterement dans ses deux épopées, c'est qu'elles expriment ce qu'il y a de vraiment spontané, de vraiment original dans le génie hellénique.

ttr, comment la nature a-t-elle parlé à Homère? sous quels aspects s'est-elle révélée à lui? sous quelles couleurs lui-même s'est il plu à la peindre?

Remarquons tout d'abord qu'il ne la connaît pas sous le nom que la philosophie devait populariser plus tard, ni, ajoutons-le, sous aucun terme synonyme (1). Ces notions de nature, de monde, d'univers, qui reviennent à satiété dans les conceptions et sous la plume de nos poètes modernes, sont étrangères à l'inspiration homérique, familière avec la plupart des détails de la création, mais n'ayant point embrassé les choses dans leur majestueux ensemble. Une telle généralisation, si ce mot est in à sa place, est nécessairement l'œuvre de la réflexion, et dès lors suppose une époque de pleine maturité.

Qu'on ouvre au hasard l'Iliade et l'Odyssée: on se sentira promptement en face d'une imagination aussi alerte que féconde, mise en rapport avec le monde extérieur par d'innombrables impressions. La nature manimée elle-même se reflète presque tout entière, quoique par fragments, dans cette poésie primitive. Ici c'est la nuit avec ses constellations qui par un ciel pur brillent d'un vif éclat dans l'auréole même de la lune; là ce sont les nuages qui pendant le sommeil des vents

<sup>(1)</sup> Le mot de périt ne se rencontre chez lui qu'une fois, dans l'édymer (X, 303):

<sup>...</sup>πόρε φαρμεκον 'Αργειφόντης ...καί μοι φύσον αύτού εδειξε.

Il sagut de la plante merveilleuse qui doit mettre Ulvese à l'abre des enchantements de Cricé, et dont Mercure lui exploque la nature ou plutôt la vertu. — Un ne retrouve ensuite le mot que dans le compose positione, joint au mot aix dans trois passages (lliade, in, 263 et xxi, 61 — 40dysee, xi, 301).

s'amoncellent autour des cimes élevées. Voyez-les obscurcir peu à peu la mer qui s'agite avec un sourd murmure; les vagues frissonnent d'abord, puis, se chassant les unes les autres, viennent se briser avec fraças sur la greve : bientot elles se gonflent, se soulèvent, vomissent l'écume et couvrent d'algues tout le rivage. Sur terre l'Eurus et le Notus déchainés abattent les uns sur les autres avec un grand fracas les hêtres, les frènes, les cornoullers à la rude écorce, déracinent dans le verger l'olivier tout couvert de fleurs blanches, orgueil de son possesseur. Gonflés par les pluies d'hiver, les torrents se précipitent au fond des gorges où leurs eaux s'entrechoquent et tourbillonnent, emportant des quartiers de roc et roulant à la mer avec un épais limon les arbres arrachés à leurs bords. Les averses de grêle fouettent la terre nourricière ; la neige couvre au loin les campagnes, ou au fort de l'été, soudain une colonne de poussière se dresse sur les routes, l'éclair brille, la foudre éclate et la terre ébrantée somble sur le point de s'entr'ouvrir (1). Ainsi les côtés sombres de la nature, et si je puis ainsi parler, ses colères et ses menaces, thèmes préférés des poetes du Nord, le poête de l'Ionie ne les a pas oubliés : mais s'il les a fait entrer dans ses vers, c'est presque toujours à titre de comparaison.

Est-il nécessaire d'ajouter que la nature animée n'a pas moins de place dans les tableaux homériques? Tout occupé à peindre le tumulte de la guerre et les fureurs de la mèlée, et plus soucieux d'ailleurs de rendre les mouvements que d'analyser les sentiments des combattants, le poete se souvient d'avoir contemplé les combats que les oiseaux de proie se livrent au milieu des airs quand la jalousie ou la faim les met aux prises : il a vu a les lions des montagnes, nourris par leur mère dans l'épaisseur des forêts profondes, ravir les bœufs, les grasses brebis et ravager l'étable du laboureur jusqu'à ce qu'eux-mêmes, atteints du fer aigu, pèrissent sous

<sup>(1)</sup> Non-Louvrage de Bougot (Finde sur l'Heide d'Hénoir., p. 338) auquel nous avons fait plus d'un emprunt dans ce rapide resume,

la main des hommes »; il a été témoin de loups dévorants déchirant un cerf à la haute ramure : « afors ils vont en troupe au bord d'une source protonde : leur langue mobile lape la noire surface des ondes, tandis que de feur bouche coule encore le sang du carnage » ; il a regardé à l'arrière-saison « les nombreuses légions d'oies sauvages, de grues et de cygnes au long cou voler en se jouant au-dessus des flots du Caystre, agiter leurs ailes et chercher à se devancer en poussant des cris qui s'entendent au loin dans la campagne ».

Choisis entre cent autres, ces exemples montrent avec quelle complaisance les yeux du vieil acde se sont arrêtés sur les scenes indéfiniment variées de la vie rurale dont la poésie a constamment aimé à s'inspirer (1). On le verra même, au grand scandale de la pruderie classique, comparer le radeau d'Elvsse, ballotté par la mer en courroux, à un fagot de broussailles seconé en tous seus dans un champ par le vent d'hiver, ou Asax faisant fière retraite devant un ennemi dix lois supérieur en nombre à « l'ûne pénétrant dans des guérets. chargés de moissons, malgré les efforts des enfants qui le retiennent, et dédaigneux des coups que cette troupe impuissante fait pleuvoir sur lui, ne se retirant que rassasié d'épis ». C'est que le domaine tout entier de la nature était ouvert à ces génies de la première antiquité : ils s'en allaient puisant partout leurs similitudes et leurs images, sans être inquiétés par les scrupules de ce que l'on appelle un peu abusivement « le hon goût »; il n'avait pas encore été décidé que tel objet de la nature serait noble et tel autre vil, ni qu'un

<sup>(1)</sup> Telle metaphore justement celèbre des âges suivants a dans flomère son premier modèle. Que de fois, par exemple, n'a-t-on pas eité le beau mot de Périclès dans son oraison functire des guerriers athèmens: « L'année a perdu son printemps ». Or n'est-ce pas un ressouvenir de cette gracieuse comparation: « limbrius tomba commie le frène abattu par l'airain sur la cinie d'une montagne et reconviant le sol de son tendre feuillage » (lliade, xiii, 178. Esixi di Graspiase) pour afficiélés provadent dans son admiration un des plus anciens commentateurs.

brevet de poésie serait décerné à certains êtres, tandis que d'autres ne mériteat qu'oubli ou mépris. En revauche, le réatisme contemporain eût infailliblement révolté le vieux poete habile à découvrir jusque dans les scenes les plus familières quelque aspect noble ou charmant, gracaeux ou tier, symbole ou écho de l'existence humaine.

De même qu'un voyageur curieux et avisé, venu dans un pays pour y étudier la langue, les mœurs et les habitudes sociales, ne peut s'empêcher de noter en passant les détails les plus saillants du paysage, de même Homere tout en prenant plaisir à se remémorer les divers spectacles de la nature, ne s'attarde cependant pas à les décrire : ses peintures, les citations précédentes en fout foi, se hornent à quelques traits sobres et rapides qui leur donnent toute la précision, toute la vigueur d'un bas-relief et les maintiennent dans une exacte et heureuse proportion avec l'idée qu'il faut éclairer, ou la situation qu'il s'agit de dépendre. Des son berceau, la poésie grecque a refusé de se laisser absorber ou même simplement dominer par la nature qu'elle aimait un peu à la façon de Pascal, sans l'oser dire. Le sentiment, étranger à la réverie moderne, se contente d'une courte allusion, parfois se ramasse en un seul mot : l'esquisse remplace le tableau. Un simple qualificatif (t) suffit le plus souvent au poete non pour donner une vision distincte et complète d'un site quelconque, cité, fleuve ou montague, mais uniquement pour aider la pensée à s'en faire une image sensible, plus ou moins conforme à la realité. D'ordinaire, les enfants n'apercoivent que l'aspect général des choses : c'est l'ensemble qui les frappe, c'est de l'ensemble qu'ils se souviennent : les détails leur échappent, Il a en va pas autrement des peuples enfants.

Ici un philologue ne manquerait pas d'intervenir pour faire remarquer que la langue poétique des Grees était merveilleu-

<sup>(</sup>f) Ainsi "Υλήμους (Πλακος", Ιοπος νή "Επαθία", Ευθουλος (Φθία), περικούς (Δλάς τολικνημις Τομουλίς), πολικουρών (Ηθαρή , πολικουκος φιλος (Ιπείαια , δινήμος (Επεθυς), etc.

sement apte à exprimer de telles sensations, frappantes encore qu'indécises. Notre logique exige que chaque fragment
d'une idée composite ait un terme particulier qui le traduise;
au contraire, ce bel idiome de la Grece antique savait créer
des composés où plusieurs impressions en se mélant rendaient
à l'imagination les choses elles-mêmes dans leur naturelle
confusion. En une épithète unique, les Grecs excellent à condenser ce qu'ils ont éprouvé le plus vivement en face d'un
grand spectacle, d'une scène sublime de la nature : épithète généralement sonore, pleine de majesté ou de grâce, ayant le
charme spécial des paysages crépusculaires dont les lignes
sont vaporeuses et qui n'en plaisent que davantage. Nous prignons les choses avec plus d'exactitude, les connaissons-nous
mieux? et surtout en donnons-nous une împression plus vraie?

N'allons pas croire cependant que l'habitude de cette précision, on pourrait dire de cette concision poétique, ait banni entièrement des épopées homériques les descriptions qui chez des écrivains plus récents occupent une si grande place. La peinture des jardins d'Alcinous (1, celle de la grotte de Calypso (2), on de l'île des Cyclopes (3), peuvent passer pour des modeles du genre : plusieurs scènes du bouclier d'Achille sont une naive reproduction de la vie rustique avec les sensations qui lui sont propres, rendues dans toute leur simplicité, mais aussi dans toute leur plénitude, Jamais cependant la nature n'est peinte en elle-même et pour elle-même; comme plus tard Socrate, Homère aurait pu dire : « Les forêts et les champs n'out rien à m'apprendre et je ne puis profiter que dans la société des hommes ». Si le monde extérieur a sa beauté, c'est parce que l'homme y vit et y donne à toute chose son sens et sa valeur : images, comparaisons, tableaux ne sont pour le poète épique qu'éléments accessoires, dans une subordination constante à l'égard de la pensée (l'. Dans

<sup>(1)</sup> Odyssee, vn. 1f0, et su.v.

<sup>&#</sup>x27;2. Odyxsee, v, 6d et suiv.

<sup>(3)</sup> Odyssee, 1x, 116 & 124.

<sup>(</sup>i » Avec ses metamorphoses des forces cosmiques en divinités, la

les siècles suivants, les artistes d'abord, et à leur suite les philosophes (1), garderont de même fidèlement pour l'homme toutes les ressources de leur génie, toute la puissance de leur idéalisme.

Créées uniquement en vue de prêter un cadre à des scènes d'un tout autre ordre, les descriptions homériques sont purement objectives, c'est-à-dire qu'elles ne reflètent que de loin les sentiments du poète ou ceux de ses héros (2). Point de réflexions personnelles s'ajoutant ou se substituant à la réalité : rien qui nous ouvre les perspectives effrayantes ou sublimes de l'infini, et cependant le poète n'y était-il pas amené par son sujet même lorsque sur le bouclier d'Achille, qui est pour lui comme sa carte de la nature, il entreprend de peindre l'espace sans hornes au sein duquel est suspendu notre globe? Or sept vers sans relief exceptionnel lui suffisent pour raconter tout ce que lui a dit l'immensité des cieux, pour traduire ce

mythologie arrête l'elan poétique qui s'ingénie à donner de la vie aux choses. Les héros d'Homère ont une existence parallèle à la nature : ils n'entrent point en communion avec elle. Ils n'en subissent aucune influence. Le lien où ils discutent, où ils combattent, pourrait changer comme un décor au theâtre : leurs sentiments n'en recevraient aucune alteration », il. Lallemand, A travers la litterature, p. 13.)

(1) Plusieurs esprits éminents s'accordent en effet à reconnaître à l'art athemen du vésiècle une secrète influence sur les destinées de la philosophie grecque, et ils s'expliquent ainsi avec M Dauriac ce fait que l'école d'Athènes s'oppose plus nettement peut-être et plus protondement à la philosophie hellénique antérieure que celle-ci ne se distangue des philosophies orientales ».

20 On a dit, par exemple que le site où l'hysse fait la rencontre de Nausicaa et de ses compagnes ajoutait au charme de cette gracieuse idvile. La grâce sévère de ces heux sauvages, les rives du fleure qui voise ses telles eaux dans la mer au milieu des bois et des rochers, const une a fre des plus harmonieux : mais gardons-nous de caour que pareil chaix resulte d'un dessein proces u. De même on song un contaniment à un episode celèbre de Royalersqu'au premier chart flem in nous represente le pritie Chrys's marchant silencieux et a carmi tos aux bois de la mer nougessante et rependant si Châteantre route une contract comme l'uneux de l'Unie, une admirable magnesseu et tout de l'entre, quel inter-vance.

qu'il a dù éprouver en face de ce merveilleux ensemble que, bien des siècles plus tard. Pythagore allait le premier saluer du beau nom de 267,000. On l'a dit, et toute l'histoire de l'art et de la pensée antiques le confirme, les regards du Grec ont été fermés à l'innombrable, son cœur a l'invisible. Ni Homère, ce chantre des batailles et des actions eclatantes, ni aucun des poetes qui l'ont suivi n'ont connu l'amour des modernes pour la nature, amour esthétique, si l'on peut ainsi parler, fait surtout de molle réverie et de muette contemplation en face d'un monde cuche derrière celoit que les seus nous révelent.

Pent-ètre toutefois en saisissons-nous une trace discrete et aisément inaperçue dans les vers où le poète oppose la douce clarté des astres aux feux des Troyens qui jettent l'épouvante dans le cœur d'Agamemnon : « Lorsque dans le ciel autour de la lune argentée brillent les étoiles radicuses, lorsque les vents se taisent dans les airs et que l'on découvre au loin les collines, les vallons et les sommets des montagnes, la vaste étendue des cieux se montrant sans voile laisse apercevoir tous les astres, et le cœur du berger se remplit d'allegresse (1), » Mais je me délie du commentateur récent qui, après avoir payé à ces vers un tribut bien mérité d'admiration, ajoute : « Homère, n'en doutons pas, a été plus d'une fois ce patre qui, assis au penchant des coteaux et perdu dans l'ombre de la nuit, tranquille en face des magnificences du ciel oriental, a senti vibrer son âme à l'unisson de la silencieuse immensité ». Disons plutôt qu'il y a dans ce passage une sorte de pressentiment lointain de tout un ordre de réflexions que la contemplation de la nature réservait à des races moins jeunes, élevées au milieu de préoccupations religieuses, morales et sociales bien différentes; et a ce point de vue, rien de plus exact que les lignes suivantes : « Cette joie intime du berger, c'est le sentiment poétique à sa naissance : c'est du même coup le dernier terme de la poesie. La séconité atteinte par une douce et profonde émotion, par une secrète commu-

<sup>(1)</sup> Hade, vill, 550.

nion avec la grandeur et la beauté, n'est-ce pas pour les esthéticiens de l'école de Platon le suprème effet de l'art? Mais
ce que nous essayons d'expliquer par l'analyse et l'abstraction, deux mots du vieux poète suffisent pour nous en faire
sentir l'éloquente et simple réalité [1]. » Mais souvenous-nous
qu'il s'agit sei d'une exception isolée au milieu de milliers et
de milliers de vers. Le monde extérieur est évidemment décrit dans l'antique épopée d'une laçon infiniment plus picturale qu'émotionnelle, si l'on me permet cette expression : et
sur ce point comme ailleurs, plus que partout ailleurs peutêtre, flomère a donné le ton à la poésie grecque presque tout
entière; jusque dans la période alexandrine, aucune transformation notable n'est venue modifier le sentiment de la nature,
tel qu'il se dégage de l'Hiade et de l'Odyssée.

#### 2. - Hisiode.

Postérieur à Homère selon toutes les vraisemblances, Hésiode n'en représente pas moins des traditions plus anciennes qu'il a fécondées à sa manière et non sans génie. Nous avons déjà rencontré sur nos pas l'auteur de la Théagonie : nous le retrouverons ailleurs. Lei c'est au seul poète des Œurres et les Jours que nous avons affaire. La Grece reconnaissante apprit de bonne heure a le confondre avec Homère dans une même vénération ; mais entre les deux poètes il n'y a communauté ni d'inspiration et de but, ni de procédé et de coloris.

Avant même l'esprit d'indépendance qui animait en Grèce tant de cités rivales, la nature s'était charzée d'établir entre les diverses parties du monde hellénique des oppositions que le génie national sut transformer au moins partiellement en harmonies. Ainsi passe-t-on de l'Ionie et des iles de la mer Egée aux cotes de la Locride, ou même simplement de Sparte à Athènes ou d'Athènes à Thèbes, on constate qu'en même

et, N. J. 6 hasto let ales sur la poeste preciue, p. 216.

temps le sol change d'aspect, et l'esprit des populations de caractère. Quelque obscurité qui plane sur la biographie d'Homère, il est certain qu'il avait vu le jour, non dans l'Attique au sol aride, ni en face de l'austère Taygète dans les vallons pierreux de la Laconie, mais bien sur les bords enchanteurs de l'Archipel, à Chio ou à Smyrne, sous ce beau ciel d'Asie à peine voilé parfois de vapeurs transparentes. En revanche, qu'il est naturel de placer le berceau d'Hésiode dans cette Béotie au rude climat, couverte non de lacs azurés et limpides comme ceux des Alpes, mais de marais que couvre une atmosphère toujours brumeuse,

Borotum in crasso jurates aere natum,

entourée de montagnes dont les âpres contreforts formaient sans doute l'horizon du poète quand il leur empruntait dans sa l'itanomachie de si fortes et de si sausssantes images 1). Il nous en avertit lui-même, c'est pendant qu'il faisait paître les brebis au pied du divin Hélicon qu'il a été visité par les Muses et qu'il a reçu « une voix divine pour annoncer ce qui doit être et ce qui fut ».

Si la place des brillants récits d'Homère est dans les fêtes des princes et leurs festins joyeux (2), Ibésiode chante pour le laboureur courbé sur son sillon. Chez lui, au lieu de la contemplation paisible des scènes graves ou plaisantes de la nature, ce sont les réalités prosaiques de la vie rurale qui apparaissent au premier plan. « Nation forte et dure au travail,

Il Aux impressions de Benoist, citées dans une note précédente, ajoutous celles d'Ampère : a lei le climat est plus rude qu'ailleurs. Les sommets de l'Helo on rendent les hisers rigoureux et en été interceptent les brises rafi de hissantes. Bans les tristes accents d'Résiode, on contentendre genir la poeste exilee de son brillant berceau d'Iome et Lon comprend pourquoi sur cette terre moins heureuse elle aura un conactere plus sombre.

<sup>(2</sup> A 268, 2202 Surve, comme "exprime Homere Im-même, en parlant des chants de Demodo, as — L'auteur inconun du Bouches d'Hercele, aersiticateur de décadence, no merste pas de nous arrêter.

peu faite aux impressions vives, aux aspirations orgueilleuses, étroitement attacles aux intérêts présents et à la vie commune, les Béotiens n'étaient pas nés pour cette abondance d'images et de pensées, pour ce luxe d'inventions, de détails et d'aventures qui distinguaient leurs brillants contemporains des colonies asiatiques (1).

Et cependant, à l'occasion, la Muse d'Hésiode trouve pour peindre les objets extérieurs des épithètes expressives, pleines de relief et d'éclat, de même qu'elle sait introduire au milieu de ses prescriptions parfois bien minutieuses des tableaux d'une réelle vigueur, smon toujours d'une touche déficate et fine. Écoutons le poete nous retracer les frimats de l'hiver : nous nous croirons transportés loin de la Grèce et de l'Orient sous le ciel glacé du Nord-Mais évidemment il cede moins encore que l'auteur de l'Hude au simple plaisir d'observer et de décrire. La campagne a cultiver, le sol a défricher, la forêt à exploiter, en un mot les mille occupations laborieuses de la vie rustique ou de l'existence pastorale, voila ce qui fait le fond des Travaux et les Jours (2).

Malgré tout cependant, on peut glaner dans Hésiode quelques traits charmants, d'autant plus charmants qu'its sont empruntés de plus pres à la nature. La poésie des champs s'est glissée jusque sous la sécheresse des préceptes et les a comme pénetrés d'une vive senteur : s'agit-il, par exemple, de marquer la tin de l'hiver et le retour des benux jours ? « Quand l'horondelle aux plaintes matmales revient se montrer aux hommes avec le printemps nouveau... quand fleurit le chardon, quand retirée dans la verdure, agitant a

<sup>1.</sup> G. Groot, Monandre, p. 12. — Encore Inital faire une exception en faveur de cet illustre Brotien qui s'appelle Pindare.

<sup>(2)</sup> Ce sont les phenomènes naturels eux mêmes qui font impresson sur Résio le ; qu'int aux causes et lores, quant à l'harmonie interpare et profende, en un mot qu'int à tort ce qui est au deix de la scosation immediate, il n'en à ni le soni in peut être même le soupeon. Volla depa un premier répect des choses que nouiste pas pour lui. Il y en à un second qu'il ne voit pas davantaze, c'est celui du reve, « (M. M. Gootser.)

grand bruit ses ailes. Tharmonieuse cigale se répand en accents plems de douceur. » Mais ne cherchons pas chez Héstode cette intimité avec la nature qui associe aux joies de l'homme comme à ses peines les êtres inammés, la mer, les montagnes, les fleuves et les forêts. C'est en agronome, si l'on peut ainsi parler, et non sans une pointe de sensualité rustique, qu'il jette les veux sur la campagne environnante et en particulier sur le monotone horizon d'Ascra, a misérable bourgade, odieuse en hiver, triste en été, en aucun temps agréable ». Chez Homère, la nature joue le rôle d'un gracieux accessoire, comme dans les tableaux de Raphael : chez Hésiode, c'est le théâtre des rudes et patients labours de Thomme (1). A peine accorde-til au laboureur quelques heures de joie durant la belle saison : à peine a-t-il soupconné ces jouissances sans apprêt des populations rurales que l'inépuisable imagination d'Aristophane dépeindra dans les Acharniens et ailleurs en traits d'une vérité surprenante, en attendant qu'à Rome Lucrèce et surtout Virgile les immortalisent dans leurs vers. En un mot, rien chez Hésiode qui rappelle l'exclamation celèbre :

O fortunatos nimium, etc.

## 3. - La poésie lyrique.

Pour un Allemand ou un Français du xixe siècle, fervent admirateur de Gœthe ou de Hugo, poésie lyrique est synonyme d'effusion d'une âme revant de l'infini en face des grandes leçons de l'histoire ou du spectacle imposant de la création. Tout autre, on le sait, est l'impression qui se dégage pour nous des lyriques grecs. Comme Hesiode, comme

<sup>()</sup> Mesiode conduit l'homme sui le champ de bataille ou la Nature, personnitée par les disinités monstrueuses de la Theopone, semble se dichirer elle-même. Il peint avec une insistance particulière les sombres nuits d'orage, il a prôte l'oreille à la plainte immense pousses par la forêt profonde, » M. Genishi.

Homère, c'est de l'homme qu'ils s'occupent, ce sont les dieux et les héros qu'ils célèbrent, c'est au cœur humain, aux sentiments qui l'agitent, amour ou haine, ironie de la satire ou enthousiasme du patriotisme, qu'ils demandent leur constante inspiration.

A la vérité, des improvisations naïves, telles que la chanson de l'hirondelle ou la chanson de la corneille nous montrent la poésie populaire se rapprochant, non sans succès, de la nature. Mais que cette note est rare dans le lyrisme classique! Les fleurs jouent un rôle dans les strophes d'Alcman, les roses sont l'ornement préféré de celles de Sappho (1), qui n'a oublié ni « l'hirondelle printanière », ni le rossignol, ce « héraut des beaux jours ». Dans ses chansons amoureuses d'une grace si pénétrante, Anacréon fait volontiers servir le paysage extérieur de décor à mainte scène de plaisir; Simonide décrit en quelques vers charmants le silence de la nature attentive aux chants mélodieux d'Orphée: « Il ne s'élevait pas alors le moindre souffle qui remuat le feuillage, rien qui empèchât la voix harmonieuse de se répandre pour charmer l'oreille des mortels. » Mais de là au Lac de Lamartine, quelle distance ou plutôt quel abime! Notons cependant deux comparaisons que Sapho a tirrées de ses souvenirs rustiques : la jeune fille sans protecteur, c'est « la jacinthe que sur la colline les bergers foulent aux pieds, écrasant contre le sol sa sleur de pourpre » ; la vierge, fière de sa pudeur, c'est « une douce

<sup>(1)</sup> Veut-on se rendre compte de la distinction des deux points de vue, antique et moderne? Qu'aux plus beaux vers de Sappho, qu'à ses descriptions les plus enchanteresses on compare ces lignes de Bernardin de Saint-Pierre: « Pour que la rose soit à la fois un objet de l'amour et de la philosophie, il faut la voir lorsque, sortant des fentes d'un rocher humide, elle brille sur sa propre verdure, que le zéphyr la balance sur sa tige hérissée d'épines, que l'aurore l'a couverte de pleurs. Quelquefois une cantharide, nichée dans sa corolle, en relève le carmin par son vert d'émeraude : c'est alors que cette fleur semble nous dire que, symbole du plaisir par ses charmes et sa rapidité, elle porte comme lui le danger autour d'elle et le repentir dans son sein. »

pomme qui rougit au sommet de la branche, haut, bien haut. Les cuedleurs l'ont oubliée : non, ils ne l'ont pas oubliée, mais ils n'ont pu l'atteindre ». A ces citations il nous plait d'ajouter un fragment d'Aleman où apparaît pour la première fois, dans ce qui nous reste des anciens, ce double sentiment de paix et de mélancolie que tout homme éprouve à l'heure ou, les ombres de la nuit descendant sur la terre, un sommeil réparateur enveloppe tous les êtres de la création depuis la forêt sauvage jusqu'à l'oiseau blotti dans son nid. Virgile, lui-même, à qui cette considération est familière, aura peine à surpasser le vieux poête :

« Alors reposent et les sommets et les gorges des monts, et les ravins et les précipices, et les tribus rampantes que nourrit la terre noire, et les fauves des montagnes, et la race des abeilles, et les monstres dans les sombres profondeurs des mers : alors aussi reposent les troupes des oiseaux aux ailes épandues. »

Mais, dira-t-on, cette absence presque complète d'un sentiment en dehors duquel on dirait qu'il n'y a pour nous mode ni clégie, ne doit-elle pas s'expliquer par les ravages du temps qui de tous les lyriques grecs entre le vu° et le v° siècle n'a laissé arriver jusqu'à nous que des débris, cueilis pour la plupart au gré de quelque obscur compilateur? En ce qui touche Pindare, cette explication cesse d'être de mise, et cependant, que l'on parcoure la longue suite de ses odes triomphales : la nature y tient si peu de place que dans un livre de quatre cent cinquante pages consacré exclusivement à l'illustre poete, un critique doublé d'un lettré délicat, M. A. Croiset, n'en a trouvé que trois à réserver à ce côté si intéressant de son sujet

De fait, à ne considérer que la disposition et l'élocution, on sait que le lyrisme grec est aussi concentré, aussi contenu que le lyrisme moderne l'est peu. De Thébes à Cyrene, d'Egine à Syracuse, les odes pindariques nous transportent successivement sur les points les plus variés de ce monde hellenique : quelle ample matière à des descriptions brillantes

et sans cesse renouvelées! Comme autrelois Homère, le poète thébain a résisté à la tentation ou plutôt il ne l'a même pas conque. Tout entier aux vainqueurs et aux triomphes qu'il celebre, il relegue résolument la création à l'arrière-plan. S'il sent vivement les beautés du monde visible, c'est avec une male sobriété qu'il les introduit dans ses vers : il lui suffit d'ordinaire de quelques traits éclatants mais rapides, jetés en passant comme au hasard, fugitives apparitions qui s'évanouissent presque aussitôt : il est vrai que ce sont habituellement (1) de ces épithètes expressives, taillées à facettes pour ainsi dire et qui à elles seules conhennent en raccourciles données d'un tableau (2). Musical plutot que pittoresque, Pindare exalte et entraine, selon le mot si juste d'Horace: pas plus que ses devanciers ou ses successeurs dans l'histoire de la poésie grecque, il ne possède ce don tout moderne d'ouvrir à la méditation réveuse des espaces en quelque sorte infinis. Les anciens ayant du monde une connaissance relativement incomplète, leurs métaphores même les plus hardies, même les plus extraordinaires ont quelque chose de plus aisément accessible : celles de l'indare ne font pas exception. On a remarqué toutefois qu'il avait une prédilection visible pour les scenes calmes, doucement éclairées par la lumière de la lune. A l'exemple de Sappho qui aimait à projeter sur ses tableaux les poétiques rayons de l'astre des nuits, le chantre

<sup>(1)</sup> Ratement sa pensee se developpe, et encore en deux ou trois vers seulement, comme dans le passage que voici et les noits sillous ne donnent pas chaque aoné e leur moisson : les arbres ne se contonnent pas de fleurs odorantes à chaque retour du printemps « (Nemerones, xi, 31).

<sup>(2</sup> La meme remarque s'applique aux fragments de Bacchylole recemment decouverts. Ly decouvre cependant une description dont Buffon ent voluntiers recheilli quelques traits, a De ses arles ràpides coupant le profond éther s'élève l'ande, messager du grand Jupiter, tranquille et fier de sa force robuste, tandis que se ca h'int de terrent les oiseaux à la voix harmonicuse. Ni les sommets de la terre immense ne l'arrêtent, ni les vagues impraticables de l'intatigable met. Il va dans le chaos infim, avec les soufiles de la tempête » (Vi ode trioniphale).

des athletes couronnés, comme fatigué de respirer la poussière brûlante de l'arène, évoquait avec bonheur ces heures fratches et screines « dont la paix plaisait à son ame comme les teintes adoucies à ses yeux ».

L'occasion s'est déjà présentée de faire remarquer avec quelle facilité presque inexplicable l'imagination grecque se prétait à associer, à fondre dans une même conception la mythologie et la nature. Pindare en est un exemple frappant. Veut-il mettre sous nos yeux une éruption de l'Etna? La colère du volcan, c'est la colère même de Typhée, le géant vaincu, enseveli sous la montagne fumante d'. Entreprend-il de nous intéresser à un lieu consacré par quelque souvenir religieux ou hérolque? il semble qu'il songe à la légende plutôt qu'au site, aux acteurs divins ou humains du drame hien plus qu'au paysage lui-même.

C'est seulement dans un genre voisin de l'ode que, déployant une hardiesse de tours et d'images inconnue avant lui, il se révèle à nous sous un jour nouveau. « Tout en écoutant par délicatesse instinctive ces éclats de verve grossière que comportait le culte de Dionysos, Pindare, loin d'en méconnaître l'inspiration, remontait au contraire à ce qui était l'essence même de ce culte, à savoir le sentiment et l'adoration des forces mystérieuses de la nature. Personne n'a parlé en terme- plus spiendides et tout à la fois plus émus, plus frais, du renouveau, de ce réveil merveilleux de la plante, et du chaste frisson de volupté qui la fait tressaillir dans tout son être aux premières caresses du soleil : et ce tableau ravissant, c'est dans un dithyrambe que le poète l'a placé, sous la secrète et profonde influence des idées, des émotions que le nom de Dionysos laisait naître en son âme (2 . » Voici quelques lignes de ce fragment :

Rayonnant de joie, je viens pour la seconde fois chanter le Dieu qui se couronne de lierre... Les pronostics des vents

<sup>(</sup>t. 1º Pythejue, v. 38 et suiv.

<sup>(2)</sup> NAGROTTE, Histoire de la presie greeque, 11, p. 237.

ne nous ont point échappé, lorsque, ouvrant la chambre nuphale des fleurs empourprées, ils en font sortir le printemps odorant. Les plantes au suave nectar alors s'épanouissent : alors sur la terre immortelle s'étale l'aimable feuillage des violettes, les roses se mêlent aux cheveux, la voix des chants retentit dans l'accompagnement des flûtes, et les chœurs célebrent Semélé au front ceint d'un bandeau. »

Un érudit moderne qui a vécu longtemps par la pensée dans la familiarité de la Gréce antique se représente et s'explique sans trop de peine l'enthousiasme qui accueillait au temps de Pindare une semblable poésie puisée aux sources vives de la croyance nationale; où l'emploi de ces mythes ingénieux était-il mieux justifié que dans des poemes destinés à des fêtes brillantes au milieu « des cours les plus spirituelles du monde grec »? Mais qu'on ne nous demande pas d'applandir avec un égal empressement. La mythologie paienne qui, au xvie et au xviie stècle, avait retrouvé comme un regain de jeunesse, aujourd'hui nous importune : nous restous froids, parce que le charme est définitivement rompu.

## 4. - La poésie dramatique.

Si de l'ode nous passons à la tragédie, que pourra nous apprendre ce genre nouveau sur ce que les Athéviens du vouiècle pensaient de la nature? Bien peu de chose sans doute, car comment demander un tableau du monde extérieur à une poésie où, selon le mot d'Aristote, tout se concentre dans l'action? Non moins héroique que l'épopée, mais sauf exceptions encore plus exclusivement humaine, la tragédie ne s'intéresse qu'aux mœurs, aux caracteres et aux passions, cause indirecte ou immédiate des évênements qui se découlent aux yeux du spectateur. S'il s'agit en particulier des grands tragiques du ve siècle, nu la situation de leurs personnages, nu les habitudes d'une vie passée tout entière

au sein d'une civilisation avancée ne laissaient de place à ces comparaisons gracieuses ou frappantes que la muse d'Ilomère empruntait si volontiers aux scenes de la vie antique 1). Néanmoins, le fond du cœur de l'homme n'a pas changé depuis vingt-trois siècles, et dans le théâtre grec plus d'un trait appartient à un ordre de réflexions que nous avons tort de croire exclusivement moderne.

Issu des vieilles légendes théogoniques, le drame d'Eschyle en a retenu la solennité et la terreur : ses dieux, quoique en pleine possession de leur personnalité humaine comme de leur signification morale, ont gardé une trace lointaine de teur caractère original. Telle la statuaire antérieure à Péricles : moins idéale, mais plus religieuse peut être que celle de l'age survant. Le Promèthée enchaîné nous apporte un écho du naturalisme primitif, transfiguré en passant par l'imagination d'un Athénien du vo siècle : les personnages sont essentiellement symboliques ; un rocher inaccessible battu par les flots, au centre d'un paysage rempli de sublimes horreurs, voilà le lieu de la scene, et parmi les divinités qu'invoque le prisonmer du Caucase, plus d'un nom avait de quoi surprendre les spectateurs de ce sombre drame. Pour visiter et consoler le persécuté de l'Olympe, nous voyons accourir du fond de leurs retraites humides un essaim de jeunes théanides dont la présence prête un charme tout particulier à cette étonnante et mystérieuse composition.

On a dit que l'antiquité n'avait jamais eu la pensée d'une intimité capable d'associer aux souffrances de l'homme comme à ses joies les êtres inanimés, rivières et montagnes, vallons et forêts. Et cependant Eschyle nous montre la création tout entière émue par le supplice d'Atlas: a Un long murmure avait coura sur les vagues de la mer, retenti au tond des abimes et sur les rives des fleuves sacrés 2. a Et

<sup>(4.</sup> A cette règle une scule exception, et qui se justifie d'elle-même : le Lyctope il Luripide.

<sup>.2</sup> Prometh c, v, 431,

quelles paroles sortent les premières de la bouche du Titan après l'éloignement de ses bourreaux : « Divin éther, souffle ailé des vents, sources des fleuves, sourire innombrable des flots, terre, mère de tous les êtres, et toi, soleil, à l'œil duquel rien n'est caché, c'est vous que je prends à témoin du traitement qu'un dieu éprouve de la part des dieux! » (1) On a pu, sans rien exagérer, définir Promèthèe » le drame de la sympathie universelle » : véritable exception dans les annales de la poesie antique (2). Comme Homère et comme Pindare, Eschyle se plait aux courtes descriptions : trois vers lui suffisent pour peindre l'ilot de Psyttabe : « Il est en face de Salamine une ile, petite, d'un acces difficile aux vaisseaux, où, sur la rive de la mer, Pan aime à mener ses chœurs. »

Même précision chez Sophocle et chez Euripide : car la célèbre description de Colone, que l'on serait tenté de m'opposer, doit être mise avant tout au compte de l'amour du sol natal, et des dieux sous la protection desquels il est placé (3). L'éloge des heautés de la nature, écrit Chassang à ce propos, disparaît et s'efface au milieu des transports de l'hymne patriotique.

Dans l'Athènes de Périclès, qui donc se souvient encore des sombres tableaux de la Théoganie? Les forces en lutte au berceau du monde ont fait place à une vision radieuse, à une nature observée et décrite avec la sympathie d'un artiste. Ce que les héros et avec eux les poètes de la tragédie grecque goûtent avec un charme particulier, c'est la pureté du ciel hellénique, cette lumière dorée qui baigne l'horizon d'une clarté doucement transparente, « Brillant éclat du jour, soled radieux, je te parle aujourd'hui pour la dernière fois! U

<sup>11 16.,</sup> v. 88.

<sup>(2</sup> Joignons y, si l'on veut, un gracieux fragment des Danades qui celebre le grand mystère de la vie circulant à travers toute la création.

<sup>(3)</sup> Peut-être aussi, si la tradition mérite quelque confiance, estelle nee du secret désir du vieux poste de se concilier la faveur des juges devant lesquels il étail cité par ses bls ingrats.

lumière, terre sacrée de Salamine, ma patrie : à foyer de mes ancêtres, illustre Athènes, fontaines, fleuves de cette contrée, plaines de Troie, adœu! » (1). Ainsi s'exprime Ajax à l'heure ou il va se percer de son épée.

Une plainte semblable et non moins touchante s'exhale des lèvres d'Iphigénie marchant au sacrifice. Et, chose surprenante, c'est Euripide, le poête dialecticien, qui semble avoir le mieux compris et apprécié la nature. Les Bacchautes nous transportent dans les montagnes solitaires : on y respire l'air des grands bois, on voit le chevreuil bondir à travers les halliers. Est-ce là, se demande M. Weil (2), le résultat de la lorte impression que les sites accidentés de la Macédoine ont faite sur le poete athénien? en tout cas c'est le cadre qui convenait aux transports des Ménades, à ces extases délirantes qui les arrachment au sentiment de l'existence personnelle pour les absorber en quelque sorte dans une vie plus vaste et plus intense, « C'est en s'oubliant, en se plongeant au sein de la nature comme dans une fontaine de Jouvence, une source d'énergies mystérieuses, surhumaines, que le fidele de Bacchus ressent un soulagement délicieux. »

Mais sans aller jusqu'à cet enthousiasme vraiment mystique, rappelons le beau chœur d'Hélène 3, lequel débute par la peinture de la mer calme, quand au milieu du silence des vents la rame du marin sert comme de coryphée aux dauphins dans leurs danses joyeuses, et la monodie d'Ion qui nous montre les étoiles se refugiant dans le sein de la muit lorsque le soleil dore les cimes sourcilleuses du Parnasse Rien de plus frais que le réveil national de tout ce qui vit ici-bas, tel qu'il nous est décrit par le premier chœur de Phaethon. Autant de passages, ajoute notre éminent hellémiste, ou Euripide prouve qu'un grand poete, un poète complet, tout occupé qu'il soit à peindre les passions des hommes et leurs

<sup>1)</sup> Vers Soil-803

<sup>(2)</sup> Dans un arbele du Journal des Sacants (auvier 1890) au juel sont empruntées, exclement quelques-unes des rellexions que vont survre.

<sup>(3</sup> Vers 14 d et suit.

tragiques conséquences, n'en conserve par moins l'ame ouverte aux aspects les plus séduisants de la création.

En même temps que la légitime curiosité de l'homme, sa sympathie pour la nature se traduit sur la scène athénienne par des accents presque modernes. Ce sont les adieux de Philoctète (1) aux muets confidents de son infortune, à la grotte qui lui servit d'asile, à la montagne dont l'écho si souvent lui renvoya ses cris, à la falaise battue par la vague bruyante : c'est la prière que l'exilé de Lemnos adresse aux oiseaux du ciel, qu'il supplie de le soulever sur leurs ailes à travers l'étendue (2) : prière où un critique moderne était trop empressé de retrouver « la nostalgie des espaces azurés ». C'est l'apostrophe enthousiaste du jeune Hippolyte à la prairie déserte « que le tranchant du fer n'a pas violée, où l'abeille voltige seule au printemps et que la pudeur rafratchit de la rosée des sources vives » (3). C'est Phèdre plongée dans les langueurs du désir, effrayée d'elle-même, aspirant à la solitude : « Hélas I que ne puis-je au bord d'une onde limpide puiser une eau pure pour me désaltérer! sous les peupliers, couchée dans l'herbe épaisse, comme je reposerais !... Conduisez-moi sur la montagne, je veux aller dans la forêt, à travers les pins, partout où les meutes sauvages s'élancent sur les biches tachetées! » (4) C'est enfin l'élégie plaintive des compagnes d'Iphigénie dans la barbare Taurido: « Oiseau qui sur les rochers de la mer fais entendre un chant de douleur, alcyon dont les accents, compris des sages d'entre les mortels, pleurent sans cesse un époux chéri, je mêle mes gémissements aux tiens, regrettant les fêtes de la Grèce et les ombrages du Cynthe, où le palmier délicat marie son ombre à celle du pâle olivier et des lauriers aux rameaux touffus! > (5)

<sup>(1)</sup> Vers 1453.

<sup>(2)</sup> Vers 1092.

<sup>(3)</sup> Ce dernier vers, a-t-on dit, est « étincelant de fraicheur romantique ».

<sup>(4)</sup> Vers 208-218.

<sup>(5)</sup> Vers 1089.

Enfin il n'est pas jusqu'au contraste entre la sérénité de la nature et les agitations du cour de l'homme qui n'ait fourni à la poésie ancienne le sujet d'un admirable tableau. Ainsi, quelle peinture délicieuse que celle du bois sacré de Colone où (Edipe, ce proscrit, ce criminel involontaire, voit s'accomplir son mystérieux trépas!

J'accorde qu'il y a tel passage où Euripide, par exemple, offre des traces de cette subtilité et de ce raffinement que Rousseau et ses émules ont mis à la mode dans notre pays; je reconnais chez lui plus d'un trait de mélancolie pessimiste qui ne déparerait ni Vigny ni Châteaubriand; néanmoins, it y a quelque excès à soutenir « qu'il fait pressentir cette famille de poètes qui contemplent le monde extérieur à travers leur propre pensée et étendent sur le paysage la nuance de leur humeur » (1). Ce qui est incontestable, c'est que de son temps la science commence à être en possession d'un prestige fascinateur; les vicillards qui composent le chœur d'Atceste vantent « le génie qui, sur les ailes de la Muse, «'est élancé jusqu'aux régions célestes ». Un autre fragment d'Euripide célèbre « le chercheur qui, l'âme exempte de passions, contemple l'ordre éternel de la nature impérissable ».

Nous sommes loin, bien loin, de cette note ou savante ou attendrie lorsque, quittant la tragédie pour la comédie, nous nous mélons aux spectateurs et aux personnages d'Aristophane, applaudis-ant avec frénésie au retour triomphal de la Paix, après tant d'années de misère, conséquence de longues et rumeuses hostilités. Ces peintures villageoises rappellent Rubens et Téniers, non Rembrandt ou Raphael. Quelle variété, quelle senteur agreste dans cette suite de scènes si vivement crayonnées! Un intérieur rustique pendant l'hiver, de gaies promenades durant l'été, tout ceta se succède en quelques vers, mélange inimitable de poésie et de réalité.

Ailleurs, dans un ordre d'idées déjà bien différent, n'est-ce

<sup>(1)</sup> LAPRADE, our. cit., p. 356.

pas le sentiment de la nature qui éclate à la manière antique dans ce chœur célebre : « Nuées éternelles, humides et mobiles vapeurs, élevons-nous radicuses du sein mugissant de l'Océan notre pere, sur les cimes touffues des hautes montagnes. De la nous dominerons les sommets des collines, et la terre sacrée qui nourrit les moissons, et les fleuves au divin murmure, et les flots mugissants de la mer refentssante. L'œil infatigable des cieux illumine la terre entiere de resplendissantes clartés. Allons secouer les humides brouillards qui cachent notre face immortelle et promenons au loin nos regards sur le monde, » La note est moins brillante peutêtre, mais elle n'a pas moins de fraicheur et de charme dans cet appel adressé par la huppe à la troupe légère des oiseaux : « Vous tous qui portez comme moi des ades, vous qui butinez dans les guérets fertiles, innombrables tribus au vol rapide et au gosier mélodieux, mangeurs d'orge et pilleurs de grains, vous qui vous plaisez au milieu des sillons a gazouiller d'une voix grèle, et vous qui dans les jardins habitez le feuillage du lierre, ou qui becquetez sur les collines le fruit de l'olivier sauvage ou de l'arbousier, accourez, volez à monappel! Vous aussi qui dans les vallées marécageuses happer les cousins à la trompe aigué, et vous qui hantez l'aimable prairie de Marathon, toute humide de rosée ; et vous, oiseaux à l'aile diaprée, francolin, francolin, et vous encore, tribus des alevons qui rasez les flots gonflés des mers : venez ici apprendre une grande nouvelle! » (1).

Manifestement le poète, qui en tant de passages s'oublie jusqu'à la gravelure, savait à l'occasion sentir d'abord et ensuite tradoire en strophes mélodicuses et vrament attiques ce que la nature a de plus gracieux. Pour que le monde extérieur tint chez lui une place qui plus tard lui sera imptoyablement refusée par

<sup>(1</sup> A rapprocher de ces vers ceux ou les grenouilles idans la pière de ce nom) chantent les douceurs de leur existence marcragense. Evidemment si la verse aristophanesque se plait à inventer des cadres aussi bixarces, c'est qu'elle a calcule à l'avance les sources de poesie qu'elle allait ainsi s'ouvrir."

Plaute et par Moliere, il ne fallait rien moins qu'une verve primesautière, empressée à rechercher et prête à recueillir partout ce qui pouvait égayer le public à la fois délicat et libertin des Lénéennes et des Dionysies. Inutile d'ajouter que dans les pieces d'Aristophane la nature, considérée essentiellement comme l'amic et la mère nourricière de l'homme, apparait sous un aspect qui ne rappelle ni la solennité d'Eschyle, ni la gravité sereine de Sophocle, ni surtout la mélancolie un peu apprétée d'Euripide.

Quelques lignes nous suffirent en ce qui touche la comédie nouvelle ; toute occupée à retracer les caractères, les vices et les ridicules, à piquer la curiosité par des tableaux de mœurs, à faire jouer les ressorts de l'intrigue, à mettre en scène les inculents de la vie domestique, elle n'a rien à demander à la nature, rien à emprunter aux spectacles variés de la création, ou d'ailleurs sur les pas d'Epicure elle incline à ne reconnaître que les jeux raisonnés du hasard. Ménandre, avait, dit-on, détini la campagne « le meilleur maître de vertu » : la maxime, alors comme de nos jours, n'était guère contestable : mais elle relève du bon sens et de la morale infiniment plus que de l'art et du sentiment. Je citerais ici plus volontiers des fragments tels que le suivant, ou par une inspiration étrange le poete exploite, pour ainsi parler, au profit de la philosophie pessimiste de son temps, la splendeur immuable de la terre et des cieux : « J'appelle heureux celui qui retourne de bonne heure d'où il est venu, apres avoir contemplé sans trouble les magnificences de la nature : qu'il vive un siècle ou quelques courtes années, jamais ses yeux ne verront plus merveilleux tableau. n

# 3. - Xénophon et Platon.

Ce n'est pas dans le pays ou ont écrit Rousseau et Châteaubriand que l'on s'étonnerait de voir des prosateurs cités au cours d'un chapitre sur la poésie de la nature : mais la prose attique ne nous retiendra pas longtemps : Hérodote et Xenophon ont vu de leurs yeux sous le ciel de l'Asie mineure ou de l'Egypte d'opulentes contrées qui ont du frapper vivement leur curiosité; mais ou ils ont négligé de les décrire, ou toute nuance marquée de sentiment est absente de leurs tableaux.

Sans doute l'heureux possesseur des riches domaines de Scillonte en appréciait à bon droit tout le prix, et le récit de la mémorable retraite des Dix-Mille s'interrompt (1) pour nous faire admirer ces terres plantureuses qui procuraient tout a la fois a Acoophon les agréments et les revenus d'une large existence. Par reconnaissance, l'auteur du charmant petit traité intitulé l'Économique n'a pas manque de faire l'éloge de la vie rurale, des paisibles jouissances qu'on y goûte, des ressources qu'elle assure, des qualités guerrières qu'elle enfante, des leçous de justice et de libéralité dont l'homme lui est redevable. Aussi le disciple du moraliste « à qui les arbres et les champs n'avaient rien à apprendre » a'hésite pas à saluer une vérité sociale essentielle dans ce mot qu'il répète : « L'agraculture est la mère et la nourrice des autres arts ». Pas de situation plus sure, pas d'occupation plus agréable. Mais, quoi qu'en ait pensé Socrate, le beau ne saurait se confundre avec l'utile, et ce que nous nommons aujourd'hui le sentiment de la nature n'est que médiocrement intéressé aux ingénieux developpements contenus au chapitre v de l'Economique (2). Tandis que les autres écrivains

<sup>(1</sup> Inabase, v. 3

<sup>(2)</sup> Les extraits surants en feront for a Même les plus heureux des hommes ne peuvent se passer de l'agriculture. Sans contredit, les soins qu'elle exige sont une sourre de plusir et de prosperité pour la maissin ... Et d'abord, tout ce qui est essentiel à l'existence, la terre le procure à ceux qui la cultivent , et les douceurs de la vie, elle fes leur donne par surcroit ... Est-il un art qui pave plus largement ceux qui l'exercent, qui offre plus de chirmes à ceux qui s'a livient qui tende plus génercusement les bras a qui lui demande le necessaire, qui fasse à ses hôtes un accueil plus génereux? En hiver, ou trouver mienx un bon feu contre le fraid ou pour les études qu'à la campagne? En eté, ou chesteire une cau, une brise, un ombrage plus frais qu'aux ch imps? Quel art offre à la divinite des prémices plus dignes d'elle, ou célebre des têtes plus splendides ?»

grecs vantent ou les calmes réflexions de la vie spéculative, ou le bruyant retentissement des triomphes politiques, Xénophon, ce modele du gentleman-farmer des temps antiques, place audessus de tout les plaisirs et les travaux de la campagne, mais ce point de vue, si spécial qu'il soit, réduit la nature à n'être qu'un cadre attirant entre tous pour l'infatigable activité de l'honnète homme.

En revanche, un illustre contemporain de Xenophon aucait le droit de réclamer s'il était passé ici sous silence. C'est le privitège des grands génies auxquels rien n'est resté entièrement étranger, que tôt ou tard ils se présentent à la pensée de celui qu'in rédite, alors même que cette méditation semble n'avoir qu'un rapport éloigné avec leurs préoccupations les plus familières. Tel Platon dans l'antiquité : chez lui le savant et surtout le philosophe nous occuperont longtemps dans la suite de cet ouvrage : dès maintenant nous devons un souvenir au poète, à l'écrivain qui, pour vivre de préférence dans la sphère des vérités métaphysiques, n'a pas laissé néanmoins d'être sensible aux charmes du paysage. On sait avec quel art il encadre la plupart de ses dialogues dans des scènes empruntées à la vie athénienne. En ce genre, le prologue du *Phêdre* mérite toute notre attention.

Socrate se promenant rencontre son jeune ami qui l'entraîne doucement hors des murs d'Athènes; il veut à tout prix se faire lire un discours de Lysias dont Phèdre a dérobé le manuscrit, et voilà les deux causeurs a la recherche d'un endroit solitaire sur les rives de l'Hissus. « Vois ce platane élevé, s'écrie le jeune homme. Nous trouverons à son ombre une brise légère, de l'herbe pour nous associr ou nous étendre à notre gré. Lei l'onde paraît sourire, tant elle a de purclé et de transparence. » Socrate n'est pas moins ravi : « Par Junon, la belle retraite! Comme cet arbre est large et élevé! et ce gattilier, quelle magnificence dans son tronc elancé et dans sa tête touffue! on le dirait fleuri à souhait pour embaumer ces lieux. Est-il rien de plus charmant que la source qui coule sous ce platane? Nos pieds qui y bargnent en attestent la fraicheur...

Ne te semble-t-il pas que la brise a ici quelque chose de suave et de parfumé, et le chœur des cigales je ne sais quoi de vil et qui sent l'été? Mais ce qui me plait le plus, ce sont ces hautes herbes qui nous permettent de reposer mollement notre tête en nous couchant sur le terrain doucement incliné 1). » L'enseignement philosophique, même chez Platon, a été rarement à pareille fète ; mais peut-on continuer sérieusement à affirmer que la peinture de paysage a éte inconnue de l'antiquité, quand on sort de lire cette page exquise, frais tableau où sourit le printemps, et ou l'on serait presque tenté (puisque c'est Platon qui le compose' de chercher un symbole lointain mais singulièrement gracieux encore des splendeurs de cet autre monde et de cet autre ciel que nous révèlera la suite du dialogue ! et les métaphysiciens même les plus austères seraientils admis à se plaindre, si l'auteur du Phèdre qui excelle, comme chacun le sait, à nous introduire ou dans la prison de Socrate, ou chez Polémarque, ou sous les portiques de l'opulent Callias, avait plus souvent prété l'oreille à une autre Muse qu'il portait en lui (2-?

Pholic, 229 A-230 C. — Il y a comme une reminiscence lomfaine de ce profude dans quelques lignes d'ailleurs très breves placées par Platon au debut des Lois (1, 625 B).

<sup>2)</sup> Au chapitre 11x du Vogreje d'In abaiss. Batholemy nous montre l'aton entouré de quelques amis au promontoire de Sumum 1 ne tempête effrayante se déchame, et tandis qu'intour de lui 1 on se pose ces graves questions: Pourquoi ces écaits et ces révolutions de la nature? — Est-ce une cause intelligente qui excite et apaise les ouragans? — Quelle puissance préside aux destinées du monde? — le philosophe demoure plongé dans un récueillement profond : on côt dit que la voix térrible et mijestueuse de 14 nature rétentissait encore autour de lui «. Puis sur les instances réitérées de son entourage, il sort de son silenée pour expose, ces vues plemes d'élevation sur la divinite et la Prosidence. — Levi u Platon ent pu sans douter tirer de cette scène de la nature une matière à haufe éloquence : mais il a choisi pour son Tonce un cidre bien différent.

#### 6. - Théocrite.

La poisie grecque, qu'on pouvait croire morte avec Sophocle et Aristophane, brille sous les Ptolémies d'un dernier et éphémère éclat. Nous passons néanmoins sans nous y arrêter sur les élégies savantes d'un Philètas et d'un Callimague, pleines de bel esprit, envahies par d'importunes réminiscences mythologiques, foncièrement romanesques au double sens actuel de ce mot ; les fragments que nous en possédons n'offrent à l'historien du sentiment de la nature absolument rien à glaner. Même absence complete d'émotion dans les Phêmemenes d'Aratus, ou les plus beaux passages ne se recommandent que par l'exactitude du tableau et le choix ingénieux des expressions. Que dire d'Eratosthène dans son Hermès, inte rrogeant, comme devait le faire notre Chénier dans un poème de même titre, les lointaines origines de notre globe, et décrivant l'univers sans parattre se douter de la grandeur incomparable d'un tel sujet ? Mais, dira-t-on, peut-être qu'en renonçant aux rèves métaphysiques d'un Empédocle et d'un Parménide, en restreignant systématiquement son horizon, en substituant à ces hardies hypothèses une observation même un peu superficielle, la poésie avait plus de chances de saisir sur le fait l'action cachée de la nature. Pour se guérir de cette illusion, il sulfit de jeter les yeux sur les Cynégétiques et les Halieutiques d'Oppien : ces longs manuels en vers où le didactique et le descriptif se mélent et se coudorent perpétuellement justifient à merveille ce mot d'un critique : « Les gens qui parlent le plus de la nature ne sont pas toujours ceux qui la sentent le mieux » : et Plutarque ne se trompait pas en raillant des poèmes prétendus qui de la poésie, disait-il (1, n'out que l'apparence.

Il semble cependant que cet ordre de pensées aurait pu ai-

<sup>(1)</sup> De la lecture des portes, p. 25.

tes viedles idoles reprenaient une ombre de vie en se tattachant aux divinités cosmiques dont la Grèce les avait peu à peu séparées. Il n'en fut rien, soit que la veine poétique en Grèce fût comme épuisée après tant de siècles du production incessante, soit que le milieu nouveau où t'esprit hellénique se trouvait transplanté fût peu propice aux grandes et fortes créations. Partout manque la vie intérieure, l'art de passionner ou tout au moins d'animer la nature et d'établir entre elle et l'homme cet échange de sentiments par où le monde physique parle à l'imagination du poete, sans même que ce dernier en ait toujours distinctement conscience.

Faisons toutefois une exception en faveur de la pastorale, telle que la comprit Théocrite, prouvant ainsi que jusque dans la décadence de l'art les sources de l'invention originale demeurent ouvertes au vrai talent. Ne nous attendons pas ici, d'infleurs, à ces saissements de la pensée, à ces réflexions profondes que suggere au poète moderne la contemplation réveuse : ce que l'on rencontre, ce que l'on goûte chez l'auteur des fdyfles, c'est la reproduction vivante, et comme nous dirions aujourd'hui, toute objective de la vie du pâtre et du pêcheur, dans les vallons et sur les rivages de la Sicile (f). Bien autrement réaliste que Virgile, il excelle à nous donner en quelques vers la sensation immédiate de la réalité champètre 2). Ses hergers sont vraiment les enfants de la solitude,

of clamais plus de grâce, plus de fraicheur, de sève printamère que dans cette poesie née sur les ruines de la liberte. Théorrite et Virgile attestent qua certaines epoques de mort, quand l'univers semble expirer de lassitude et de virillesse, l'espirit humain chérche un refuse dans la nature... La barbaire des conquerants à beau dévaster les nautes prairies, les frais vallons, les collines boisées de Sicile ou d'Arcadie. L'espirit de l'homme s'abrenvera toujours à cette onde limpide, cons l'obvier sacré et sous l'ombrage des pins, prétant l'oreille avec délicies à des chants « plus doux que le murmire du ruisseau qui coule du haut du rocher » Quixer, l'ét mort du genie grée, p. 185.

<sup>2</sup> Si nous en cravans le plus récent commentateur de Théocrate, M. Lagrand, le poite sicilien aime le compagne suitout en raison du repos qu'elle procure : toin d'en scruter les mystères et d'en sonder

médiocrement préoccupés des bienséances sociales, les hommes de la nature, dont ils ont ressenti presque à leur insula pénétrante influence. Mais cette nature n'a rien de sauvage, ron de mystérieux, rien de grandiose : les bocages qui retentissent de leurs chaots semblent à l'abri du soufile redoutable des ouragans ; à peine la mer efdeure-t-elle la côte d'un battement silencieux.

Veut-on un exemple des peintures prélérées de Théocrite? nous l'emprunterons aux pièces épiques du commencement de sa carrière : c'est là, chose curieuse, que s'étale avec une sorte de prédilection son goût pour les scènes de la nature. Les Argonautes viennent de débarquer au pays des Bébryces : « Ils trouvérent sous une roche polie une source vive d'ou jaillissait une cau pure et intarissable, coulant sur un lit de cailloux pareils à de l'argent ou du cristal ; tout auprès s'élevaient de grands pins, de blancs platanes, des cyprès à la cime élevée et des fleurs embaumées où sont leur doux travail les abeilles industrieuses, emplissant les prairies de leur bourdonnement au retour des beaux jours. » La peinture est gracieuse, quoique non exempte d'un peu de manière ; c'est bien là un de ces frais recoms d'ombre et de verdure où s'assied avec bonheur dans les pays du soleil le voyageur altéré. Mais n'en demandez pas davantage à la muse bucolique : la note philosophique reste étrangere à ses pinceaux.

Les Idylles (la plupart du moins) sont des drames d'un genre spécial où l'intérêt se concentre de lui-même sur les acteurs, et non sur le heu de la scène. « Les humbles héros de Théocrite ne cherchent dans la nature ni les grandes perspectives ni les curiosités de la forme et de la couleur : habitués à leur horizon de montagnes et de bruyères, ils l'aiment parce qu'ils n'en imaginent pas d'autre ; ils l'aiment aussi pour les jouissances et le bien être qu'ils y trouvent. L'herbe rare sous

du regard les vastes horizons, il en goûte bien plutôt ce qu'elle peut donner au corps de fraicheur et de quietude paresseuse dans les gracieuses retraites où sa fantaisse le transporte.

leurs pieds, au-dessus de leur tête l'ombre pâle d'un obvier, sous leurs yeux des coteaux aux flancs gris où broutent les chèvres, tel est le cadre ordinaire de l'idylle antique (1). Theocrite n'a jamais songé ni a l'agrandir ni à lui prêter une poésie d'emprunt, au risque de lui enlever la poésie profonde des choses vraies (2).

Parsois cependant à la vie pastorale telle que la réalité l'a faite, le poète est tenté d'opposer celle que l'imagination rève ; il arrive alors qu'au dela de la colline prochaine le regard de ses bergers, comme dans un passage célebre d'Homère, plonge dans l'horizon illimité de la mer et du ciel. Ou même par une inspiration vraiment poétique, Théocrite et ses continuateurs Bion et Moschus nous représentent la nature entière s'associant aux souffrances morales, aux peines de cœur d'un Ménalque ou d'un Daphnis, et pleurant sur leur trépas prématuré. Est-ce la une simple tigure de rhétorique? Est-ce un échode la sympathie qu'à certaines houres l'homme cherche et crojt découvrir entre le monde extérieur et les sentiments de son âme ? Peut-être l'un et l'autre à la fois. La note moderne est encore plus accentuée dans ce passage qu'imitera Catulle : Et maintenant, adieu, ò divin Silene, dirige tes chevaux vers l'Océan : pour moi, je continuerai à porter mon chagrin comme je l'ai fait jusqu'ici. Adieu, Séléné à la lace brillante, adieu, vous aussi, astres, cortège silencieux de la nuit. » Ainsi parle Simetha, « soulagée par ses contidences et ses effusions, gagnée par le calme de la nature qui l'environne au hord de la mer pendant une nuit radicuse, et prenant conscience de sa misère (3) ».

A Dans Vidylle vi, on pourrait croire que le poete avait sous les veux le prologue charmant du Pholec.

<sup>(2</sup> Court, La poisse Meximiliane, p. 418.

<sup>(1</sup> M. J. Lawres. Mais dans la litterature du temps ce n'est là qu'une exception a Les Alexandrius n'ont pas écoute dans leur courr l'impression que produisaient sur eux la nature, la dismite, le spectacle du monde ; ils ont recherche dans les livres l'impression que d'autres en avaient reçue, « R. Doi nic.

### 7. - Les romanciers grees,

Le roman /genre littéraire que l'antiquité a connu et ne pouvait pas ignorer, bien qu'elle n'en ait pas été éprise au même point que les modernes ouvre aux imaginations une carrière à peu près illimitée : dès lors, là, mieux que partout ailleurs peut-être, les éléments préférés par les auteurs et leur public donnent la note exacte de l'état d'âme du temps. Or, appliqué à la civilisation gréco-romaine, ce critérion donnerait à penser que la nature intéressait médiocrement les Grees de la décadence (1. Dans la trame de leurs fictions comme dans la création de feurs caractères, les romanciers d'alors ne relèvent guère que de leur fantaisie. Pour frapper l'attention du lecteur, Réliodore et ses contemporains ne reculeront pas devant l'abus du pittoresque, semant sur les pade leurs héros rocs, torrents, précipices, cavernes et obstacles de tout genre : ce qui manque le plus à un semblable décor, c'est d'être naturel. Seul l'auteur de Daphnis et Chloe, conteur élégant, a un sentiment assez vif des charmes du paysage; les descriptions ne sont pas rares dans son œuvre; ici c'est a une fontaine dont l'eau qui s'épandait en forme de bassin nourrissait au-devant une herbe fraiche et toutline, et Sécoulait à travers le beau pré verdovant » 2); ailleurs, la peinture traditionnelle des grâces du printemps. Mais ce qui est à noter, c'est que Daphnis et celle qu'il aime se laissent gagner eux-mêmes par la joie de la nature, a Toutes choses adone faisant bien leur devoir de s'égayer à la saison nouvelle, eux aussi, tendres, jeunes d'àge, se mirent à imiter ce qu'ils entendarent et voyaient... Ils s'aiment : mais plus encore les enflamme la saison de l'aunée, » Et dans un autre passage : « Pour eux, à terre les pommes avaient meilleure senteur, aux

<sup>1,</sup> G'est coqu'en peut conclure du silence de Villemain (lissue sur les comuse grees) et de Chassang (Histoire du rousen dans Fantoquite

<sup>2</sup> J'emprunte la traduction que P. L. Courn r nous a donnée de ce roman en français du xvi siècle.

branches elles étaient plus fraiches : les unes embaumaient comme malvoisie ; les autres reluisaient comme or. » Contenue dans une juste mesure, pareille conception ne manque ni de justesse ni d'agrément.

## 8. - Les Pères de l'Église.

Avant de faire nos adieux à la poésie hellénique, transportons-nous par la pensée à l'époque ou le christianisme achève de prendre possession de l'empire romain. Dans les hymnes de Synésius, de cet évêque de Ptolémais qui garda jusqu'au bout les souvenirs de sa première éducation paienne, la nature reparait, comme dans les livres hébreux, pour faire cortège à l'adorateur du Tres-flaut. Même à l'apogée de sa splendeur, la poésie grecque offre-t-elle beaucoup du passages comparables à ce qu'on va lire :

« La nuit m'amène vers toi pour te louer, ô Tout-Puissant! J'ai pour témoin les étoiles à la douce lumière, la lune errante et l'auguste soled, modérateur des astres sacrés... Joyeux de m'élever jusqu'a tes parvis, je vais en suppliant tantôt vers les temples où se célebrent les saints mystères, tantôt sur la cime des hautes montagnes, tantôt dans les profondes vallées de la Lybie que jamais ne soudla un souffle impie... Paix dans le ciel et sur la terre! Que l'Océan se calme, que l'air se taise! Arrêtez-vous, souffles des vents : suspendez votre cours, vagues impétueuses, fleuves rapides, sources jaillissantes! Que le monde entier fasse silence, tandis que j'offre les hymnes saints en sacrifice! »

En suivant cette voie, on arrive immédiatement aux Peres de l'Eglise, à saint Basile par exemple, tantôt déployant dans la peinture de sa retraite du Pont des couleurs qu'Humboldt (1) déclarait en plus parfaite harmonie avec nos sentiments modernes que tout ce qui nous reste de l'antiquité clas-

<sup>1)</sup> Cosmos, 11, 30.

sique, tantôt élevant à Dieu les pauvres habitants de Cesarée par la contemplation des merveilles de la création. « En feuilletant l'Hexaméron, on croirait parfois lire de belles pages détachées des Etudes de la nature : c'est le même soin pour montrer partout Dieu dans son ouvrage : c'est la même imagination spéculative et tendre pour découvrir les bontés du Créateur, la même délicatesse, la même sensibilité dans l'expression pour les faire comprendre et pour les faire aimer (1), » Sauf une note évidemment plus religieuse, il y a comme un ressouvenir de Socrate et de Platon dans ce spiritualisme à la fois savant et populaire auquel la nature sert de texte et d'inspiration.

Veut-on, dans un siècle si éloigné du nôtre et surtout si différent, quelque chose de plus voisin encore de la mélancolie moderne? (2) Qu'on ouvre saint Grégoire de Nazianze:

d'un bois épais, seul et dévorant mon cœur... Les brises de l'air, mèlées à la voix des oiseaux, versaient un doux sommeil du haut de la cime des arbres où ils chantaient réjouis par la lumière. Cachées sous l'herbe, les cigales faisaient résonner tout le bosquet : une eau limpide haignant mes pieds, s'écoulant doucement à travers le bois rafraichi : mais moi, je restais occupé de ma douleur et indifférent à tout le reste... Dans le tourbillon de mon cœur agité, je laissais échapper ces mots : Qu'ai-je été? Que suis-je? Que deviendrai-je? Je le

<sup>(1)</sup> VILLEBAIN, Tableau de l'eloquence chretienne au IVs suele, p. 117.
(2) Parmi les dines religieuses d'alors, il en est qui croient devoir se fermer aux spectacles en hanteurs de la creation avec le même soin qu'aux séductions des folies mondaines. Ainsi s'expliquent res lignes de M. G. Roissier, à propos de la rareté etomante des descriptions dans les œuvres de S. Augustin : « Un sait qu'en general les chrétiens se métiment de la nature, la grande inspiratrice du paganisme, et qu'ils avaient autre chose à faire que d'en contempler les beautés. Je me figure qu'absorbés par la recherche de la perfection morale, quand ils se trouvaient en presence d'un beau paysage dont la vue pouvait les distraire de leurs inéditations, ils se disaient avec Marc-Aurèle : Regarde en toi-même. »

sais à peine. » Premier aveu d'une confession qui se prolonge, notant avec une surprenante pénétration ces multiples antinomies entre la nature, où tout suit docilement et joyeusement sa voie, et l'homme livré au tourment intérieur de sa réflexion inquiète.

Dans ce mélange de pensées abstraites et de captivantes émotions, dans ces beautés de la nature opposées aux fluctuations d'une âme aux prises avec la redoutable énigme de l'existence, n'y a-t-il pas comme la révélation inattendue d'une poésie nouvelle, qui sans être celle d'Homère n'en a pas moins, selon le mot de Villemain, sa vérité, sa nouveauté et dès lors sa grandeur?

Mais il ne faut pas que l'intérêt de certains rapprochements ou le charme de certains souvenirs nous égare : au lieu de descendre encore plus avant le cours des siècles, hâtons-nous de le remonter.

#### IV. — La poésie de la nature à Rome.

## 1. — Les prosateurs latins avant Auguste. .

En passant de la Grèce à Rome, verrons-nous se transformer, grandir ou s'éteindre ce sentiment de la nature dont la littérature grecque nous a fourni d'intéressants mais trop rares échos?

On a vanté mille fois le soleil de la Grèce, son ciel pur, ses collines et ses montagnes, ses îles et ses mers : mais que n'a-t-on pas écrit dans tous les temps sur les splendeurs de la nature italienne? Ici plus que partout ailleurs, au moins dans notre vicille Europe, l'homme s'abandonne sans résistance à l'enchanteresse qui le berce et le captive, si même elle ne l'endort.

Cependant durant les six premiers siècles de Rome 1, cette nature n'a pas trouvé de poète : elle n'a pas eu un seul panégyriste vraiment digne de sa beauté. Sur les pas et à la suite de leurs légions victorieuses, les Romains ont débordé de toutes parts sur le monde conquis ; ils ont pu contempler les Alpes couronnées de leurs neiges éternelles (2 , l'Afrique et ses immenses déserts, la Germanie et ses sombres forêts, l'Orient et ses antiques merveilles ; ils ont franchi les mers, gravi les falaises de la Grande-Bretagne, ils se sont assis au pied des Pyramides et au bord des colonnes d'Hercule, Aucun de ces contrastes n'a eu le don d'éveiller en eux le goût de la description et le sens du pittoresque. Si leurs historiens parlent de ces plages lointaines, c'est pour vanter les bienfaits de la paix romaine, pour célébrer les succès des ambassadeurs de Rome ou les exploits de ses proconsuls : comme si ces contrées où les incidents de la vie politique les forcent à transporter tour à tour le théâtre de leurs récits ne les intéressaient que par les obstacles auxquels s'est heurtée la conquête ou par les monuments qui y perpetuent le souvenir du triomphe.

> He libi erunt artes, pacique imponere morem, Parcere subjectis, et debellare superbos.

Chaque nation a ainsi non seulement sa mission, mais son caractère et son génie. L'ancienne Rome nourrissait un peuple rude et laborieux, allant droit au but pratique et ignorant ces aspirations constantes au vrai et au beau auxquelles a été sensible dès l'àge d'Homère la Grèce, terre des doux loisirs. L'esprit romain est positif, dédaigneux de l'idéal,

<sup>11</sup> Si même on embrasse du regard l'histoire entière des lettres romaines, en dehors d'un episode justement célèbre du second chant des ticorgiques, on ne trouve guère d'autre éloge de l'Italie que la dermère page de l'Histoire naturelle de Pline ou quelques vers déclamatoires de Ruthus.

<sup>(2</sup> Ce spectacle inspirait d'aitleurs en ce temps-là moms d'admiration que d'effroi, s'il faut en croire Claudien (De bello getico, v. 340) : « Aussifôt qu'on aperçoit des glaciers, il semble qu'on ait vu la Gorgone, tant est grande notre épouvante. »

mais doué d'un sens d'autant plus profond quand il s'agit d'observer et d'apprécier la réalité : cace de soldats faits pour conquérir et gouverner le monde, non pour soumettre à une leute et curieuse analyse les multiples aspects de la création ; race de laboureurs touchant de trop pres aux exigences prosaiques de la vie champêtre pour en sentir bien vivement les charmes poétiques.

Ouvrez Varron et Caton, ces deux types achevés du Itomain de la vieille roche : ils écrivent non pas De rerum natura - ce sujet pour lequel le génie gree tant de fois s'était passionne les laisserait absolument froids - mais De re rustica, ce qui est assez différent. Désirez-vous placer votre fortune en biens-fonds? ils vous donneront des instructions complètes, des conseils d'homme expert et avisé. Etes-vous en quête des meilleurs aménagements pour vos vergers, vos jardins, vos champs, vos forêts, vos troupeaux? leurs ouvrages ne vous laisseront rien ignorer de ce que vous avez intérêt à connaître. Ne leur demandez ni la grace tout attique de l'Economique de Xénophon, ni même la simplicité naive et un peu rude d'Hésiode. Caton notamment, àpre au gain et ne songeant qu'au profit, règlera avec une implacable vigilance les devoirs du régisseur, la tâche des colons et des serviteurs de tout ordre. Terres, animaux, hommes, pour lui tout est bon à exploiter, et celui qui refusait de s'attendrir sur la decrépitude d'un vieil esclave aura l'âme inévitablement formée à tout ce que la nature peut offrir de séductions,

Chez les contemporains ou les successeurs de ces deux écrivains moralistes ou historiens, bateleurs amusant la foule au theatre ou orateurs applaudis au Sénat, hommes politiques enrolés sous les drapeaux de Marius ou de Sylla, de César on de Pompée, nous ne soupçonnons aucun faible pour la poésie, et pour la poésie de la nature encore moins que pour toute autre. Au surplus, combien en connaît-on qui nient fait à la postérité la confidence de leurs propres sentiments?

Cette remarque évidemment ne s'applique pas à Cicéron, lequel au contraire à beaucoup écrit, et grâce à son éclatante

renommée a eu cette bonne fortune que son cuyre presque entière a défié les atte ates du temps. Mettons ici de coté toute la partie oratoire, où l'amour le plus sincère de la nature eût difficilement trouvé l'occasion de se produire : 1) : mettons de côté aussi toute la partie philosophique proprement dite (2), que nous retrouverons plus tard, et où d'ailleurs Cicéron, dans ses théories sur l'univers, n'est que l'écho des doctrines de la Grèce. Le cadre littéraire dans lequel il aime à insérer ses dissertations pouvait lui fournir, l'exemple du Phèdre le prouve, plus d'un prétexte de décrire en détail quelque paysage choisi : or tantôt comme dans le Brutus, il se borne à nous montrer ses interfocuteurs prenant place sur le gazon au pied d'une statue de l'laton : tantôt comme dans les Lois, l'entrée en matière est tirée du bois sacré voisin de la villa où il est censé engager un entretieu avec Atticus. Mais ni l'un ni l'autre de ces morceaux ne fait vraiment honneur à Cicéron, évidemment mieux inspire lorsque, au début du livre V De Finibus, il insiste sur le privilege des endroits historiques de réveiller en nous le souvenir des grands hommes qui les ont habités (3),

Mais dans sa correspondance où les préoccupations de l'nomme public s'effacent ou du moins devraient s'effacer derrière les confidences de l'ami, l'écrivain recouvre sa pleine

<sup>(1)</sup> Faisons une exception si l'on vent, pour le charmant paysage qui entours le temple de terès à Enna : mais Coéron se reproche pour aussi dire d'avoir codé à la tentation de le decrire De signis, xi.viu. 112 et 113) car il ajoute aussitét : « Nou obtuid im diutius : éténim janidudum vereor ne oratio mea aliena ab judiciorum ratione esse videatur.

<sup>(2)</sup> l'argument des causes timbes amène cependant l'auteur du De nature Decruie II, xxxix à peindre avec un reel bonheur les charmes de la creation. La page et un trop longue pour se prêter à être citée, je u'en détache qu'une phrase assez remarquable. « Ipsum autem mare su terram appetens littorious éludit, ut un rex duabus na turis conflata videatur ».

<sup>(3</sup> Relevons en outre une phrase d'Attieus, au commencement du le livre des Lois : « L'i tu paulo ante de lege et jure disserens ad natutam referebas omnia : sie in las ipsis rebus, que ad requietem animi delectationem que querimitur, natura dominatur ».

tiberté. Or celui qui a si bien su discerner le charme particutier qu'offrent à l'homme sur le décha de l'âge les scènes calmes et riantes de la nature (1), fait à peine l'une ou l'autre affusion rapide aux agréments de la campagne (2 et aux impressions du paysage. S'il se ruine à embellir ses villas, c'est surtout parce qu'il y rève, pour la continuation de ses travaux lattéraires, une hibliotheque richement fournie et des salles de lecture décorées de quelques statues de prix, originaux ou copies (3).

Chose singulière, dans la volumineuse collection de ses Lettres, le seul passage où se fasse jour un écho de nos préoccupations modernes n'est même pas de lui, mais de son vieil ami Sulpicius, alors gouverneur de l'Achaie, qui lui écrit en apprenant son igeonsolable affliction à la mort de sa chere Tullia : « Il faut que je vous communique une réflexion qui m'a fait du bien. A mon retour d'Asie, laisant route d'Egine vers Mégare, je me mis à regarder la contrée environnante, Que de villes autrefois florissantes, aujourd'hui ruines éparses sur le sol ! - A cette vue je me dis à moi-même : Comment, chétifs mortels que nous sommes, osons-nous nous plaindre au trépas de l'un des nôtres, nous dont la nature a fait la viesi courte, alors que d'un seul coup d'œil on aperçoit les cadavres de tant de grandes cités? » Cette lecon tirée des ruines. ajoute à ce propos M. Boissier, cette manière d'interpréter la nature au profit des idées morales, cette mélancolie sérieuse mélée à la contemplation d'un beau paysage : autant de sentiments que l'antiquité parenne a peu connus.

Si de Cicéron on passe à Salluste, il faut reconnaître que la Conjuration de Catilina ne se prétait guère à une peinture animée des charmes de la nature : en revanche la Guerre de Jugurtha forçait l'historien à transporter son lecteur sur un

<sup>(</sup>f) Voir les chapitres xv et xvi du traité De Senectate et en particulier le passage suivant : « Nec vero segetibus solum et pratis et vineis et arbustis res rusticie lælæ sunt, sed hortis etiam et pomaris tum pecudum pastu, apum examinibus, florum omnium varietate ».

<sup>(2)</sup> Notamment dans une lettre à son frère ( 1d Quantum, m, 1)

<sup>3)</sup> Ad famal, 15, 1

continent nouveau, aux confins du désert. Nous le voyons en effet s'arrêter à nous en tracer le tableau, mais ce qui l'intéresse avant tout, ce sont les origines, les ressources et le caractère de ces Numides que les meilleurs généraux de Rome eurent tant de peine à dompter : dix lignes suffisent à l'ancien gouverneur de l'Afrique pour résumer ses impressions sur l'aspect du pays.

Il n'en va pas autrement chez Tite-Live, qui ne décrit que rarement un site ou une région, et là seulement où ce crayon rapide ajoute à la clarté ou à l'intérêt de la narration (1'. S'agut-il, par exemple, du passage des Alpes par Annobat? Pour peindre les horreurs de la montagne et ses sauvages précipices, le combat incessant livré par les hommes et les chevaux à un sol qui se dérobe ou aux neiges accumulées sur les hauteurs, l'imagination de l'écrivain trouve des traits vraiment expressifs : mais il est évident qu'il ne perd pas un instant de vue le redoutable ennemi qui s'apprête à fondre sur Rome (2).

### 2. - Lucrèce.

Dans le domaine que nous explorons, la poésie latine va heureusement nous dédommager de la stérilité au moins relative de la prose. En Gréce, c'est à la curiosité, c'est à l'amour du beau, c'est au sens de la forme et de la couleur qu'avait parlé la nature : au lieu de tirer immédiatement son inspiration des choses, le Gréc les entrevoyait volontiers à travers les transformations brillantes que leur imposait son imagination. Ce n'est pas lui assurément qui eût jamais prononcé le mot célèbre: Sunt lacryme rerum. Le Romain, dont le génie

<sup>(1)</sup> Quiconque est familiarise avec la haute montagne sera frappe de la justesse de cette courle description tirée du recit de la guerre contre Persee xiv, 6). « Itupes utrinque ita abscisse sunt, ut despiri vix sine vertigine quadam simul oculorum animique possit : terret et somitus et altitudo per mediam vallem fluentis Pener animis. »

<sup>(2)</sup> Voit Taine, Essai sur Tite-Lice, 278 et surv.

revêt comme spontanément la note solennelle et dont le sérieux ne va pas toujours sans quelque tristesse, était capable de sentir plus profondément certains aspects de la création.

L'exemple de Lucrèce suffirait à le prouver. Disciple convaincu de l'école épicurienne, il a beaucoup emprunté à ses maîtres : mais ce qu'il a peut-être de plus remarquable, de plus profond, il ne le doit qu'à lui-même. Peu lu, même à Rome, à peine compris, exalté dans la suite outre mesure par les uns, injustement dédaigné par le plus grand nombre, l'auteur du De natura rerum, dans une étude telle que celle-ci. a droit à une place d'honneur. Il parle de la nature, et en parle sans cesse : qui pourrait s'en étonner? C'est son véritable, son unique héros. Il s'y intéresse sans nul doute, il en scrute tous les détails avec une sorte de passion : son tort, tout au moins son malheur, est de ne la voir qu'à travers un système. né dans la vicillesse du génie hellénique, système le moins enthousiaste, le moins poétique qui fût jamais. D'autres esprits évidemment se sont approchés avec plus de liberté de la nature, heureux d'ouvrir leur cœur à toutes les impressions, à tous les enseignements qui descendent du ciel étoilé ou qui montent de la terre perpétuellement févoude ; bon gré, malgré, aux yeux de Lucrèce, tout doit justifier cette conclusion préconçue : le monde est un immense agrégat d'atomes, d'où Dieu et l'âme sont entièrement absents. On l'a dit, et ce jugement sévère est à peine exagéré : le De natura rerum nous offre toute la doctrine d'Epicure : la vraie nature n'v est pas.

Mais nous abandonnons, pour le retrouver dans une autre partie de ce travail, l'interprete autorisé des thèses philosophiques et scientifiques de celui en qui il va jusqu'à saluer un dieu. lei le porte seul nous appartient : à quels éloges a-t-il droit?

Rappelons d'abord qu'aux termes de ses déclarations expresses la poésie n'est pour lui qu'un accessoire, comparable au miel dont on enduit les bords de la coupe pour faire accepter à l'enfant le breuvage amer qui doit le guérir. C'est entendu: Lucrèce est un penseur qui tient à ses ardentes con-

victions tout autrement qu'à la forme dont il les a revêtues. Et cependant au milieu de cette physique subtile et fausse qui multiplie et prolonge sans scrupule ses démonstrations savantes, le lecteur découvre, et plus fréquemment qu'on ne pourrait le croire, des éclairs de sentiment, des tableaux ramassés mais pittoresques, mélange d'originalité indéniable, de grâce naturelle et de verdeur un peu sauvage, la Muse n'ayant à son service qu'une langue fruste encore et mal assouplie. Il y a dans cette œuvre plus ou moins inachevée des passages où, comme on l'a dit très justement, le poète ne discute plus et oublie les contradictions de sa philosophie aussi bien que l'appareil encombrant de ses démonstrations! s'abandonnant alors sans réserve à l'impression des objets sur lesquels il arrête son regard, le dialecticien de tout à l'heure se fait peintre et ses visions se projettent avec un relief étonnant sur la trame un pen austère de son exposition (1).

Vent-il, par exemple, nous apprendre jusqu'où va la mobilité des atomes? Comme la comparaison est îngénieuse! « Quand les rayons du soleit s'insinuent par une ouverture dans une salle obscure, regarde, tu verras une infinité de corpuscules s'agiter de mille manières dans le sillon lumineux, et comme s'ils s'étaient déclaré une guerre éternelle, se livrer des assauts et des combats sans fin. » Et un peu plus loin : « Quand l'aurore verse ses feux sur la terre, quand les oiseaux dans les forêts solitaires voltigeant de branche en branche remplissent l'air de leurs joyeux concerts, mesure avec quelle rapidité le soleit à son lever baigne toutes choses de ses effluves lumineuses 2). »

d Qu'on relise notamment la description de la peste d'Athènes : quelle intensité de realisme!

<sup>12</sup> II, vers 113 et 113 Puisqu'aussi bien c'est avant fout de poésie qu'il est ici question, pourquoi ne pas citer cette dermère peinture dan-le texte original, afin d'en faire savourer l'indiscutable harmonie;

Prinum Aurora nor's quim spargit lumino toccas Et varire volucces, neinora avia pervolutantes, Aera per tenerum liquidis loca vocibus opplent,

Il n'est pas jusqu'à la sensibilité exquise de Virgile à laquelle ne prélude Lucrèce, comme dans ce morceau tant de fois cité:

a Quand, au milieu des vapeurs de l'encens, la hache sacrée a fait tomber au pied de l'autel un jeune taureau, sa mère qui déjà n'est plus mère parcourt les vertes forêts, laissant partout les empreintes profondes de ses pieds fourchus : ses regards inquiets demandent à tout le voisinage l'enfant qu'elle a perdu. Elle s'arrête dans l'obscurité des bois, qu'elle remplit de ses gémissements : puis elle retourne à l'étable, morne, absorbée dans ses regrets. Les tendres saules, les herbes baignées de rosée, les fleuves qui coulent à pleins bords n'ont plus de charmes pour la délivrer de ses inquiétudes soudaines : les jeunes tronpeaux qu'elle voit bondir sur le gazon ne peuvent faire illusion à son amour. « N'est-ce pas que l'auteur de ces vers a mis tout son cœur dans cette peinture, qui prête généreusement à l'animal sans raison ce qu'il y a de plus intime et de plus poignant dans nos propres tristesses?

Même mérite, que le poete décrive le spectacle offert par notre globe aux premiers jours de son existence (V, 781), ou l'action fécondante de la pluie (1, 251), ou les ravages de 18 tempête (1, 272-295), qu'il nous montre les tendres agneaux folatrant à coté de leurs mères, ou qu'il nous fasse assister aux bégaiements de la musique à son berceau, ou entin qu'il dépeigne en traits vraiment idylliques les fêtes rustiques des pauvres laboureurs (V, 1387-1409). Aussi n'est-on pas surpris de lire sous la plume si tine de M. G. Boissier. « Si j'avais à désigner l'écrivain romain chez qu'il e sentiment de la nature me semble le plus vif, le plus profond et le plus vrai, je n'hésitorais pas à nommer Lucrèce. Comme c'est sur elle que tout son système s'appuie, on peut dire qu'il l'aime de toute son âme. »

C'est qu'en effet l'énumération qui précède scrait très incomplète, si l'on oubhait la sympathie manifeste du poete pour l'évolution de la vie universelle, pour le travail caché de la matière sans cesse en renouvellement : sympathie qui est la note dominante de son œuvre et qui faisait dire à Gœthe que de ce puissant édifice se dégage une impression de grandeur souverainement poetique (1). En dépit de son athéisme d'école et du pessimisme qui en est la suite logique (2), Lucrece est parfois saisi de ces frissons intérieurs qui agitent les àmes en face des grands inviteres de la création. L'immensité des espaces infinis et du temps éternel l'accable : et cependant il ne trouve, pour ainsi parler, son vrai point de vue que dans ces régions ou s'évanouit toute limite, où l'imagination la plus hardie doit s'avouer vaincue. Alors, selon ses propres expressions, « les murailles du monde s'ecroulent ». « Je vois, s'ecrie-t-il, la nature à l'œuvre dans le vide infini... Quand je medite sur ces grands objets, je me sens pénétré d'une volupté divine, j'éprouve un fremissement [3]. » Voilà la grande poésie : inutile de le contester.

# 3. - Virgile.

De Lucrèce à Virgile la transition est aisée. Aussi bien le second a connu et imité le premier et on conçoit facilement l'émotion que l'anteur des Géorgiques dut ressentir en lisant le poeme De la Nature, « Ce regard qui embrasse l'univers et

<sup>(4)</sup> A ce point de vue il importe de remarquer les vers consacres à tybele, la grande divinite as atique de la nature, qui dés cette epoque prenait une place importante dans la religion, de Rome comme dans sa presse.

<sup>(2)</sup> En veut-on un exemple facile à saisir : tandis que Virgile parle du calme bienfaisant de la nuit en termes d'une douceur exquise, Lucrèce n'en veut voir que les ombres effrayantes :

Now ubi terribali terras caligine texit, evi, 851,

<sup>51</sup> His tibi me rebus quedam divina voluptas Percipit, atque noiror. (in, 15

A propos de ce dermer mot, lattié fait la rédexion suivante : « Les Latins avaient un beau mot ignoré des tires spour exprimer la sensation causée par l'ombre, le sitence, le froid et la majeste des forêts : l'était horror, sorte de frissonnement qui n'était ni sans crainte, mi sans respect, ni sans plaisir. »

en sonde les mystères avec un frisson religieux : cette âme qui se mêle aux choses, qui vivisie la matière inerte, qui s'intéresse à la vie de la plante, qui s'associe aux joies et aux douleurs de l'animal sans langage; cette imagination vive, cette sensibilité profonde durent ravir, pénétrer, ensiammer le génie du chantre des arbres, des animaux et des abeilles. Il admira le courage et le bonheur du philosophe et s'écria:

Felix qui potuit rerum cognoscere causas (1).

En vérité, ce que nous venons de lire qu'est-ce autre chose, sinon la quintessence du génie de Virgile qui a dépassé son devancier en perfection littéraire, non en puissance d'invention?

Horace a dit de son ami :

Molle atque facetum Virgilio annuerunt gaudentes rure Camænæ.

L'éloge est précieux sans doute, mais insuffisant. Si depuis dix-neuf siècles Virgile est demeuré l'un des poètes préférés de quiconque sait méditer, aimer et sentir, il le doit à la grâce de sa poésie, et plus encore à l'élévation et à la délicatesse de ses sentiments. Non seulement il se plait à tout animer et, si l'on me passe cette expression, à tout humaniser dans le monde où à ses yeux il semble qu'il n'y ait rien qui ne se réjouisse, souffre et pleure. Lui-nième a « le don des larmes, selon un beau mot de saint Augustin; et chez les anciens il a été le premier et presque le seul à aimer la nature à la façon contemplative et mélancolique des modernes (2) ». Lucrèce, on

<sup>(</sup>I) M. Crouslé.

<sup>(2)</sup> A ce propos qu'on me permette de transcrire ici quelques réflexions intéressantes, quoique en partie au moins discutables, de M. Chantavoine: « Les auciens cherchaient avant tout dans la nature des sensations: leur piété plus naîve et leur imagination plus crédule que la nôtre, au lieu de s'abimer et de s'assombrir (comme nous le faisons aujourd'hui: rappelez-vous la Maison du Berger de Vigny) dans le mystère des choses, faisaient apparaître dans ce mystère qui plait

l'a dit avec raison, en est toujours resté le fidèle et viril observateur : chez lui la note triste, d'ailleurs fréquente, est le fait non du poète qui vit dans ses songes, mais du philosophe qui refléchit et s'afflige. Virgile, en même temps qu'il a des rayons de jeunesse et de henuté qui enchantent, a connu dans le sens noble et presque religieux du mot cette réverie qui est le repos des âmes souffrantes : c'est à la solitude qu'il a demandé ses meilleures inspirations. Comblé des faveurs du prince, confident et ami intime de Mécene, entouré d'une popularité sans égale, il fuyait Rome et ses palais pour aller à Naples ou à Tarente se livrer à l'étude et à la contemplation. Le tumulte des cités, leur bruit stérile, leur agitation perpétuelle l'importune : c'est à la nature qu'il demande l'oubli momentané des hommes et des choses :

O qui me gelidis in vallibus lliemi Sistat, et ingenti ramorum protegat umbra '

En même temps son âme vibre à toutes les impressions du dehors : si le monde extérieur l'intéresse, c'est parce que le

surtout à l'inquietude du philosophe, des formes divines qui sourmient à la fantaisse du poète... Loin de chercher a compliquer ou à expliquer la nature, ils se contentment d'en jouir voluptuensement comme d'un tableau et d'un concert qu'ils premaent plaisir à regarder et à entendre. Nous autres les tard venus, nous métons volontiers notre ame humaine à l'âme des choses : nous contions ou nous deman lois à la nature le secret de notre destinée. — Mais, pour en revenir au rapprochement affirmé dans notre texte, il y a assurement une emotion plus poignante chez Lamartine.

Repose-tor, mon line, en ce dernier aule Ainsi qu'un voyageur qui, le cour plein d'espoir, S'assied, avant d'entrer, sux portes de la ville Et respire un moment l'air embaumé du soir.

Mais il y a une suavité plus pénétrante chez Virgile :

Et jain summa procut sillarum culmua fumant, Majoresque cadont altis de montibus nuibres.

Parce côte cependant, ces deux beaux genies n'en sont pas moins fières et appartiennent sans confeste à la même famille d'esprits. sentiment le transfigure pour ainsi dire sous son regard. Voyez avec quelle émotion il parle dans ses Eglogues du sol natal, de son cher pays de Mantoue, de l'humble chaumiere qui abrita son enfance : c'est qu'il entrevoit tous ces chers souvenirs à travers les déprédations et les terreurs des guerres civiles :

limpius hee tam culta novalia miles habebit? Barbarus has segetes?

L'éloge de l'Italie dans les Georgiques est un tableau plus étendu, d'un plus large essor, d'une tonalité plus chaude et presque enthousiaste; ici c'est le Romain qui parle, le patriote fier de la superbe contrée aux moissons fécondes, aux lacs magnitiques, au printemps éternel, de cette terre nourricière des héros dont s'enorgueillit l'histoire romaine:

Salve, magna parens frugum, Saturma tellus, Magna virum!

Je n'ai pas à rappeler les conjonetures politiques et sociales au milieu desquelles les Grorgiques ont vu le jour : il suffit de dire que Virgile était doublement qualifié pour produire ce chef-d'œuvre. Au don de bien parler des choses de l'agriculture se joint chez lui celui de les bien connaître : ce qu'il chante, il y croit et il l'aime, persuadé qu'il est de l'influence bienfaisante de la nature sur ceux qui vivent en quelque sorte à son ombre et sont avec elle en constante communication. Telle est la magie de ses vers qu'ils prêtent à la campagne une séduction à laquelle n'atteint pas toujours la réalité.

Un dernier trait achève de nous intéresser à Virgile. Il avait sans doute maintes fois hésité entre sa vocation littéraire et des aspirations qu'il jugeait plus relevées. La poesie l'avait conduit par degrés aux préoccupations philosophiques, et il avait fini par eprouver pour les grands problèmes de l'origine et des lois de l'univers quelque chose de la curiosité infinie d'un Pythagore ou d'un Démocrite.

On a cité maintes fois, et on a eu raison, les vers fameux des Géorgiques où Virgile, dans un visible élan d'admiration pour Lucrèce, exalte les spéculations savantes sur l'univers. Comme pour ne laisser échapper aucune des solutions données à l'énigme du monde, lui-même recueille les enseignements des systèmes les plus opposés (f., Il aurait souhaité thous possédons sur ce point ses aveux) de sonder à son tour les secrets de la nature, de savoir d'où vient la vie des choses, quelle route les astres suivent dans les cieux, ce qui fait trembler la terre, ce qui soulève les mers, ce qui détermine la variété des saisons (2). Mais pour atteindre à ces hauteurs de la science, les forces lui manquent, et faute de génie pour comprendre la nature (3, il se contentera de l'aimer sous sa forme la plus attrayante;

Aura mihi et rigui placeant in vallibus amnes : Flumma amem salvasque inglorius.

Virgile, peintre des champs et des bois, se résignait à l'obscurité : la gloire a été sa juste récompense.

# 1. - La poésie élégiaque.

Qui le croirait? Tibulle semble avoir été visité quelque jour par la même tentation dont s'accusait Virgile, mais il l'a sans doute, et du premier coup, dédaigneusement repoussée:

1 Dans son Traite de la conempreence (chap. xviii) Bossnet note cette versatilité philosophique de Virgile et s'en scandalise, oublant l'abline qui sépare un poète d'un théologien.

<sup>2)</sup> Georgiques, II, 475 et suiv. — Outre le texte célèbre du VIs chant de l'Encide (v. 724), on sait que dans la VIs Eglogue, au grand etonnement de Fontenelle, Silène (un demi dieu champètre) chante a comment les éléments condensés d'abord au sein du vide immense donnerent naissance à tous les êtres et formèrent l'assemblage de ce vaste univers ».

<sup>(3)</sup> Remarquons à ce propos que le mot même de nature (ou resum a stur i) qui revient presque à toutes les pages de Lucrèce, a eté comme à dessein evite par Virgile.

c'est du moins ce que laissent supposer ces vers aussi remarquables que peu connus :

> Alter dicat opus magni mirabile mundi Qualis in immenso desederit aere tellus, Qualis et in curvum portus confluxerit orbam, Ut vagus, e terris qua surgere nititur, aer, Huic et contextus passim fluat igneus æther, Pendentiqué super claudantur ut omnia cælo.

Entrainé prématurément au tombeau, Tibulle songe aux fleurs du printemps qu'il ne reverra pas et proteste contre les rigueurs de sa destinée par de gracieuses et touchantes comparaisons empruntées à la nature :

> Quid fraudare juvat vitem crescentibus uvis, Et modo nata mala vellere poma manu? (f)

Horace (2) nous montre le poète, son conseiller et son ami, « errant parmi les ombres salutaires des bois silencieux ». Ainsi, lorsqu'en maint passage, Tibulle place aux champs le bonheur et qu'au trouble inséparable des existences opulentes il oppose les paisibles douceurs de la vie rustique, il écoute son propre naturel; peut-être aussi se conformet-il au mot d'ordre parti du cabinet de Mécène ou du palais d'Auguste.

C'est qu'en effet nous retrouvons chez le voluptueux Properce, son contemporain, les mêmes invéctives contre l'amour déréglé de la parure,

Naturæque decus mercato perdere cultu,

contre le luxe insensé et les prodigalités ruineuses des générations nouvelles, si différentes de celles à qui jadis suffisaient à la campagne des plaisirs moins coûteux et plus purs. N'estil pas permis de soupçonner une simple hyperbole de rhéteur dans les vers où, abandonné par Cynthie, il ne voit plus dans

<sup>(</sup>t) III, 5.

<sup>(2)</sup> Epitres, I, k.

la nature entiere qu'un vaste désert? l'aut-il le prendre au mot lorsque, las d'avoir perdu sa jeunesse dans des intrigues et des deceptions mondaines, il déclare n'avoir plus d'autre rève que « de pénétrer le secret instinct de la nature et d'apprendre quel est le dreu dont la sagesse gouverne l'univers? (1) ». Un poête qui laisse la mythologie deborder perpétuellement dans ses vers nous autorise à douter de la sincérité de ses émotions.

Attis dépeint la libre et sauvage violence du culte de la nature dans la personne de ce berger phrygien qui traverse les mers et s'enfonce dans les bois pour s'y livrer à des orgies frénétiques, sauf à regretter dans ses heures de réflexion les joies perdues de la vie ordinaire. Mais ce qu'on relit plus volontiers, ce sont les modestes épigrammes où il met en scene le Priape gardien de son humble villa, entourée de marais, au toit couvert de jones, et du jardin contigu où les pommiers odorants, la vigne et l'olivier ombragent la statue du dieu rustique, où violettes, pavots et citrottilles menaçent d'étouffer les jeunes épis.

On cité également volontiers dans l'Epithalame de Thêtis et de Pélée ces deux vers qui peignent assez heureusement les vagues de la mer se soulevant à mesure que fraichit la brise du matin :

> Post rento crescente magis migis increbrescunt, Purpurcaque procui nantes ab luce refulgent.

Mais si l'on rencontre chez Catulle des comparaisons empruntées aux spectacles de la nature, c'est avant fout dans les prèces imitées ou traduites de ses modèles helléniques. « Il a fallu que les Grecs fur apprèssent à ouvrir les yeux sur le monde. Pour lui il était trop occupé par ses propres pas-

<sup>(</sup>D III. a :

Tum area nature libeat perdiseste mores, Quis bees cane mendi temperetarte don im\*

sions, trop personnel pour pouvoir s'éprendre ardemment de la nature a '1).

Amsi chez les élégiaques latins, rien ne rappelle ou ces invocations à la nature, mère des choses, ou ces àpres retours sur ses sévérités inexorables, que l'on voit se succèder d'une façon presque dramatique sous la plume de Lucrèce.

## 5. - Horace

Ainsi Horace semble partager l'aversion de son ami Virgile pour le tumulte de Rome : les termes dont ilse sert en parlant de la campagne laisseraient croire qu'il était fait uniquement pour s'y plaire et qu'il n'a jamais été citadin que par occasion, presque par contrainte, révant le long de la Voie Sacrée uniquement parce qu'il ne lui est pas loisible de le faire dans ses bois de la Sabine. Au fond il n'est qu'à demi convaincu.

Une médiocrité dorée suffit à ses vœux, soit (2): mais il se réserve le droit d'en jouir à sa façon et selon ses goûts dans un champêtre et studieux asile (3), tel qu'il nous le décrit au début de son épitre a Quintius. « Je prêlere, dit-it, la solitude de Tibur à la pompe royale de Rome » : c'est exact, sauf à ne soupirer qu'après Rome dès qu'il a rejoint ses bosquets de Tibur :

Rome Tibur amem ventosus, Tibure Romam.

Cest du palais d'Auguste envahi par la foule des courti-

<sup>14</sup> M. Michaelt, Le génie latin, p. 241.

<sup>(2)</sup> Comparer Martial occivant à un de ses protecteurs : « Veux-tu savoir ce que désire ton ami ! avoir à lui, pour l'exploiter lui-même, une petite propriété rurale ».

Hoc petit, esse sui nec magni ruris arator.

<sup>13</sup> Epitres, 1, 18:

Sit bona librerum et provisse frugis in annum Copia.

sans et des solliciteurs que l'auteur des Satires jette ce cri du mondain blasé : « O campagne, quand te reverrai-je (1)? Oh! quand paraîtront sur ma table ces fèves, parentes vénérées de Pythagore, et ces menus légumes assaisonnés d'un lard friand! à veilles, à festins des dieux! lorsque toute ma majson soupe avec moi devant mon lover et que mes joyeux serviteurs se rassasient des mets auxquels je touche à peine. A ce point de vue, l'épitre à Fuscus n'est pas non plus sans charme: « Si l'on doit se rapprocher de la vie de nature, est-il meilleur séjour qu'une belle campagne? ou trouver de plus tiedes hivers, des zéphyrs plus doux et qui tempérent mieux les ardeurs de la canicule... Où trouver un sommeil moins troublé d'inquiétudes jalouses?... Voici une maison qu'on admire : c'est qu'elle domine un vaste horizon. La nature, vous la chassez à coups d'étrivieres, et cependant, elle revient toujours : elle triomphe à la longue de vos injustes mépris (2), » Horace veut être un des premiers à prêcher le retour à la simplicité, à la frugalité d'autrefois; mais parmi ceux des favoris d'Auguste qui touchaient de plus près à la personne du prince, combien donnaient l'exemple de cette tardive conversion? En vain les beaux esprits de la cour impériale accordaient-ils aux mœurs du passé de poétiques regrets : par leur scepticisme ils achevaient d'en rendre impossible la résurrection (3).

Au surplus ne demandons pas à Horace cet amour délicat et passionné des choses qui a immorta isé Virgile son am: :

<sup>(</sup>I Même accent, on pen s'en fant, chez Catulle saluant avec (motion son domaine familial: « Sirmio, perle des lles et des presqu'iles, quel bonheur de te revoir!»

<sup>(2)</sup> Quanqu'il soit à peu près universellement recuique Destouches a tres bien résume cette dernière phrase dans un vers mille tois cite,

Chasses le noturel, il revient au galop,

uprès avoir relu le contexte, je soupçonne dans ce rapprochement un contre-sens réritable.

<sup>(3)</sup> Horace en convient lui-même : voyez plutêt la mercuriale qu'il-se fait adresser par Davus son esclave (Satues, II, 7).

il ne sait pas assex se détacher de lui-même. Pratiquant à sa façon sa propre devise : Nel admirari, il n'emprunte au paysage que le cadre d'une élégante causerie, d'une scène roluptueuse, d'un festin plus ou moins délicat (1) Des que domine le caprice, le goût des di-cussions piquantes, des mordantes satires, sous le règne de l'esprit en un mot, la poésie de la nature n'est plus susceptible d'être comprise, moins encore d'être goûtée. Moraliste par inclination native, qu'Horace glisse dans les humbles sentiers de la puesie familière ou qu'il s'élève sur les hauteurs du lyrisme, c'est toujours les ressorts intérieurs de la vie humaine, les spectacles de la vie sociale qu'il a un vae. S'il lui arrive de parler de la nature, c'est avant tout de la sienne et de la nôtre : les regards du poète, au lieu de s'égarer dans ce vaste univers, se concentrent non sans une certaine satisfaction sur ce petit monde d'idées et de penchants que chacan de nous porte en soi.

## 6. - Manilius et Ovide.

Le c el et l'univers, tel est au contraire le sujet expressément choisi par Manilius, l'auteur des Astronomiques : mais le poète dont la pensée à du pendant longtemps se promener dans toutes les profondeurs de l'espace n'en a rapporié aucun en d'admiration : l'émotion si naturelle à l'homme qui se trouve face à face avec l'intim est absente de cette minutieuse description du firmament ou quelques pages brillantes, quelques peintures ingénieuses, quelques épisodes gracieux ou pathetiques, trop rares au gré du lecteur, se detachent du miben d'énumérations arides et de periodes surchargées de détails. Un seul passage de ce long exposé didactique a une

<sup>(4)</sup> C'est la thèse soutenue par E. Voss (Die Actie in der Dichtung des Boraz, Dusseldorf, 1889). De même M. G. Roissier (Prominides acched) papies, p. 23 declare que l'infimite d'Horace avec la nature est loin d'égaler celle de Virgile et de Luciece. L'auteur des Odes pousse jusqu'à l'abus l'emploi des reminiscences inythologiques.

saveur presque moderne. A l'aspect immusble du ciet le paete oppose le spectacle des transformations du globe ou les empires succèdent aux empires ; à quelques siècles de distances, une contrée ne se reconnaît plus :

> Quot post excidium Trojæ sunt eruta regna! Omnia mortali mutantur lege creata Nec se cognoscunt terræ vergentibus annis... At manet incolumis mundus, suaque omnia servat Quæ nec longa dies auget, minuitse senectus ,!).

La même absence de sentiment se trahit chez l'auteur des Métamorphoses, poète de cour et de salon, le plus brillant, sinon le plus sprituel représentant de la société rassinée d'alors. Ovide nous montre sans doute la Nature intervenant soit à l'origine du monde pour mettre sin à la guerre des éléments au sein du chaos :

Bane Deus et mehor litem natura diremit.

soit dans les âges suivants pour présider aux perpétuelles métamorphoses des choses :

rerumque novatrix Ex afus alias reparat Natura figuras.

Ajoutons que ce début du poème n'est pas absolument dépourvu de grandeur. Mais l'auteur, qui n'a rien du philosophe et n'est ni un Lucrèce ni un Virgile, retombe bien vite à la chronique de l'Olympe, plus ou moins agréable roman d'aventures. Avant comme après Ovide, maint poète s'est exercé sur le thème complaisant et inépuisable de l'âge d'or : matière à descriptions brillantes, rève chimérique que caresse volontiers une civilisation vieillie, lasse d'elle-même et au fond très peu disposée à revenir à la simple innocence de ce qui passe pour le regne ou l'école de la nature (2).

<sup>1-1, 497.</sup> Comparer l'eloquente apostrophe de Byron à l'Océan au IV: hant de Child-Harold

<sup>2)</sup> Il est d'Ovide precisément, ce vers caractéristique :

Laudamus veteres, sed nostris utimur annis.

# 7. - Les écrivains de l'ère impériale.

Le dernier des poètes latins de talent, Lucain, nous ramène des fictions de la mythologie aux réalités de l'histoire. La Pharsale présente un manque à peu pres complet de pittoresque et de couleur. Quel intérêt peut garder la nature dans une épopée où les destinées de Rome et du monde s'agitent entre deux de ces mortels extraordinaires nés pour commander au genre humain! (1 Que Lucain rencontre sur ses pas les gorges de l'Apennin, ou les plames de la Thessalie, ou les rivages de l'Egypte, aucun vers ne fait tableau (2). Pour peindre les aspects effrayants du désert africain, son imagination entasse traits sur traits, et épithetes sur épithètes : de pareilles descriptions ne trahissent pas plus de sentiment que de goût (3). Une fois cependant, une seule, il a semblé youloir nous donner une note vraiment poétique ; c'est en parlant de la forêt que César, durant le siege de Marseille, ordonna à ses soldats de dépouiller de ses arbres séculaires pour la construction de machines de guerre :

#### Opposuit natura Alpemque nivemque,

Evideniment tout à l'indignation que lui causent les grands et petits scandales de Rome, le célèbre satirique n'a en mi la pensée ni te loisir d'interroger la nature on de chanter sa puissance.

(3) Dans ce IX° chant quelques vers cependant m'ont frappé : ceux où Lucain s'excuse d'emprunter aux traditions mythologiques l'explication de certains phénomènes en face desquels la science s'avoue impurssante :

.. Quid accreta nocent:
Misonerit Natura solo, non cura laborque
Noster soire valet : misi quod valgata per orbem
habula pro vera decepit accula causa. « «20.

<sup>(1)</sup> Humanum paucis vieit genus,.. (V. 343.,

<sup>(2)</sup> C'est avec la même bilèveté que Juvenal parle des obstacles redoutables accumulés par la nature sur la route d'Annibal ;

Lucus ernt, longo nunquam violatus ab acco,
Obscurum cingens connexis acra ramis
Et gelidas alte submotis solibus umbras,
... Non ullis frondem præbentibus auris
Arboribus suus horror inest tum plurima nigris
Fontibus unda cadit.

Malgré le commandement formel et réitéré de César, ses soldats hésitent :

> Sed fortes tremuere manus, motique vecenda Majestate loci.

et pour les entraîner il faut que leur chef, donnant l'exemple, assure hautement sur sa tête la responsabilité de sa téméraire audace.

Chose remarquable, une réflexion presque identique à celle que nous venons de relever s'est présentée à Sénèque écrivant à Lucilius : « Si tibi occurrit vetustis arboribus et solitam altitudinem egressis frequens lucus et conspectum codi densitate ramorum áliorum alios protegentium submovens, illa proceritas silvæ et secretum loci et admiratio umbræ in aperto tam densæ atque continuæ, fidem tibi numinis facit. Et si quis specius saxis penitus exesis montem suspenderit, non manu factus, sed naturalibus causis in tantam laxitatem excavatus, animum tumi quadam religionis suspicione percutit. (1) » Mais d'où vient qu'en présence de la mer et des montagnes aucun ancien n'a éprouvé pareil tress illement? serait-ce parre que le spectacle s'en déroulait pour ainsi dire chaque jour à tous les regards, et faut-il appliquer à ces aspects grandioses de la création, en ce qui touche les plus grands écrivains de Rome

<sup>(1</sup> Lettre 41. — Oside (Amoues, III. 1) avait deja dit en parlant d'un bois sombre : Nomen adest. — Dans sa Germanie, Tacite (ch. 39) nons montre les Suèses se reumissant dans une forêt entourée de tout temps d'une terreur sacrée, augurus patriment prisea formidine sacram, beau vers échappe: par megarde à l'austère prosateur qui ajoute : Est et dia luvo receventui : nemo nise ligatus ingreditur, ut protestatem nutainis præ se fevens.

et de la Grèce, le mot célèbre de Cicéron : Assiduitate vilue-

Dans la littérature de l'ère impériale, les deux passages bien courts que nous venons de transcrire sont les seuls où l'on voie la nature exercer une action morale sur l'imagination et le cœur de l'homme. Rien de semblable assurément ne perce dans la sorte de coquetterie mise par Pline le Jeune (1) à décrire certains sites particuliers où des phénomènes peu ordinaires ont vivement frappé sa curiosité de touriste : il ne nous fait grâce d'aucun détail, insistant au contraire sur telle ou telle circonstance accessoire, tantôt en savant à l'affût d'explications plus ou moins acceptables, tantôt en bel esprit qui s'amuse et veut amuser son lecteur (2).

C'est alors une question vivement débattue que celle de savoir si le séjour des champs doit être recommandé à l'homme de lettres et au penseur. Pline, qui avait appelé l'une de ses deux villas « la tragédie » et la seconde « la comédie », et qui n'allait jamais à la chasse sans emporter ses tablettes, afin qu'aucune de ses inspirations ne fût perdue ni pour lui ni pour la postérité, répète sans cesse à ses amis que « Minerve ne se plait pas moins que Diane sur les montagnes ». Si on l'en croit, l'ombre des forêts, la solitude et le silence sont propres à suggérer les plus heureuses pensées. Dans sa joie d'arriver à sa maison de Laurente, il s'écrie : « O mer, ò rivages, à vrai sanctuaire des Muses, que d'idées ne faites-vous pas naître en moi, que d'ouvrages vous me dictez (3) ! » Quintilien, traitant à son tour le même problème, n'est pas absolument de cet avis : « Il ne faut pas ajouter foi trop aisément à ceux qui vous conseillent les bois et les forêts, sous prétexte que les grands horizons, les charmes du site élèvent l'àme et donnent carrière à l'inspiration. Une retraite de ce genre peut avoir ses agréments, c'est incontestable : mais ce n'est pas

<sup>(</sup>t) Par exemple dans sa lettre sur les sources du Clitumne (VIII, 8).

<sup>(\*)</sup> Notamment, IV, 50 et V, 6.

<sup>(3)</sup> I, 9.

un stimulant à l'étude. Tout plaisir nous détourne inévitablement du but poursuivi. La beauté des forêts, le cours des rivières qui les acrosent, le bruissement du vent dans les beanches, le chant des oiscaux, la liberté de promener ses regards tout autour de soi dans l'espace, tout cela nous distrait, et la satisfaction qu'on éprouve est faite beaucoup moins pour affermir que pour détendre les ressorts de la pensée (1).

Quoi qu'il en soit de ce point spécial, il semble qu'apres les convulsions sanglantes des dernières années de la république. la paix rendue ou imposée à Rome par le gouvernement d'un seul ait dû permettre aux esprits de mieux goûter la nature. On voit à cette époque, surtout dans les hautes classes de la société, le besoin et l'habitude des voyages se répandre, en même temps que se développait la prospérité générale. Les merve deux progres de l'administration romaine jusque dans les contrées les plus reculées rendaient chaque jour plus faciles des excursions même assez lointaines. Comment résister au désir de jouir à l'étrauger de spectacles d'autant plus vantés qu'ils étaient moins connus? Comment se refuser le plaisir et l'orgueil de parcourir ce monde que Rome a relait à son image? Mais, il faut le dire, la curiosité commune s'adresse bien moins aux beautés du paysage qu'aux souvenirs de la fable et de l'histoire, aux monuments dûs au ciseau du sculpteur ou à l'art de l'architecte (2), de plus, parmi tous ces hommes que les exigences de leur carriere officielle, le soin de leurs intérets ou le désir de se produire conduisent à travers tant de pays et de climats différents, du fond de la Calédonie au

<sup>(1</sup> Institution oralgare, X, 3.

<sup>2</sup> l'auteur du petit poème intitule L'Itur en fait naivement l'aveu :

Nous parcourons les terres et les mers au péril de notre are pour aller admirer des temples in ignifiques avec leurs riches trésors, des statues de marbre et des antiquites sacrees : nous recherchons aridement les souvenus fabuleux de la rieille mythologie : nous taisens ainsi dans nos rovages la ronde de tous les jouples, mais sans daigner regarder les ousrages de la nature, l'ien plus grande artiste cependant qu'un Myron ou un Polyclete! »

pied de l'Atlas, ou des colonnes d'Hercule aux rives de l'Euphrate, nous ne retrouverons ni un Bernardin de Saint-Pierre m un Châteaubriand. Les uns, tels les gens d'affaires en quête d'un abri provisoire contre les importuns et les solliciteurs, ignorent absolument la contemplation et la réverie : les autres, pour ouvrir librement leur âme aux impressions du dehors devraient, chose à peu pres impossible, la fermer d'abord aux impatiences et aux obsessions du dedans. Pour ces derniers, et c'est le grand nombre alors, si nous en croyons les dires de Sénèque, le goût de la campagne n'est fait que du dégoût de la ville : ils l'aiment par caprice, par lassitude : imposée par la mode, née d'une disposition passagère, cette passion sans racines ne peut avoir qu'une durée éphémère. Les malheureux s'agitent en vain pour se procurer des plaisirs auxquels leur nature blasée les rend insensibles, ou même simplement pour atteindre un repos qui les fuit.

Tout fait croire que les vrais amants de la nature étaient aussi rares alors parmi les Romains opulents qui accouraient a Antium, à Ostie, à Baies, à Tarente, qu'aujourd'hui parmi les habitués de Nice, de Trouville ou de Biarritz. Comme s'exprime Sénèque précisément à propos du rivage de Baies : « Une nature trop charmante effémine les cœurs, et le pays où nous vivons contribue infailfiblement à affaiblir notre vigueur morale, tandis que l'aspect rude et sévère d'une contrée affermit l'àme et la rend propre a de plus grands efforts (1) ».

Ils ne font, d'ailleurs, guere preuve d'une sympathie plus sincère pour la nature, les heureux possesseurs de ces splendudes villas si complaisamment décrites dans les Lettres de Sénèque ou les Silves de Stace. Ce sont gens du monde qui ne se font pas construire de tels palais uniquement pour y vivre dans une contemplation muette des beautés champètres. Sur un emplacement choisi et deja privilégie par la nature, le stant de l'architecte et du jardinier devait réaliser des pro-

<sup>1</sup> Maria

<sup>1 1 1 1 1 1 1</sup> 

Ingenium quam mite solo ! quæ forma beatis Arte manus concessa locis ! uon largius usquam Indulsit natura sibi.

On tirait vanité de ce que Saint-Simon devait appeler « le plaisir superbe de forcer la nature » et de surmonter à tout prix les résistances qu'elle oppose 1): jusque dans leurs plus paisibles retraites, les Romains apportaient, comme on l'a dit, leurs habitudes de conquérants. Séduisantes perspectives, prairies et clairières, thermes et pièces d'eau, portiques de verdure et colonnades de marbre, orgues hydrauliques, hippodromes pour la course à pied ou en char, jardins ou s'étalent de toutes parts les roses de Préneste et de la Campanie, bassins ou les reflets de la lumière imitent le feu des pierreries, volières pleines d'oiseaux rares, pavillons de repus parfors revêtus des matériaux les plus précieux, - et si nous franchissons le seud de l'édifice principal, - appartements magnifiques, marbres rehaussés de veines brillantes, bronzes plus précieux que l'or, sortis des ruines de Corinthe, œuvres d'argent et d'arrain où s'est joué le talent des plus habites ciseleurs : rien n'avait été oublié de ce qui peut flatter les sens ou charmer le regard.

Visa manu tenera tectum scripsisse Voluptas,

selon l'ingénieuse expression de Stace, et au milieu de tant de splendeurs, le poète flatteur s'écriait :

... Que rerum turba! Locine Ingenium an domini miter magis!

Mais tant de luxe et de trésors cachaient à tous les yeux dans

<sup>(4)</sup> Stace III. 2. 15 et Tacite, Annales, XV, 62: « Extruxit domum Nero in que haud periode gemmes et aurum miraculo essent, solita quidem et luxu vulgata, quam arva et stogna, et in modum solitudinum bine salve, inde aperta spatia et prospectus: magistus et machinatoribus Severo et Celere, quibus ingemium et audicia erat, cham que natura denegavisset, per artem tentare et virbus principis illudere. »

ces résidences princières l'action incessante et jusqu'à la présence de la nature. Dans cet excès de somptuosité, Juvénal est seul ou presque seul à soupçonner un ridicule, lui qui s'écrie, en voyant jaunir les maussades gazons de la fontaine Egérie, emprisonnés dans leurs cadres de marbre : « Respectez la nature : elle seule est belle, elle seule est vraie! »

... Quanto præstantius esset Numen aquæ, viridi si margine clauderet undas Herba, nec ingenuum violarent marmora tophum!

En effet, comment ressentir le charme bienfaisant de la nature dans des jardins plus monotones encore que ceux de Versailles, allées régulières enfermées entre des charmilles se coupant à angle droit, arbres rigoureusement alignés, taillés géométriquement, ou même torturés de façon à dessiner le nom du propriétaire, ou à prendre les figures les plus inattendues. « Dans mon parterre, écrit Pline le Jeune, le buis représente plusieurs animaux qui se regardent. » Quelle décadence que celle qui applaudit de tels contresens artistiques (1)?

D'autres, nous l'avons dit, avaient la passion des voyages ou plutôt des déplacements, semblables, selon le mot de Sénèque, à ces malades qui s'imaginent trouver quelque soulagement en se retournant sans cesse sur leur lit de soussirance. Quittent-ils Rome? c'est asin de rompre avec la monotonie de l'existence quotidienne, de tromper l'ennui qui les ronge; déplorables dispositions, il faut en convenir, pour se plaire même dans les lieux les plus ravissants et les plus justement vantés. Les moins blasés, en quête d'imprévu, se promènent en ouvrant de grands yeux: leur curiosité en éveil, attentive aux moindres détails, est toute surprise et toute heureuse de découvrir des singularités et des bizarreries, ou du moins de se les figurer; leur désœuvrement s'occupe à les observer, et

<sup>(!)</sup> Combien est plus sense le langage si différent que Cicéron prête à Atticus, au début du livre II des Lois? — Il faut d'ailleurs rendre à Phne cette justice que dans quelques-unes de ses lettres il laisse percer un sentiment plus vrai et plus sérieux de la nature.

s'ils sont gens d'esprit cultivé, comme ce Pline que nous avons dejà nommé, leur imagination s'amuse à les décrire ou s'évertue a les expliquer. Plus le sujet est mince, plus elle se bat les flancs pour lui donner de l'intérêt : mais si les yeux et la pensée du touriste ont été un instant distraits, il est tropévident que son cœur est reste et devait rester froid.

Ces satisfactions, si superficielles, si passagères, éprouvées au contact de quelque spectacle insolite, il est même des âmes déjà trop profondément atteintes pour pouvoir les goûter. Sénéque(1) nous représente ces victimes du spleen antique entreprenant sans lin des voyages sans suite, des courses errantes de rivage en rivage et faisant sur terre comme sur mer la triste expénence du mal incurable qui les dévore. On court en Campanie, où bientôt on se lasse de ces sites riants, de ces villes opulentes : alors on s'enfonce dans les gorges des montagnes, on gravit les côtes abruptes du Bruttium ou de la Lucanie; mais quel plaisir trouver au milieu de ces escarpements et de ces précipices 2) ou l'oil ne rencontre pas un endroit où se reposer? Que faire alors? on se laisse attirer par le doux chinat de Tarente; mais cette tranquibité absolue vous fatigue; on reprend le chemia de Rome, on revient aux spectacles sanglants de l'amphithéâtre, aux jouissances maudites auxquelles on avait eru dire un éternel adieu-

La nature parle et platt aux àmes simples et pures: elle est sans voix comme sans attrait pour les esprits et les cœurs corrompus (3).

<sup>(1</sup> De tranquitatate anim, ch. n. Le philosophe comain a eté rarement mieux rospite que dans cette peinture vigoureuse du « romantisme paien Son style y attrint par endroits a une veritable éloquence.

c? Dune manière gener de les anciens sont rosts insensibles à tout ce que les tourists modernes appellents de belles horieurs. Les sites sansages n'ont jamais en le don de les attirer. Crééren lusmême avoire que seule l'habitude pout laire trouver quel que agrement aux contress montagneuses. Les grandes plaines, les belles prairies, les champs couverts de moissons, la campagne avec ses fruits et ses fleurs, il un mot, ce qu'elle effre ou d'utile ou d'agreable, vo la ce qu'appreciant le Romain.

<sup>3</sup> Rappelons ici en terminant, à la suite de M. Michaut, que, jusque

### 8. - Conclusion.

Nous venons de suivre les phases principales qu'a traversées le sentiment de la nature chez les Grees d'abord, ensuite chez les Romains. Il était intéressant de connaître sous quel aspect ces deux grands peuples, nos ancêtres immédiats dans l'ordre intellectuel, avaient aperçu de preférence le monde extérieur. Quelque distance qui sépare à d'autres égards l'homme antique de l'homme moderne, il est impossible que la nature n'aut pas été pour son imagination un spectacle, pour son esprit un objet d'agreable curiosité, pour son cœur une source de douces ou de terrifiantes émotions.

Mais pour ne rien dire de tant de milliers d'esclaves attachés a un incessant labeur à l'atelier ou sur la glèbe, quel effort ne falfait-il pas à l'homme libre lui-même, citoven de ces fameuses républiques, pour s'abstraire de la politique, s'arracher any exigences sans nombre de la vie sociale et jeter, ne fût-ce qu'en passant, un regard attentif et bienveillant sur les beautés de la terre et des cieux ? Evidemment, on ne songeait point alors a se faire de la nature une compagne ou une inspiratrice. a vivre avec elle et au milieu d'elle, dégagé de tout autre lien, dans l'intimité du sentiment ou de la réflexion. Quand l'homme a cessé de la craindre, il ne s'est pas livré à elle, même après que certaine philosophie en cut fait la dépositaire de la force creatrice, la dispensatrice des bienfaits de l'existence : y chercher une image de notre propre activité, un écho agrandi de nos énergies et de nos passions, lui demander une première et vague révélation de l'énigme des choses, voilà ce que lit la poesie, quand elle ne se bornait pas au s'imple plaisir de dé-

Tins les tracides de Scheque, on ren ontre de petits tableux de la vit, e ple us de vie, et de friicheur, ou de putar sque et d'energie; i de criforét l'affre par le vent d'orage et quiennair, 20-24, la description mé ce au mandogne l'érque d'Hippolyte v. 1-80, et suitout le granduse et complaisante pe utare de la paix des champs dans un que de l'Her ale finaira, (120-101).

crire. Depuis cent ans surfout, la Muse moderne s'est donné une autre tâche: elle a aimé à se perdre et à s'absorber dans le monde extérieur, insensible, inconscient, indifférent au bien et au mal. Le Grec, comma le Romain, vit de préférence avec lui-même et, si l'on peut ainsi parler, de lui-même, gardant en face de la nature sa pleine indépendance, maintenant fermement sa personnolité; il n'a jamais entendu et certainement il n'eût pas écouté la voix harmonieuse murmurant à son oreille le chant de la sirène:

Oui, la nature est là, qui t'invite et qui t'aime, Plonge-toi dans son sein qu'elle t'ouvre toujours (!).

Nous en sommes arrivés à réserver le nom de poésie presque exclusivement à la penture des choses sensibles. Sans doute, la nature n'est absente ni de l'art (2) ni de la littérature antiques : seulement la place qu'elle y occupe est relativement restreinte, et d'ailleurs exempte de tout excès, de toute affectation. Sur ce point, les anciens peuvent, à bien des égards, nous servir de modèles.

Notre tâche semble toucher à sa fin, en réalité elle est à peine commencée. Nous avons maintenant à étudier ce qu'ont fait Grees et Romains, non plus pour traduire les impressions qui leur venaient de la nature, mais pour la soumettre, au contraire, aux prises de leur intelligence, pour essayer de la comprendre, de la définir, et de lui ravir ses secrets.

<sup>(1)</sup> a Les anciens contemplaient la nature en elle-même et en elle sente : leur attention, leur admination etait tout objective. Pour ces témoins intelligents, ces observateurs ingemenx, le monde neta t qu'un spectable : leur esprit était en rapport avec la creation : leur une n'était point en communion avec elle » (C. Berryo: 1).

<sup>12</sup> Une etude complète sur les capports entre l'art et la nature chez les différents peuples et aux différentes périodes de l'antiquite apporterant aux pages qui précédent un complément aussi interessant qu'instructif : mais outre qu'elle n'eluit pas demandée par le programme académique, je ne me suis pas senti capable de m'en acquitter autrement que d'une la on superficielle. Aun auunt possumes courses, comme s'exprime très justement l'adage antique.

Nous venons d'assister en quelque sorte à la conquête de l'homme par la nature: nons allons être témoins de la revanche de l'homme prenant par son génie, autant qu'il est en lui, possession de cette même nature et mettant sur elle son empreinte.

## DEUXIÈME PARTIR

### CHAPITRE PREMIER

## La recherche scientifique.

## Considérations préliminaires.

L'homme, avons-nous dit, a deux voies principales pour entrer en relation avec la nature: le sentiment et la réflexion. Placée dès son berceau en face des merveilles de la création, l'humanité a commencé par contempler et par admirer, par se réjouir et par trembler; et, dans la suite des âges, toute distraite qu'elle ait été de ce spectacle par les exigences grandissantes de la vie politique et sociale, à aucune période de son histoire, elle n'a discontinué de s'ouvrir aux impressions du dehors et d'en noter au-dedans d'elle-même le fugitif ou le durable écho. Mais la nature n'est pas seulement un magnifique décor perpétuellement déroulé sous les yeux de l'homme pour le remplir tour à tour ou tout à la fois d'étonnement et d'enthousiasme, de joie et de terreur. Elle a cet autre priviège de solliciter sa curiosité, de le provoquer à l'étude : elle

pose devant son esprit un nombre indélini de problèmes, et de tout ordre (1). Par la simplicité, par la régularité, par la continuité de son action, elle semble lui dire : « Tu sais qui je suis, ou du moins tu n'as qu'à te baisser vers moi, tu me connaîtras sans peine », et en même temps par le mystère dont elle s'entoure, par la diversité produgieuse de ses créations, elle prend plaisir à dépister les recherches, à éluder les efforts des plus persévérants investigateurs. Comme on l'a fait ingénieusement remarquer, il n'y a pas de notion plus commune et plus familière ; il n'y en a pas non plus de plus savante et de plus solennelle.

Dans ce duel séculaire entre l'homme et l'univers, c'est l'intelligence qui, victorieuse ou vaineue, est l'acteur principal, sinon unique, interrogeant la nature, prenant mille moyens pour la contraindre à répondre et tentant de découvrir par une divination hardie ce que sa rivale s'obstine à lui cacher.

Toute connaissance approfondie suppose évidemment un état social on l'homme trouve le calme et le loisir nécessaires aux patientes méditations ; c'est une sorte de luxe intellectuel forcément inconnu aux premiers stades de la civilisation. Mais les conditions extérieures meme les plus favorables sont encore insuffisantes, aussi longtemps que l'esprit n'a pas été formé et préparé à la tâche délicate qui l'attend. C'est qu'en effet, selon un adage célèbre, il n'y a pas de science du particulier. Or qu'est-ce que l'homme perçoit dans la nature, de connaissance directe et immédiate? La multiplicité et le changement, des

of then que ce soit, semble-t-il, une thèse recue que la nature ne demente poétique que dans la mesure on elle n'est pas encore objet de recherche scientifique, on a cosse de l'être, l'histoire atteste que dans une civilisation suffisamment avancée la science de la nature et la poésie de la nature ne sont nullement condamnées à s'exclure, et que le developpement de la seconde ne suppose en aucune façon le declin de la première. Ainsi, pour ne parler que de notre pays et de notre siecle, est-ce qu'un Laplace, un Cuvier, un Geoffroy Saint-Hilanie, un Domas, un Pasteur ne partagent pas fraternellement avec un Lamortine, un Hugo, un Laprade et un Leconte de Lisle, l'honneur d'avoir illustre la France?

êtres individuels, des formes qui different à l'infini, des phénomenes sans nombre toujours variés, sinon dans leur fondmême, du moins dans les circonstances concomitantes : pour re conquitre et même pour soupgonner l'unité eachée sous cette pluralité vraiment surprenante, il faut ou des observations répétées et approfondies, ou une puissance de réflexion rare au premier âge de l'humanité (1 , « Une hirondelle ne fait pas le printemps », a dit spirituellement Aristote: pour qu'une science put surgir, des vues d'ensemble étaient indispensables, des expériences un des découvertes isolées n'avaient que bien peu de valeur. Ce n'était pas assez non plus que les multiples aspects de la nature vinssent successivement frapper les sens ou se réfléchir dans l'imagination: il fallait que la raison, appliquée à analyser les données immédiates de la sensation, v discernat ou du moins y pressentit un ordre, quelque enchainement constant, des rapports invariables, en un mot des lors; if fallait que la nature fût déclarée intelligible et que du spectacle de ces apparences, ou l'ignorant ne sait voir que les jeux capricieux du hasard, l'esprit humain apprit à dégager une formule stable, se rapprochant de la précision rigoureuse du nombre. Une pierre tombe, la sumée s'élève : à première vue la tentation sera grande d'assigner deux causes différentes à deux phénomènes aussi opposés; le triomphe de la science sera d'en trouver l'explication dans une seule et même théorie et d'apercevoir l'action de la même cause dans les caresses printanières des zéphyrs et dans les sinistres rafales de la tempèle.

Itien d'étonnant, dès lors, si la science de la nature n'a apparu qu'assez tard, même chez les peuples qu'une heureuse fortune a mis de honne heure en possession d'une civilisation complète. Il en est, et non des moins considérables, chez lesquels cette science ou semble être demeurée constamment

<sup>(1)</sup> Avec sa logique habituelle. l'auteur de la Métaphysique devait en taire la remarque: Σχιδόν χαλεπώτατα ταύτα γνωρίζειν τολε άνθρώποις, τὰ μαλιστακαθόλου πορρωτάτω γάρ των αίσθήστων έστ! (1, 2, 982 , 23).

inconnue, ou ne fut jamais qu'une importation du dehors, incapable de jeter de profondes racines et de prendre des développements nouveaux, ou encore dégénéra promptement en un ferment de superstitions de toute espèce. Telles les nations de l'antique Orient dont, pour ce motif, nous ne parlerons ici qu'en passant.

#### II. - La science orientale.

Que dans certains domaines, l'Inde et l'Assyrie, la Phénicie et l'Egypte aient produit de grandes choses, imaginé et réalisé d'importantes créations, nul ne le conteste aujourd'hui; mais sur le terrain qui nous occupe, leur infériorité par rapport à la Grèce éclate au grand jour (1). Et cependant, on l'a dit avec raison, sous le ciel de l'Orient, ce n'est pas la nature si variée, si productive, si féconde, qui a fait défaut à l'homme; elle y est au contraire plus riche, plus brillante peut-être que partout ailleurs; c'est l'homme qui a fait défaut à la nature. Ou il s'est laissé paresseusement envahir et absorber par elle, ou s'il l'a considérée, c'est à la façon naïve de l'enlant, nullement préoccupé de la comprendre, faute tout à la fois d'une curiosité assez éclairée pour se poser les problèmes à résoudre, et d'une méthode assez sûre pour en atteindre la solution.

L'Inde, étudiée dans ses plus anciens monuments, nous a déjà mis en présence d'un peuple associant la nature sous toutes ses formes à ses croyances comme à ses pratiques religieuses, issues les unes et les autres d'une imagination vagabonde dont la raison n'a jamais contrôlé ni contenu les écarts. L'Hindou s'offre à nous avec un flot intarissable de poésies presque toutes de caractère liturgique, et quelques essais étranges de métaphysique: l'étude méthodique de la nature

<sup>(1)</sup> Le Mâhabhârata contient cette phrase (vm, 2107) qui équivant à un aveu formel : « Les Yavânas possèdent toute science ».

ne l'a jamais attiré. « On dirait que la science, avec ses procédés précis, avec ses investigations constantes, avec ses analyses minutieuses et positives, est pour l'Inde et l'Asie un emploi trop viril et trop fort de la raison.... Les Hindous se vantent, il est vrai, d'avoir possédé des connaissances astronomiques à une date fort ancienne; mais quand, chez un peuple qui n'a jamais su observer et s'est contenté pendant longtemps d'une astronomie grossière et totalement distérente, on trouve tout à coup, plus ou moins exactes, plus ou moins bien comprises, l'évaluation des révolutions planétaires, celle de la précession des équinoxes, des inégalités périodiques, et jusqu'aux constructions géométriques par lesquelles le génie d'Hipparque réussit presque à expliquer ces dernières, il ne reste qu'une chose à faire : chercher à qui ce peuple a pris toutes ces choses qu'il n'a certainement pas trouvées de luimême (1). » Ainsi se vérifie cette thèse soutenue par M. J. Soury : « Bien loin que les Hellènes aient emprunté à l'Inde leurs connaissances les plus sublimes, c'est l'Inde qui a reçu de la Grèce les éléments mèmes de sa haute culture scientilique (2), »

Si nous passons de l'Inde à l'Egypte, notre déception sera presque égale. Evidemment la race qui a construit les pyramides, élevé tant de monuments, sculpté tant d'obélisques et d'hypogées, créé la légende de Theut, l'inventeur de l'écriture, et d'Hermès Trismégiste, l'inventeur des sciences, peut passer à bon droit pour l'une des plus instruites et des plus savantes de l'antiquité; mais outre que de la science elle ne paraît avoir apprécié que les applications pratiques (3),

<sup>(1)</sup> Barthélemy Saint-Hilaire. — Les désignations grecques des douze signes du zodiaque ont passé dans les langues de l'Inde, et les astronomes indiens confessent que ce sont des noms étrangers, sans racines correspondantes dans leur propre idiome.

<sup>(2)</sup> La même conclusion se dégage avec un succroît de preuves du livre plus récent de M. Goblet d'Alviella, Ce que l'Inde dont a la Greve (Paris, 1897).

<sup>(3)</sup> Cf. Platon, Republique, iv, 486, A.

dans le vaste domaine des connaissances physiques et naturelles elle n'a pas dépassé un niveau assez élémentaire. Seules l'arithmétique et la géométrie ont été cultivées tant en Egypte que dans la Haute Asie à une époque où personne encore n'y songeait en Grèce.

La connaissance des astres est un autre privilège reconnu de l'antique Orient (1). L'auteur de l'Epinomis le constate et en même temps il explique par des raisons très exactes la date reculée des observations astronomiques faites en Egypte et Chaldée : « C'est une ancienne contrée qui enfanta les premiers hommes adonnés à cette étude : favorisés par la beaûté de la suison d'été, ils contemplaient les astres, pour aussi dire, constamment à découvert, parce qu'ils habitaient loin des plaies et des nuages des régions célestes. Leurs observations, vérifiées durant une suite infinie d'années, ont été répandues en tous heux et notamment en Grèce. « Aujourd'hui comme alors, sur les rives du Tigre comme sur celles du Nil, pendant les longs mois de la saison chaude, le ciel est d'une serenté implacable, et aucun obstacle ne dérobe à l'eil la moindre partie de l'horizon.

Ajoutons que le dogme fondamental du Parsisme, l'adoration du feu et de la lumière, devait avoir pour conséquence naturelle de redoubler l'admiration instinctive de l'homme pour les corps lumineux qui roulent dans le firmament. C'est du faite des tours pyramidales de Bélus visitées par Hére dote et dont les ruines excitent encore à cette heure l'étonnement des voyageurs, que pour la première fois l'homme, embrassant du regard le ciel immense, s'est flatté de le décrire et de le mesurer (2).

Frappès de la forme singulière des constellations et du rapport étroit qui rattache les saisons à la marche apparente

<sup>(4) •</sup> In Syria Chaldrei cognitione astrorum solertiaque ingeniorum antecellunt « (Cicéron).

<sup>(2)</sup> Africanto a identiquement reproduite dans le traité De du motione 1, 1, 2).

du soleil, les Chaldéens saluérent dans la nature (personnifiée à leurs yeux par les astres) la souveraine absolue de l'homme comme du reste de la création. La plus haute ambition de l'intelligence était de savoir lire dans les cieux les arrêts de la deslinée; rien n'arrive au hasard : les événements, même les plus insignifiants, résultent de combinaisons arrêtées à l'avance. une nécessité incluctable conduit tout et soumet tout à son pouvoir et de cette nécessité les astres sont tout à la fois les régulateurs et les interprètes. Mais nous sommes ici en présence d'une croyance traditionnelle, non d'une science régulière, et alors même qu'après l'effacement politique de leur race les sages Chaldéens gardérent, à la faveur de la superstition même qu'ils exploitaient, la haule situation qu'ils s'étaient acquise (1), il est difficile de voir plus qu'une supposition éminemment conjecturale dans ces lignes de M. Perrot: « Leur pensée hardie a même tenté d'expliquer l'origine et la nature des choses : quoique présentées sous forme de mythes, leurs hypothèses cosmogoniques ont peut-être été jusque sur les bords de la mer Egée provoquer le premier éveil du génie spéculatif de la race grecque (2) ». Ce qui est certain, c'est que le souvenir de la supériorité scientifique à laquelle ils étaient parvenus se perpétua d'age en age chez les nations de l'Occident comme chez celles de l'Orient.

La plupart des écrivains rapprochent, au point de les confondre, Chaldéens et Mages (3), alors que les premiers n'ont

<sup>(</sup>f On lit dans Strabon. « Les philosophes, habitants du pays, avaient en Babylonie leur domicile à part. Ces philosophes sont connus sous le nom de Chaldéeus et ils s'occupent principalement d'astronomie. Quelques uns font également profession de tirer des horoscopes ; mais de sont réprouvés par leurs conferres, «

<sup>2</sup> Le mome crudit a certainement vu plus juste dans les lignes suivantes à 51 certaines expressions des textes pheniciens semblent indiquer qu'à Tyr comme à Thébès la pensée cher de par instants à s'élever d'échelon en échelon jusqu'à l'idée de la cause première, ce ne fut la jumais chez ce peuple, qui n'avait pas l'esprit tourne vers la métaphysique, qu'une vague et passagère aspiration : (in, 62).

<sup>(3)</sup> Les Grees ont peu parle des mages dont ils se fusaient d'ailleurs

guère avec les seconds qu'une communauté assez lointaine d'origine et de patrie.

Issue, croyait-on, du culte des dieux, la magie, essentiellement hostile aux doctrines de Zoroastre (1), ne prétendait à rien moins qu'à diriger à l'aide de puissances supérieures le cours régulier des choses et à régner sur les éléments par des moyens surnaturels, au moins en apparence (2). Le monde avait apparu aux Chaldéens comme peuplé d'esprits sans nombre: le secret des Mages consiste à agir sur ces esprits et à les faire servir à ses desseins. La nature est une puissance malveillante dont il faut à tout prix se concilier la faveur. Ainsi, outre un talent de divination quileur ouvrait les mystères de l'avenir, les mages se vantaient de posséder des formules conjuratoires qui mettaient entre leurs mains les moyens de suspendre ou demodifier à leur gré le cours des événements (3).

une idée très peu exacte. Platon n'emploie ce terme qu'une fois et encore dans un sens figuré. — L'auteur du Premier Alcibiade (122 A) affirme qu'en Perse l'un des quatre précepteurs de l'héritier des rois est chargé de lui enseigner « la magie de Zoroastre, fils d'Oromaze », et il ajoute immédiatement : ἐστὶ δὲ τοῦτο θεῶν θεράπεια. Cicéron reprend à son compte la même assection (De divinatione 1, 41) : « Et in Persis augurantur et divinant Magi... Nec quisquam Persarum rex potest esse qui non ante majorum disciplinam scientiamque perceperit ». — Aristote à son tour, confondant les mages avec les sectateurs du parsisme, les nomme parmi ceux qui placent le bien suprême à l'origine et non à la fin des choses (Métaphysique, xiv, 4, 1091 h 10 : τὸ γεννῆσαν πρῶτον ἐριστον τιθεασι) — Dans l'Ariochus, Socrate reproduit une peinture du dernier jugement qu'il dit tenir du mage Gobryas.

<sup>(1)</sup> La Magophonie, à la fin du règne de Cambyse, est une preuve frappante de l'opposition radicale de ces deux courants. On sait aujourd'hui de la façon la plus positive que la révolution par laquelle Darius fut porté au trône eut un caractère religieux autant que politique. Les inscriptions de ce monarque déclarent les magiciens Mèdes « ennemis de la patrie ».

<sup>(2)</sup> M. Berthelot fait au sujet de ces pratiques orientales une remarque d'une grande portée : « La notion du miracle accordé par la faveur des dieux et au besoin impose à leur volonté par les formules de la magie était jugée inséparable de l'action secrète des forces naturelles... Cette disjonction fut l'œuvre des Grees. »

<sup>(3)</sup> Les livres magiques découverts dans la bibliothèque d'Assurba-

De bonne heure, la Grèce prêta l'oreille à ces étrauges inventions, et quelques-uns de ses sages passaient pour s'y être initiés (1). Mais l'orgueil, la superstition et la fourherie envahirent bientot cette caste dégénérée et finirent par jeter un irrémédiable discrédit sur des noms jusque-là respectés.

Chose singulière : il s'agissait dans la magie de dompter la nature ; or, c'est précisément en l'appelant a son aide, en se soumettant à ses lois qu'on se flatte d'y réussir : c'est en la suivant doculement qu'on rève de la surpasser (2). Voici, de ce

mp.1 à Nimve se divisent en trois parties : la première contient des conjurations contre les mauvais esprits , la se onde, des incantations pour guero les malades ; la troisonne, des hymnes au chant des juels était attribué un pouvoir surnature!

et. Speerdement Democrite, en raison sans doute de l'étendue de ses commissances, conséquence de ses nombreux voyages. Avait il récliem nu comme l'ecrit M. Limery, « intro luit l'espeit de la physique he lène dans le chaos des vieilles recettes mystiques » de contais plutôt avec M. Berchelot que « le vérdable Democrite, l'ancien plulosophe rationaliste, ctait devenu dans l'Egypte hellemisée un personnage mystique, monte savant, mortie magnien et faiseur de tours, ce qui est iussi airivé à tristote au Moyen Age ». Synésius limprête l'ixiome suvant . Fransforme, si tu peux, la nature des metaux, car la nature est cachée à l'interieur, ». On re onnaît la, du premier coup, la fameuse theorie si lougemps populaire des qu'ilités occultes en opposition avec les qualités apparentes dans les divers etres de la creation.

Pour en revenir à la Gréce, sur la scene athemenne les enchantements de Me lee sont célèbres : de pa dans flomere, nous avions ceux de Cricée. Les sortilèges jouent également un rôle conscierable dans la poèsie alexandrine : vovei l'Il sent des legonantiques et la Maononne de Théocrite. On retrouve les superstitions analogues dans la Bome de Crion et de Vorgile. Equique vui heritoire du 25 me sombre des anciens l'irraques. Sénèque le tragique prend plaisir à énumérer coute une serie de prodiges dus à l'art de Médee. Sons le rigne des empereurs, Mages et Chal biens designent concorrenment des cloudatins, souvent crimonels, l'unquels on attribunit le jouvoir d'était puni de mort.

(2) Premoère expression de la celèbre forimite de Bacon: Natura parcedo concider, « Mais, pour la plup of des hommes d'alors, dit M Berthelot, la foi naturelle, ignissant par elle-même, etait une notion trop simple et trop forte : il fallant y suppleer par des receltes mystérieuses. » fait, une preuve bien curieuse. Il existe sous le nom de Démocrite un traité intitulé Physica et mystica; le second fragment contient un passage singulier où Ostanés, le maître prétendu du philosophe gree, évoqué du milieu des morts, entr'ouyre pour lui découvrir ses secrets l'une des colonnes du sanctuaire de Memphis. On s'attend à des révélations extraordinaires, et l'on ne trouve que ces trois axiomes cabalistiques : La nature se plait dans la nature, la nature triomphe de la nature, la nature domine la nature, Veut-on maintenant un commentaire du premier? Je l'emprunte au recueil intitulé : Verba philosophorum, C'est Parmenide qui parle : « Sachez qu'à moins de vous diriger conformément à la vérité et à la nature, d'après ses dispositions et compositions propres, en joignant les unes aux autres les choses congénères, vous travaillerez mal et vous opérerez en vain. Il faut que les natures rencontrent les natures, se réunissent et se réjouissent entre elles, car la nature est dirigée par la nature, et la nature embrasse la nature, » Dans le même recueil, Démocrite ne tient pas un autre langage ; « Il faut apprendre à connaître les natures, les genres, les espèces, les affinités (1), et de cette facon arriver à la composition proposée. Sachez que si l'on ne combine pas les genres avec les genres, on travaille en pure perte et l'on se fatigue pour un résultat sans profit. Car les natures sont charmées les unes par les autres, etc. (2). »

S'agit-il, dans les phrases citées et dans les très nombreux passages analogues, de la nature universelle (3) ou des na-

<sup>(1)</sup> On voit que l'antiquité a eu le pressentiment de l'affinité chimique, temoin ce passage de Synesius (Des songes, 3) : « De même qu'il y a des presages dans la nature, il y a aussi des attractions. Le sage est celui qui sait comment tout se lie dans le mondo : a l'aide des objets présents, il étend sa puissance sur les plus eloignés. »

<sup>(2)</sup> Textes tires d'un article de M. Berthelot dans le Journal des satants septembre 1800). Sans avoir produit ni un Bacon, ni un Copernie, ni un Galilee, les Arabes ont accumulé une foule d'observations utiles dont la scienze plus recente à fait son profit.

<sup>(3,</sup> Evidemment, c'est a cette nature que s'adressent des invocations

tures particulières des diverses substances? Evidemment les auteurs de ces compilations bizarres passent perpétuellement et avec une étonnante facilité de l'une de ces notions à l'autre : mais sous le nom de nature, ils entendent le plus souvent un pouvoir occulte, tantôt attribué, tantôt refusé à la divinité (f). Les premiers alchimistes sont contemporains et élèves des néoplatoniciens, ne soyons donc pas surpris de les voir s'inspirer de Plotin et des guostiques. Leurs théories reposent sur la conception d'une matière première considérée comme l'être et la vie des choses : il leur a sufi), selon l'expression de M. Berthelot, « de concréter en quelque sorte cette matière par un artifice de métaphysique matérialiste que l'on retrouve dans la plutosophie chimique de tous les temps ».

Enfin, dans la Kabbale, cette autre héritière du gnosticisme, le plus élevé des Anges ministres du Très-Haut, l'Ange architrône, joue précisément, nous dit Franck (2), « le rôle de cette force aveugle et infinie qu'une philosophie plus ou moins crédule a voulu parfois substituer à Dieu sous le nom de nature, tandis que, au dessous, des anges subalternes sont aux diverses parties de la nature, à chaque sphère et à chaque élément en particulier, ce qu'est leur chef a l'univers entier ». Il est superflu, d'ailleurs, de faire remarquer que dans les écrits des Kabbalistes, la divinité n'est plus le Dieu de la Bible se manifestant aux patriarches et parlant par les prophètes, mais bien une sorte d'âme mystérieuse de l'univers, le principe cache des choses, l'abtme primordial, tel qu'il est dépeint par les écoles panthéistiques de l'Egypte et de la Chaldée. Cette in-

telles que que expantos adquests, ou des expressions comme la sur-

<sup>4)</sup> On lit en lête du traite d'alchimie dédié par Stéphanus à l'empereur fleraclius : « O nature superieure aux natures et qui en triomphes, nature qui tires le tout de toi-même et qui l'accomplis, dominature et servante, source celeste d'on tout decoule, etc. »

<sup>(2)</sup> La Kabbab, p. 168. - Gl. Rubin: Kabbala und Agadz in nightitogischer, symbolischer und ingsticher Personaipentian der Friehtbarkeit in der Value Vienne, 1895).

fluence et celle du manichéisme répandu à un moment donné dans tout l'Orient nous expliquent pour quoi la Kabbale reconnaît dans la nature « deux éléments distincts, l'un intérieur, incorruptible, qui se révèle exclusivement à l'intelligence : c'est l'esprit, la vie ou la forme ; l'autre purement extérieur et matériel, dont on a fait le symbole de la déchéance, de la malédiction et de la mort (1). »

Mais en voulant pousser à fond l'analyse de ces doctrines sans consistance, nous serions promptement entraînés hors des limites de notre véritable sujet. Bornons-nous à une seule réflexion. Autrefois comme aujourd'hui, l'homme se sentait fait pour commander à la nature : mais il ignorait les bases légitimes sur lesquelles doit être assis son pouvoir.

### III. — La science hellénique.

C'est à la race hellénique qu'était réservé l'honneur d'être l'initiative de l'humanité dans la voie de la connaissance réfléchie. Le Grec a été le premier à concevoir nettement l'idée de la science, le premier à travailler à sa réalisation avec un indiscutable succès (2).

Sur ce terrain, sa soi religieuse a été pour lui tout à la sois

<sup>(1)</sup> Ajoutons ici une remarque assez curieuse. Le livre Des mystères (vulgairement attribué à Jamblique) parle d'une matière particulière préparée par des recettes théurgiques et devenant ainsi capable d'enfermer la divinité et de lui offrir au moins momentanément un siège digne d'elle.

<sup>(2)</sup> C'est là une vérité historique que M. Milhaud, dans un livre tout récent, a traduite en termes excellents: « Dans l'examen des lois de Lycurgue et de Solon, des pratiques du culte et des croyances religieuses, dans l'étude des mœurs et des conditions de l'état social, on pourra chercher en Egypte ou dans l'Orient des termes de comparaison fort instructifs, et parfois même on retrouvera à l'étranger l'origine et l'explication de quelque tradition antique : la pensée spéculative s'exprimant sous la forme de la science rationnelle est un fait vraiment personnel du génie grec. Voilà l'œuvre capitale par laquelle il a laissé sa trace définitive dans l'histoire des idées. »

un appor et un obstacle. Tel qu'il nous app trait définitivement constitue dans les epopées homeriques, le polythéisme contient deja une remarquable analyse de l'ordre du monde, des qualites de l'etre et des lois de la vie; autant les dieux du panthéon indien ou égyptien se melent, s'opposent et se confondent au gré d'une fantaisie que rien ne contient, autant ceux du panthéon gree out des attributions et une physionomie destinctes, conformes au rôle qui leur est départi dans l'ensemble de la création. Une pareille théologie, on a cu-raison de le dire, était l'œuvre d'un peuple appelé plus tard à créer la philosophie. En revanche, la multiplication indéfinie des essences divines et leur action toujours présente et partout répandue au sem de l'univers dispensifient les esprits de toute autre recherche : les phénomènes de tout genre se trouvaient amsi expliqués ou plutôt n'avaient plus besoin de l'être. Neptune soulevant et calmant les flots rendait compte des marées et des tempétes; Jupiter, brandissant sa foudre, répondait à toutes les questions que soulevait le fracas du tonnerre ou l'incendre allumé par l'orage.

In temps vint cependant ou une solution aussi simple no suffit plus à la curiosité de quelques inteligences plus éclairées ou du moins avides de plus de lumière. Demandez à Platon ce qui fut le berceau de la philosophie : il vous dira qu'elle est fille de l'étonnement 1), et Aristote, s'emparant à son tour de la même pensee, nous montre au premier livre de sa Métophysique les hommes d'abord préoccupés de problèmes a lene portée l'a red para vou anime), puis s'élevant par degrés à des sujets plus complexes, comme les phases de la lune, les éclipses de soleil, la nature des astres, l'origine du monde.

Un des passages les plus célebres de la Bible nous représente theu établissant les cieux sur nos têtes comme des hérauts chargés d'annonner sa grandeur, et dont le silence majestueux est une voix religieuse partout entendue, partout

Μυλα γάρ φιλουόφου τούτο τὸ πάθος, τὸ θαυμαζειν (Theetite, 155 ft).

écoutée. De même, les anciens sont unanimes à rapporter au spectacle et à la contemplation de l'univers la première excitation à la philosophie et à la science. Thalès et ses premiers successeurs furent astronomes autant que métaphysiciens. On demandait à Anaxagore pourquoi il était au monde. Pour étudier le ciel, répondait-il (1). Platon fait dire à Timée : « La plus merveilleuse utilité de la vue, c'est que nons n'eussions jamais pu discourir, comme nous le faisons, du ciel et de l'univers, si nous n'avions pas été en état de considérer le soleil et les astres. L'observation du jour et de la nuit, les révolutions des mois et de l'année nous ont fourni le nombre, révélé le temps, inspiré le désir de connaître la nature et le monde, (magi and not nevade places then ideas. In A. Ainsi est nee la philosophie, le présent le plus précieux que les dieux aient jamais fait et feront jamais aux mortels, » Aristote n'est pas moins catégorique, et Cicéron (2) lui prête cette ingénieuse et profonde réflexion :

de Supposons que des hommes eussent toujours habité sous terre dans de belles et brillantes demeures, ornées de statues et de tableaux, richement pourvues de tout ce qui abonde chez les hommes du monde, et que soudain l'abime, venant à s'ouvrir, ils quittassent leur domicile ténébreux pour gagner notre séjour. En contemplant soudain la terre, les mers et le ciel, l'immensité des nues, la force des vents, la beauté et la masse du soleil qui par l'effusion de sa lumière fait naître au loin le jour dans l'espace, et lorsque la nuit aurait obscurci la terre, ces étoiles innombrables, parure et décor du ciel, cette lune et ses phases, son cours et son décours, enfin le lever et

<sup>(4)</sup> Του θεωρησαι τὸν οδρανόν καὶ τῆν περί τὸν όλον κοσμον τάξεν (Morale a Ludeme, 1, 5): reponse bien digne du philosophe a qui remonte cette maxime: ΤΙ θεωρέχ τελος του β ου καὶ ἢ ἀπό ταθτης ἐλευθαρία (Clem. Alex Strom., 11, 24, 130).

<sup>(2)</sup> De natura Decium, II, 37. Ce passage (probablement quelque reminiscence des portiques enseignements de Platon) no se retrouve pas dans les écrits conserves d'Aristote. Peut être etait-il extrait d'un des dialognes qui avaient cours dans l'antiquité sous le nom du Stagirite.

le coucher de tous les astres et la régularité inviolable de leurs éternels mouvements; à ce spectacle pourraient-ils douter qu'il n'y cût, en effet, des dieux et que ces grandes choses ne fussent leur ouvrage »?.1)

Sans doute, selon la parole de Bossuet, un homme qui sait se rendre présent à lui-même trouve en lui Dieu plus présent que toute autre chose, et la connaissance de ce que nous sommes a paru à des esprits éminents une voie merveilleuse pour atteindre à la connaissance de la divinite. Mais en fait, nous venons de le voir, c'est a la nature, au sens où l'entendent les modernes, que revient le mérite d'avoir provoqué la reflexion philosophique, et à la philosophie de la nature, l'honneur d'inaugurer dans le monde civilisé cette longue et brillante suite de théories rationnelles qui demeureront jusqu'à la fin des temps le frappant témoignage tout a la fois de la puissance et des bornes de l'esprit humain.

Dans ce domaine comme en tant d'autres, les Grecs ont légué à la postérité des modèles qui n'ont guère été surpassés; et leur exemple a été assez imposant pour entraîner à leur suite des esprits en apparence très peu préparés à une semblable vocation. Le Romain lui-même, tout rebelle qu'il soit par tempérament aux études spéculatives, s'y laissera attirer. Écoutez

Mais, pour emprunter des exemples aux temps modernes, n'est-il pas evident que Newton, en face de l'infiniment grand, et Pasteur, en face de l'infiniment petit, ent éprouvé un saissement intellectuel inconnu a tous leurs devanciers ?

<sup>(1)</sup> Placons ici une remaique qui ne paraltra pas sans intérêt. D'ordinaire, l'ébranlement de l'imagination en face d'un phenomène diminue dans l'exacte proportion on ce phénomène est étudié, analysé, penétré par la science réflechie. Or, tandis que dans flomère, il n'y a ancune trace de divinisation des astres (voir l'admirable description d'une muit d'ete qui termine le VIII chant de l'Hinder, tandis que pour les zorologo ionieus les phenomènes celestes ne sont pas d'un rutre ordre que ceux qui v'accomplissent à la surface de notre globe, Pytagore, Platon et Aristote, frappès de la constance et de la regulatite merveilleuse des revolutions planétaires, s'accordent à reconnaître au monde celeste une nature a part, superieure jet presque divine : prejugé qui se perpetuera jusqu'à la disparition du paganisme.

Cicéron déclarer que le véritable aliment de l'âme et du génie, c'est la considération et la contemplation de la nature, et Sénèque s'écrier à l'imitation de Chrysippe : « Animus in vinculis est, nisi acces-it philosophia et illum respirare jussit rerum naturæ spectaculo... Quoties potest, apertum petit, et in rerum naturæ contemplatione quiescit... Nisi ad illa admitterer, non fuerat nasci » (1). Rien de plus explicite que de pareilles déclarations.

On comprend sans peine que, jaillissant d'une telle source, la science ait gardé longtemps un reflet poétique. Mais entre le sentiment et le raisonnement une alliance sérieuse, durable, est-elle possible? Jusqu'à quel degré d'abstraction la poésie peut-elle sans abdiquer s'engager sur la route aride de la science? Jusqu'à quel degré d'imagination la science peut-elle sans se mentir à elle-même emprunter les sentiers fleuris de la poésie? Schon les sujets, les lieux et les époques, ces questions sont susceptibles assurément de solutions bien diverses (2).

Chez les Grecs, ce fut, sans doute, le rare mérite de Parménide d'avoir été dialecticien sans cesser d'être poète; au jugement d'Aristote. Empédocle dans la même tentative n'avait pas rencontré le même succès. Après ces deux écrivains, la philosophie grecque, selon le mot de Strabon, descend du char des Muses et marche à pied. Habilement combinées dans les pages les plus éloquentes de Platon, la poésie et la science se séparent dès lors pour ne renouer alliance que sous les auspices de la Muse latine : car si elles reparaissent associées dans certaines compositions de l'école alexandrine, c'est par artifice, au grand détriment de la première comme de la seconde. Il

<sup>(1)</sup> Lettre LXV à Lucilius, et Consolation a Helvie, 9.

<sup>(2)</sup> Cf. dans la thèse latine de Ferraz (De disciplina stoica apud poetas romanos) le chapitre intitulé : Quibus conditionibus sociari possint philosophia et poesis. — Je saisis avec empressement cette occasion de rappeler le souvenir d'un maître regrette qui n'a jamais cessé d'entretenir avec moi le commerce d'idées le plus aflectueux.

en est alors de la Grèce comme de mainte nation moderne : en acquérant une compréhension toujours plus distincte des merveilles de la nature, elle semble en avoir, peu à peu, perdu le sentiment. Eurip de a étalé plus de savoir et d'erudition que Sophocle : comme genie poétique, il lui est inférieur. Aristote a traité les mêmes sujets que son maître, avec de tout autres préoccupations de rigueur et de méthode, mais aussi avec infiniment moins d'éclat et d'agrément.

let maintenant quel est dans le domaine de la nature le point de départ de toute investigation séconde? Evidenment l'observation, lei la raison, qui règne en souveraine dans la sphere de la mathematique, n'a pas le droit de parier la prendere, et de deviner la realité. Comment espérer quelques lumieres sur le monde, c'est-a-dire sur un ensemble d'etres contingents et regis par des lois egalement contingentes, sinon en s'imposant l'obligation de le connaître? et le moyen de le connaître, sans s'astreindre à le voir réellement tel qu'il est? Au surplus, les phénomènes ne peuvent échapper longtemps à la currosité qui est un de nos instincts les plus profonds. Des lors, bien qu'assurément observer soit à sa mamere une originalité, comment supposer que l'observation, cette condition fondamentale de toute decouverte, ait été ignorée des appiens? I et surtout comment admettre un seul instant qu'elle ait éte négligée ou dédaignée par les Grecs 2, cette race si siguee, si here, si pénétrante, par les Grees en qui Pline l'ancien saluait « les plus exacts et les premiers des

<sup>(1 -</sup> A toutes les époques, sous tous les chimats, dans l'existeme la plus grosso ce et la plus moude, I homme observe, par cela seul que lineu lai 1 donné des seus al observe et il ne peut pas faire a ment « (Rath. Sunt II) mires

<sup>2</sup> M. Perrott fait remarquet, non sans ruson, qu'en Grèce la virtele intime des chinats, des sites, des productions à prossainment concouru a tenu en eveil l'intelligence den la contraignant de tre toujours attentive aux chamements de lemps et de incieu, à desence exacte observatione, à noter les traits parto nices et instincties ets traitmes et des cheses et.

observateurs »? S'il en eût été ainsi, comment expliquer leur rechesse intellectuelle dans tous les ordres de la pensée? Seraient-ils restés assez étrangers au mécanisme de la formation scientifique pour ne pas sentir la nécessité de subordonner toute affirmation de principes à la constatation préalable des faits qu'il s'agissuit d'expliquer? Au surplus, les termes mêmes correspondant aux diverses opérations mentiles que l'observation suppose leur sont lamiliers : ποπίο (Aristote dit en parlant des philosophes antésocratiques, Métaph , IV, 5, 1010 ° 1 1122 του διτουτέν δίτθε αν έποδασιο (1 – διατηριώ (Aristote : διατηριώς το πραβαίνου των τέν οδρασίου μέση καί παθη) — έξιταζού, πολίπτωθα, θιωριώ, πονούν, etc. Cicéron, sans doute à la suite de l'un de ses modèles grees, donnera du physicien cette définition : Physicum, id est speculatorem venatoremque natura. (De natura deorum, 1, 30).

Muis de même qu'il ne soffit pas de raisonner de la première façon venue pour atteindre une conclusion certaine, et qu'il appartient au logicien de déterminer avec précision les lois de la pensée formelle, de même l'observation scientifique a ses règles, ses procédés, sa méthode, dont les anciens ne se sont que bien tardivement avisés (2). Ce qui est un peu pour étonner, c'est qu'un peuple qui dans le domaine moral a fait des découvertes si étendues, si merveilleuses, d'une précision si surprenante et d'une richesse presque inépuisable, act négligé dans la sphère du monde extérieur des moyens d'investigation qui lui avaient si bien réussi ailleurs : c'est qu'au

<sup>(1)</sup> On rencontre chez l'occate les deux expressions parallèles : σχοπείν τὰς σύσεις τὰς τῶν συθρωπων et σχοπείν τὰν τὰν προγ χάτων.

(2) Aussi n'irans-je pas jusqu'à soutenir avec Barth Saint-Italiane que l'hellémisme a connu tout aussi bien que nous ce qu'est la méthode d'observation dans toute son étendue et toute sa puissance. Les anciens et surtout les trèces ent use de l'observation, c'est certain : mais it me semble qu'on pourrait leur appliquer de tout point ce que Ciceron dit de la cadence oratoire chez les predecesseurs d'Isocrate :

Si quando erat, non apparehat eam dedita opera esse questiam, verumtamen natura magis tum casuque, non unquam ratione aliqua autuilla observatione fiebat ».

temps ou un Sophocle et un Euripide mettaient sur la scène avec tant de gloire les tendances les plus intimes, parlois les plus cachées de notre nature morale et portaient dans l'analyse psychologique une súreté de vue si remarquable, au temps où les multiples ressorts de la politique, où les fondements de l'étal social étaient approfondis avec la pénétration que l'on sait par un Thucydide, un Platon et un Aristote, - la simple connaissance des phénomènes naturels soit demeurée si vague, si incomplète, et cet ordre de recherches si peu populaire. Descartes avait-il donc raison de poser cette assertion répudiée par la plupart de nos contemporains : « L'esprit est plus aisé à connaître que le corps ? » Mais les anciens en général partaient d'un point de vue bien différent, puisqu'ils ne mettent rien au-dessus des plus hautes méditations sur le ciel et sur l'univers pour conduire efficacement l'âme à prendre conscience d'elle-même et de ses affinités avec l'intelligence divine (1).

Pour expliquer le contraste que nous venons de relever, et l'avance prodigieuse prise dans l'antiquité par la science de l'homme sur la science de la nature, remarquons d'abord que la nature est hors de nous et que cette étrangere ne nous montre qu'indifférence, tan lis que l'homme, chacun de nous la porte en soi ; que la vie physique, au dehors et même au dedans de nous, se conserve et se continue presque sans notre concours, tandis que notre vie morale, tout autrement importante, est notre œuvre personnelle de tous les instants; enfin que la vie sociale, si étendue et si ramifiée chez une race tello que la race hellénique, nous engage dans un réseau de relations jamais interrompues. Nous l'avons constaté en passant en revue les chefs-d'œuvre de la poésie hellénique, c'est à

<sup>(</sup>t) Voir le Timer de Platon et les Tisculaires de Cicéron v. 25). — liacon, plus porté evidemment a atténuer qu'à exagérer en nous le rôle de la raison et de la conscience, affirme également que l'entendement connaît la nature par un rayon direct, et l'homme par un rayon réfléchi (lie auquentis scientiarum, m. t).

l'homme surtout que le Grec s'intéresse: membre dans la cité d'un organisme politique où l'activité de chacun contribue à la prospérité de tous, les droits individuels et les vertus civiques le touchent plus que tout le reste; c'est en cherchaut à les définir que les sept sages ont acquis leur célébrité. Un petit nombre d'esprits d'élite, et à leurs heures de loisir (1), daignent ouvrir les yeux et réfléchir sur le monde extérieur: pour la foule c'est là une étude de luxe dont l'utilité et à plus forte raison la dignité ne sont pas même soupçonnées.

Rappelous enfin l'influence indirecte, mais réelle de la mythologie traditionnelle, substituant un peu partout à l'aspect intérieur et intelligible du phémonène une sorte d'image extérieure et sensible. Il y a des cas où l'emploi du symbole est à peu près inévitable, ce qui faisait dire à Aristoste : φιλόμυθος δ φιλόσορος πώς έστι : mais la science n'est possible que le jour où l'esprit se place résolument en face de l'objet qu'il a l'ambition de saisir et de comprendre. Tout intermédiaire détourne son attention et affaiblit son action. En outre, donner d'un phénomène céleste ou terrestre une explication naturelle. c'était inévitablement déposséder quelque dieu ou quelque déesse de son rôle et de ses attributs consacrés : tentative que la plupart devaient juger audacieuse, et un trop grand nombre impie et sacrilège. Anaxagore n'a pas été le seul à en faire l'épreuve. On hésitait à forcer des secrets gardés par des puissances jalouses.

Mais avec le temps le progrès de la réflexion et des lumières devait avoir raison de cette crainte superstitieuse, et d'autres causes plus graves, plus immédiates ont contribué au lent et incomplet développement de la connaissance de la nature. A quelles conditions pouvait-elle prendre un légitime essor? Quels procédés fallait-il employer pour surprendre des vérités si bien cachées à un regard superficiel? Comment se garantir des illusions que l'esprit humain rencontre ici à peu

Voir sur ce point la déclaration explicite de Platon dans le Tunée (39 D).

près infailliblement sur sa route? Où est la pierre de touche qui permet de distinguer sûrement entre les hypothèses probables et les conjectures arbitraires? - autant de questions capitales auxquelles les anciens n'ont guère songé. Aristote, ce génie si prodigieux pour son temps, semble avoir eu sur bien des points comme le pressentiment des règles à suivre dans la recherche des vérités physiques (1); mais tandis qu'it tragait d'une main presque infaillible, et pour toute la suite des siècles, les lois du raisonnement deductif, son Urganon était muet, ou peu s'en laut, sur les véritables procédes de la méthode inductive, et jusque chez l'auteur de l'Histoire des animaux, l'étude de la nature a ses imperfections et ses défaillances. Peu à peu chez ses successeurs instruits à son école, l'observation volontaire vient s'ajouter ou même se substituer à l'observation fortuite ; on va au-devant des phénomènes au lieu d'attendre peut-être vainement qu'ils se produisent sous les yeux du spectateur.

Néanmoins la grande, l'irroinédiable lacune qui a rendu sté rile en ce domaine l'effort de l'antiquité, c'est l'absence de ce que l'on a si justement nommé « l'ame des sciences physiques », je veux dire l'expérimentation. De Thales à Proclus, durant cet intervalle de douze siècles, je ne sais si à aucune époque elle a jamais été sérieusement et largement pratiquée. On dira sans doute à l'excuse des anciens qu'elle comporte des appareils, des instruments de précision dont ils n'ont en aucune idée, et que ce serait bouleverser de fond en comble l'édifice de nos connaissances que de supprimer par la pensée tout ce que nous devons au microscope et au télescope, au thermomètre et au galvanomètre, sans parler des

I) all constitutes the strongest of all his many clams to our intellectual veneration, that he was able to perceive so largely as he do i the succious value of the objective over the subjective method in matters performing to natural senence. (M. Homanes dans la Contemporary flexion) But theleins Sunt-Dilaire avait plande cette même cause aver une infatigable convection.

inventions de toute espèce qui s'accumulent dans nos laboratoires. A quoi l'auge et d'autres répondent que ces mêmes instruments comptent précisément au nombre des conquêtes les plus remarquables de la science, et que sur ce terrain les modernes mieux dirigés ont fait de rapides progrès sans être d'abord mieux outillés que les anciens.

Il ne faut pas d'ailleurs, disons-le en passant, se ligurer ces derniers aussi complètement déshérités sous ce rapport qu'on le fait communément. Assyriens et Egyptiens ont déjà connu l'usage du gnomon. La d'émps et le personnément servent des le temps d'Eudoxe à la mesure des hauteurs (1); Hipparque imagine l'astrolabe qui permet de déterminer directement les longitudes et les latitudes des astres : l'invention de la sphère armillaire remonte à Eratosthène, et selon d'autres, à Anaximandre. Cicéron (2) ne mentionne qu'avec une profonde admiration celle à laquelle Archimede avait attaché son nom.

J'ai purlé tout à l'heure de laboratoires : c'est là que la science moderne cite pour ainsi dire la nature à son tribunal, la qu'elle poursuit sans relâche ses investigations minutieuses sur la composition et les propriétés des êtres, là qu'elle prépare et qu'elle célebre ses plus glorieux triomphes. Or élever et organiser des arsenaux de ce genre est une idée qui ne s'est présentée à l'esprit d'aucun Grec ni d'aucun Romain, pas même d'un de ces l'tolémées qui ont doté leur capitale égyptienne de tant d'autres établissements aussi utiles que somptueux 3).

C'est qu'en effet la science d'alors se bornait à enregistrer, à collectionner des faits plus ou moins authentiques, plus ou moins décisifs : on ne croyait pas qu'on put agir sur la na-

<sup>(1)</sup> Voir Tannery, Recherches sur l'histoire de l'astronomie ancienne, p. 16 et suiv.

<sup>(2)</sup> De republica, 1, 14.

<sup>3)</sup> Rappelons te. l'observatoire qu'Eudoze à l'imitation, dit-on, des piètres Chaldrens quait étable à Chide sa patrie.

ture, lui poser des questions dans tous les sens, la mettre à la torture, s'il le fallait, en lui imposant un travail déterminé en vue d'une démonstration attendue, et sous la contrainte de cette dialectique d'un nouveau genre, l'obliger à livrer l'un après l'autre tous ses secrets. Ce procédé qui nous parait si simple, qui nous est devenu si familier, les anciens l'ont ignoré, laute de soupconner et d'avoir mesuré la puissance dont il dispose pour compléter et contrôler les données de l'observation 1). Ces vieux philosophes, qui semblent n'avoir d'autre préoccupation, d'autre champ d'étude que la na ture, ne savaient ni la solliciter par l'expérience, ni l'épier adroitement pour surprendre son action, ni jeter les phénomenes dans une sorte de creuset où s'opère le départ de l'essentiel et de l'accidentel (2. Au reste, la réflexion ou un heureux hasard eut-il conduit à imaginer et à pratiquer des recherches de ce genre, on se fût exposé à être traité de charlatan, de magicien, comme plus tard d'alchimiste et de sorcier.

Comment expliquer cette étrange attitude, en si frappant contraste avec ce qui se passe dans l'ère moderne? D'une part, semble-t-il, elle résulte d'un respect exagéré pour la na-

<sup>&#</sup>x27;Il convient cependant de noter que d'apres Chalcidius le médecin pythagoricien Aleméon aurait le premier proclamé la nécessite et donné l'exemple des dissections, flumboldt afinine ne pas committre dans l'antiquité d'experiences physiques véritables antérieures à celles qui servirent à Ptolémée à déterminer lessois de la réfraction : l'Optique de ce savant renfermant un enoncé precis des variations du rayon lumineux passant de l'air dans l'eau, ou dans le verre.

<sup>(2)</sup> le ne m'arrêterai pas ici a discuter et à refuter après M. Milhaud la singulière theorie ainsi résumer par ce savant écrivain : « Si les Grees n'ont pas croé la science experimentale, c'est que leur tournure d'espirit les en amait rendus incapables. Seul, ce qui est démoutré, ce qui peut rentrer aux yeux de la raison dans l'ordre immuable des choses, était accepté par eux comme donnée scientifique. Il fallait, pour que notre science pût naître, que education nouvelle de l'espirit humain, qui la détournât du besoin constant de démonstration rationnelle. Cette education, le fideisme religieux du moyen îge l'aurait realisée ».

ture (1), investie d'une sorte de puissance divine que l'homme pouvait admirer, mais sur laquelle il ne se reconnaissait aucun droit (2); d'ailleurs, pourquoi faire ainsi violence à cette souveraine? lui dicter des ordres cût été jugé téméraire, et aussi inutile que téméraire (3). D'autre part, on peut considérer cette abstention comme la conséquence d'un certain idéalisme théorique: on avait de la raison, de sa dignité, de son pouvoir une conception si haute qu'on aurait rougi de puiser sa science ailleurs (1).

Ainsi la méthode expérimentale, cette clef des connaissances naturelles n'a jamais été ni clairement approfondie, ni sérieusement pratiquée (3); si les anciens l'apprécient, c'est surtout comme moyen de vérification, au même titre que la preuve d'une opération mathématique : d'ailleurs l'expérimentation étant ou incomplète ou mal dirigée, la théorie qu'elle servait à édifier gardait un caractère plus ou moins aléatoire. Mais comme instrument de découverte, ils n'y ont guère recours, et encore à titre exceptionnel, que lorsque se brise entre leurs mains la chaîne du raisonnement ou que les prin-

<sup>(1)</sup> L'expression énergique de Bacon, dissecure naturam, eat paru alors aussi absurde que sacrilège.

<sup>(2)</sup> Témoin ce passage de Cicéron (De divinatione, 1, 18): « Non reperio causam. Latet fortasse obscuritate involuta naturæ. Non enim me Deus ista scire, sed his tantummodo uti voluit ».

<sup>(3)</sup> Bacon, au contraire, et Descartes révent tous deux d'une science qui étendrait à l'unfini l'empire de l'homme sur la nature.

<sup>(4)</sup> Platon, on le sait, est très loin d'être le seul parmi les philosophes anciens à tenir pour suspecte la connaissance sensible et à exalter d'autant la connaissance rationnelle. Cf. Theet, 201 Ε: ὧν οὐκ ἐστι λόγος οὐκ ἐπίστητα είναι.

<sup>(3)</sup> M. Brocharo (Revue philosophique, 1887) en fait remonter la première apparition aux écoles de médecine d'Alexandrie et en particulier au sceptique Ménodote de Nicomédie qu'il appelle « le père du positivisme dans l'antiquité ». — Cf. F. Marin, La perception extérieure, p. 151 : « Les anciens ne concevant pas la science à notre façon, c'est-à-dire ne lui assignant pas comme objet les phénomènes, ne pouvaient avoir l'idée de l'expérimentation, qui est le mode de connaissance des phénomènes. »

cipes communément admis ne fournissent aucune solution acceptable.

Que se passait il donc? Après avoir jeté un premier et ra pide regard sur la nature et demandé au spectacle du monde le point de départ et pour ainsi dire l'étracelle dont ils avaient besoin, ces physiciens de profession, bien plus métaphysiciens et logiciens qu'ils ne se le figuraient eux-mêmes, avaient hâte de rentrer dans leur pensée pour n'en plus sortir, fermant désormais les yeux aux impressions du dehors : et comme le montre avec une évidence supérieure l'exemple de Pythagore et de Parménide composant d'éléments rationnels la notion qu'ils se font de l'être, cette contemplation, cette considération des choses, dont ils parlent si volontiers, intérieure beauconpplus qu'extérieure, ne suppose pas d'autre observatoire qu'une retraite studieuse, pas d'autre procédé qu'une réflexion s'exercant en pleme indépendance, qu'il s'agisse de l'atomisme de Démocrite ou de l'idealisme de l'Iaton : pratique excellente pour sauvegarder à l'égard des phénomènes ce qu'un contemporain a appelé assez finement « la liberté esthétique de l'esprit », mais moyen tres discutable de se retrouver d'accord avec la réalité, au terme de sa méditation comme au début. Ajoutez que tandis qu'à l'heure présente les données expérimentales nous écrasent et par leur nombre et par leur liaison démontrée, elles étaient alors assez rares, assez imparfaite ment coordonnées pour laisser champ libre à l'invention, et même pour rendre, en dehors de la sphere des principes, toute synthese impossible, surtout s'il s'agissait d'expliquer la nature entière et non pas sculement une série déterminée de phénomènes (1), aussi quelle prodigieuse diversité d'opinions dans l'unique école ionienne, a la fois si ambitieuse et si naive, si curiouse et si emerveillée! Monie de tres grands gé-

A' Gothe comparat la nature a un livre immense contenant les secrets les plus merveilleux, mais dont les pages sont dispersées à travers tout l'univers. Combien de ces pages les anciens même les plus instruits avaient-ils feuilletées?

nies, puissants théoriciens, n'arriveront pas à se persuader qu'il importe plus encore de multiplier les premières assises de leur système en s'aidant des révélations de l'expérience que d'élever une construction aérienne en étendant indéfiniment la chaîne de leurs déductions 1).

Ainsi d'une part, peu, trop peu de phénomènes naturelvraiment étudiés, convenablement classes, sérieusement analysés, partout un horizon restreint : une expérience incomplète, insouciante du détail précis, et laissant subsister entre des faits intrinsèquement semblables les différences auxquelles se heurte un regard superficiel : faute d'avoir serré d'assez près les choses les plus simples et les plus élémentaires que l'on se flatte trop souvent de pénétrer d'une première vue, des idées étranges ou fausses tant sur l'être en général que sur ses manifestations diverses dans les divers domaines de la création. D'autre part, une confiance absolue dans le pouvoir de la raison, qui tout en prenant conscience de sa force ne se rend compte ni de sa faiblesse ni de ses limites : cette conviction que la nature entière, en depit de sa prodigieuse complexité, est régie au fond par quelques lois très sommaires, en très petit nombre, partout applicables, constamment agissantes; en un mot une logique avant à la fois toutes les timidités et toutes les audaces de celle de l'enfant. En voilà assez pour expliquer comment sur des données partielles et insullisumment contrôlées on se hâte de greffer des notions ou des propositions générales invoquées presque aussitôt comme des vérités au-dessus de toute discussion. Un résultat particulier dont l'intelligence ou l'imagination a été frappée est soudain transformé en principe absolu qu'on ne songe même pas a soumettre à quelque vérification ultérieure. Ajoutons que les anciens étaient dupes des analogies dans les mots aussi bien que des ressemblances dans les choses : c'est ainsi qu'Aristote

<sup>(1)</sup> En fait, certains modernes parmi les plus célèbres et les plus admires, un Descartes, un Spinoza, un Hegel, un Schopenhauer, n'ont¡15 pas donne le même spectacle et succombe à la même tentation?

traite simultanément de la production des métaux et de celle des nuages, de l'origine des pierres et de celle de la fou-dre (1).

Les premiers philosophes grecs peuvent à bien des égards être comparés à des colons qui, abordant à un continent jusque-là inconnu, s'enfoncent hardiment dans la forêt vierge sans s'inquiéter en aucune manière des restrictions qu'une civilisation plus avancée imposera aux droits illimités qu'ils s'arrogent. Plus tard il y aura des démarcations tracées, limites entre Etats voisins ou entre propriétés limitrophes : en ce temps-là tout parait un bien vacant. Leurs assertions sontelles en contradiction avec l'expérience quotidienne la plus vulgaire? le divorce est-il visible entre les croyances traditionnelles de leur race et les conclusions ou les entraîne leur méditation solitaire? rien ne les arrête : le sentiment de leur isolement ne fait qu'exalter la conviction qu'ils ont de leur supériorité sur la foule ignorante, égarée par de trompeuses apparences 2). Loin de dissimuler leur originalité, ils ne semblent avoir d'autre souci que de la pousser à l'extrême : en tout cas pas un instant ils ne doutent ni de leur droit ni de leur pouvoir d'imposer à la réalité leur façon de l'interpréter. A l'heure actuelle, de telles prétentions se rencontrent encore sur le terrain de la métaphysique pure : pas un savant sourieux de sa renommée n'oscrait se les permettre ; bien plus, à la scule annonce d'un fait nouveau qui se montre rebelle aux théories jusque-là les plus universellement admises, chimistes et physiciens, physiologistes et astronomes, s'inclinant devant cette révélation mattendue de la nature, abandonnent un enseignement séculaire vainement défendu par des noms glo-

<sup>&#</sup>x27;I Tels ces naturalistes du xv.' sincle, lesquels, rapprochant nanoment tout de que le hasard amenait sous leurs yeux, décrivaient pelemèle, dans les termes les plus fantaisistes, les trachées des plantes et celles des insectes, le factire des deuts et le factire du vin.

<sup>(2)</sup> Entender Parmenide's ectier avec herte en parlant de sa theorie.

<sup>&</sup>quot;Il rio in albammor into ante eir Il"

rieux et des preuves que la veille encore on déclarait surabondantes.

Tout autre assurément est l'attitude d'un Thalès, d'un Pythagore ou d'un Héraclite, et M. Zeller a très heureusement caractérisé par les mots de physikalischer Dogmatismus le trait commun des philosophes de la période antésocratique (1). C'est merveille de relever les problèmes déconcertants qu'ils se posent (quelque chose comme les antinomies de Kant sur le caractère fini et infini du temps, de l'espace, du mouvement et du monde), et les solutions catégoriques, quoique étrangement improvisées, qu'ils y apportent : merveille encore de voir comment entre leurs mains une conjecture devient une certitude dès qu'elle paraît fournir de quelques faits isolés une explication plus ou moins plausible, comment ils jugent superflu de déterminer avec exactitude l'origine et la valeur de telle ou telle proposition mise en crédit par une apparente conformité avec la nature. Pour lui créer un équivalent d'évidence, le procédé est simple : il consiste à exagérer, s'il le faut, l'importance des faits qui la justifient, à fermer prudemment les yeux sur tout ce qui la contredit.

En outre il faut s'attendre à ce que la brillante faculté qui avait donné à la Grèce sa religion et ses légendes héroïques interviendrait avec une égale puissance, quoique sous une forme différente, dans la naissance et les premiers développements de sa philosophie. Et en effet il est visible que l'imagination a concouru à enfanter, à transmettre ou à modifier théories et systèmes (2), de même qu'autrefois dans les chants des rhapsodes

<sup>(1)</sup> Platon et Aristote ne sont pas assurément moins dogmatiques, le second surtout : mais l'épithète qui convient en parlant de leur enseignement est celle d'intellectualischer Dogmatismus.

<sup>(2)</sup> Je laisse ici de côté le rôle littéraire eminent qu'elle joue, par exemple, dans le poème de Parménide et les pages les plus brillantes de Platon : je ne parle que des conceptions elles-mêmes, et je constate notamment que M. Milhaud (Lecons sur les origines de la science grecque, p. 168) donne pour base à une de ses argumentations à propos l'Anaximandre la très vive imagination du penseur iomen.

et des lyriques elle remaniait et embellessait a son gre-evénements et crovances. Les analogies immédiates elles-mêmes ne font pas ici défaut. Chez Empédocle, par exemple, les éléments constitutifs de l'univers auront leurs querelles et leurs réconciliations tout comme les Olympiens chez Homere, et sous des noms divers le chaos primital ne jouera pas un mondre role chez certains penseurs que chez les poetes. Mais pour ne pas insister sur des rapprochements peut-être un peu fortuits, il il est incontestable que les abstractions réalisées ont faille être une seconde lois l'écueil de la pensée grecque, en lui imposant une sorte de mythologie nouvelle moins riante à coupsur que la première. L'atome, l'idée, la forme, l'acte, la puissance, la tension, voilà les puissances nouvelles qui doivent désormais expliquer tout ce qui existe, Loin de moi la pensée de soutenir du même coup qu'ici on ne rencontre que réverie ou chimère (1): au contraire, la science moderge a hérité de quelques-unes de ces conceptions vraiment étonnantes, et l'on comprend sans peine que des lettrés plus philosophes que savants, tels qu'un Villemain, aient parlé du « sublime conjectural de l'imagination antique ». Bien souvent cependant, nous, avons devant nous un édifice qu'on dirait construit sans la participation de la raison, ou même a l'abri de son contrôle, comme si son intervention ne pouvait avoir que des suites facheuses.

Voilà bien cet intellectus sibi permissus que Bacon, dans la suite, devait si vertement critiquer. Au surplus, veut-on une preuve indirecte et cependant irrécusable des préferences innées du génie grec pour tout ce qui releve directement de l'application intérieure de l'esprit? Que l'on mette en parallele avec la lente évolution des sciences naturelles les remarquables

<sup>(1)</sup> Les modernes si âpres sur ce point à la critique des anciens oublient de s'examiner eux memes. Con oit-on à l'heure présente un système quel onque de cosmologie qui consente a se passer le la notion de force? Oi dans quel embarras cruel jetternit-on les savants si on leur intendisait de faire usage de cetts notion avant de l'avoir nettement de hince?

progrès réalisés dès une époque relativement ancienne par les sciences exactes, où l'expérience n'a qu'un rôle tout a fait secondaire, ou les vérités à découvrir sont liées les unes aux autres par des relations logiques et jouissent de toute l'évidence des principes auxquels elles se rattachent, lei l'intelligence se suffit vraiment à elle-même ; voilà pourquoi, sous l'effort de la pensée d'un Pythagore, d'un Philolans, d'un Enclide, d'un Platon, d'un Archimède, les mathématiques ont de bonne heure trouvé leur voie (1). Se demande-t-on à quel degré de développement est parvenue en Grece une de nos sciences modernes? On peut sans crainte le mesurer au rapport plus ou moins étroit qu'elle offre avec les connaissances exactes, au secours qu'elle est en droit d'attendre de la science des nombres. Presque toutes les découvertes durables de la physique ancienne sont de nature mathématique 2. Depuis les temps les plus reculés, dans les principales nations de l'Orient, les savants ou, comme on les nommait alors, les sages s'étaient livrés à la contemplation des mouvements célestes (3). Les plus anciens philosophes grees s'empresseront de suivre cet exemple, et l'entretien entre Socrate et Euthydème dans les Mémorables atteste que, dès le vésiècle, les decouvertes astronomiques avaient atteint un haut degré de justesse et de précision. A l'origine, notre globe était réputé un disque plat :

<sup>(1) (</sup> La venie methode de recherches pour la resolution de questions propusées est l'analyse, telle que l'a concue Platon, telle qu'elle a été pratiques par les anciens géomètres » (DIBAREL).

<sup>(2)</sup> Remarquous à ce propus qu'Aristote (Physique, II, 2, 1918, 7 définit l'acoustique, l'optopue et l'astronomie 72 \$5550522 755, \$450, \$250, \$250, \$250, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1500, \$1

<sup>(3)</sup> On trouvera cette histoire i sumee de main de maître soit dans l'Exposition du système du monde, par Laplace, soit dans les travaux plus récents de MM. Tannery et Milhaud.

on ne tarda pas à se convaincre de sa sphéricité. Si sur le point capital de la rotation et de la translation de la terre les anciens, en dépit de quelques protestations isolées (1), sont restés victimes d'une illusion de la vue, cependant jusque dans leur erreur ils ont fait preuve d'une habileté degne d'éloges; on ne peut en effet qu'admirer les inventions extraordinairement ingénieuses qui leur permirent de mettre au moins provisoirement leurs théories d'accord avec les apparences. La physique, la chimie étaient à peine ébauchées, la biologie n'existait pas encore que déjà on connaissait l'obliquité de l'écliptique, la durée de l'année tropique, les étéments du système solaire, la précession des équinoxes.

Ainsi, pour nous résumer, le grand tort des anciens a été de s'imaginer qu'une fois en possession des données fournies par une observation même fortuite, même isolée, tout le reste était affaire ou de divination ou de raisonnement ; que l'esprit humain, au nom des facultés et des lumières qui lui sont propres, avait immédialement conquis le droit de dogmatiser, d'interpréter à sa manière ces données, de pressentir ou de supposer ce qu'elles ne renfermaient pas. De là, la patience, faut-il dire persévérante ou opiniàtre, avec laquelle l'antiquité a essayé tour à tour des mêmes faits les explications les plus différentes; de là ces généralisations prématurées qui donnaient à des intelligences supérieurement déliées l'illusion d'avoir trouvé l'essence des êtres 2). Le procédé déductif était regardé comme l'expression de la liaison des choses dans la nature elle-même (3); plus celle-ci apparaissait comme pénétrée de

<sup>(1)</sup> On reviendra sur ce point dans la suite du présent ouvrage.

<sup>(2)</sup> a Les Grees s'élancent du premier conp aux plus hautes conclusions et ne songent guère à construire pour y attendre une bonne route solide : leurs preuves se réduisent le plus souvent à des vraisemblances. En somme, ce sont des spéculatifs qui aiment à voyager sur le sommet des choses à Taine).

<sup>(3)</sup> On connaît la critique de Bacon: Assensum syllogismus, non res astringit, qui d'ailleurs n'a pas detourné Hegel d'écrire le mot fameux. « La nature est un syllogisme immanent »

raison et d'intelligence, plus user dans son étude de moyens rationnels semblait un droit et presque un devoir.

Aujourd'hui, le savant craint de s'aventurer seul : il youdrait ne marcher que dirigé par l'expérience et appuyé sur elle ; en tout cas il s'avance aussi loin qu'il le peut à la main et à la lumière de ce guide. Que cette circonspection eût étonné les anciens! Voyez les Pythagoriciens : la réalité observable refuse de se laisser enfermer exactement dans les cadres qu'a priori on lui a imposés ; qu'à cela ne tienne ! un astre sera inventé de toutes pièces pour rétablir l'harmonie. Préférez-vous interroger Platon? il vous répondra dans le Philèbe que jusque dans le domaine de la nature, la science maîtresse - celle qui ne donne rien à l'opinion et s'appuie uniquement sur des principes universels et nécessaires, poursuit partout et impose partout l'idéal scientifique dont elle est la plus haute expression, - c'est la dialectique. Ainsi, dans tout conflit entre la science et la métaphysique, c'est à la première de s'incliner. Ailleurs le même Platon affirmera que si l'étude des causes secondes et des êtres qui passent offre le moindre intérêt au philosophe. c'est uniquement parce qu'elle est une contribution utile à une connaissance véritable de la cause première, de l'être impérissable. Aristote a très bien vu que le rôle de la science est de tirer l'inconnu du connu (1) : néanmoins il s'en faut que lui-même se conforme en toute occasion à cette règle si pratique. Plus d'une fois la subtilité de son esprit lui a suggéré des démonstrations arbitraires. Nous possédons ce que la langue contemporaine appellerait ses « conférences de physique », φυσικαὶ ἀκροάσεις: l'ouvrage, qui débute par un exposé et une discussion de principes (2), est occupé tout entier par des

<sup>(1,</sup> Physique, 1, 1, 184\* 16 : πέφικε δὲ ἐκ τῶν γνωριμωτέρων ήμ $\tilde{v}$ ναὶ σαφεστέρων ή όδὸς ἐπὶ τὰ σαφέστερα τῆ φύσει καὶ γνωριμώτερα.

<sup>(2)</sup> Ces déclarations sont assez significatives pour mériter d'être reproduites: Τότε οἰόμεθα γινώσκειν έκαστον, δταν τὰ αἰτία γνωρίσωμεν τὰ πρώτα καὶ τὰς ἀρχὰς τὰς πρώτας καὶ μεχοί τῶν στοιχείων δῆλον δτι καὶ τῆς περὶ φύσενος Ιπιστήμης πειρατίον διορίσασθαι πρώτον τὰ περὶ τὰς ἀρχὰς (Physique, I, 1, 181\* 12).

controverses que d'un commun accord nous renvoyons aux métaphysiciens de profession. De même que l'explication particulière des diverses classes d'êtres cede le pas à l'explication suprême de l'être en général, de même les données des sens, que nous prisons si fort, s'effacent derrière les intuitions et les constructions de l'entendement. Et ceux qui pensent ainsi ne sont pas seulement, comme un serait tente de le crure, des idéalistes impénitents comme Xénophon ou Parmenide ou même Platon. Prenons Démocrite, celui de tous les prédécesseurs de Socrate qui passe d'ordinaire pour incliner de plus près au matérialisme (nous verrons plus loin dans quelle mesure cette réputation est méritée); il enseigne expressement que la perception des sens est obscure, que la connaissance par la raison est scule vraie, scule authentique (7-22 2). L'essence intime des choses se dérobe aux sensations qui ne nous révèlent que des apparences incertaines; l'entendement découvre et scrute ce qui les dépasse, les seules réalités indiscutables, à savoir les atomes et le vide. En poussant à l'extrême cet adage juste en soi : « Il n'y a pas de science du particulier », la pensée grecque dans l'ordre des recherches savantes allait droit aux généralisations les plus larges (1, et le meme motif qui dictait à Aristote ce paradoxe apparent : · La poésie est plus philosophique que l'histoire » devait faire envisager la Physique, telle que nous venons de la décrire, comme une œuvre plus véritablement scientifique que l'Histoire des animaux ou tel traité spécial dù à un anatomiste ou à un géomètre du temps.

Apres l'exposé qui precede des difficultés éprouvées par les Grecs, ces éducateurs par excellence du paganisme antique, à

<sup>(1)</sup> a les idees generales sont la passion des espiris qui n'out pas encore rassemble un grand nombre de faits i ils sen enivrent comme d'une supeur légère subfile et penetrante. Elles ne trainent pas quès les un poids mort de chaffres, d'observations et de formules »(M. r.s., 27).

se faire une idée exacte et complète de la nature, de ses forces, de son activité incessante et de ses créations sans cesse renouvelées, il paraît équitable de relever les principales circonstances qui excusent en partie du moins cette lacune en soi assez étrange de la culture antique.

1. - Dire que la logique a été inconnue des Grecs, serait un paradoxe aussi inexact qu'injurieux : il est permis néanmoins de constater qu'au ve siècle elle n'avait encore été l'objet d'aucune étude spéciale. La science que l'Allemagne contemporaine a baptisée du nom d'épistémologie était encore au berceau. Il semble qu'en émancipant l'intelligence de tout joug étranger, les premiers essais des penseurs joujens auraient dù avoir pour résultat de faire sentir plus vivement le besoin d'entourer la science de toutes les précautions et de toutes les garanties intellectuelles qu'elle est en droit de réclamer. Et cependant, quelle que fût leur finesse naturelle, les Grees n'eurent longtemps qu'une intuition vague des lois. des limites et des conditions de la connaissance humaine, partant des règles qui s'imposent à notre intelligence dans la poursuite et l'acquisition de la vérité. Que de fois en les lisant sommes nous déconcertés par le tour insolite de l'argumentation? Mais, comme on l'a vu plus haut, soit que leur pénétration native se sentit plus à l'aise dans les investigations psychologiques et morales, soit que leur amour de la mesure et de la précision trouvât une satisfaction immédiate dans l'enchainement rigoureux des mathématiques, ce sont les sciences naturelles qui ont eu le plus à souffrir de l'absence de méthode régulière. La dialectique platonicienne et les Analytiques d'Aristote comptent parmi les titres d'honneur de l'antiquité : le Novum organon est une œuvre essentiellement moderne.

Dans le domaine scientifique auquel se rapporte notre travail, les problèmes mêmes que se posent les anciens ont parfois de quoi nous surprendre. Les uns par leur immensité et leur profondeur: la science en est encore à ses premiers hégaiements, et déjà elle a l'ambition de résoudre l'énigme du monde, de pénétrer jusqu'aux principes constitutifs des êtres et aux conditions souveraines de leur génération : les autres au contraire par leur subtilité et, si j'ose le dire, leur bizarrerie, à tel point qu'ils deviendront à peu près inintelligibles pour les âges suivants. Pour nous, telle question alors agitée a cessé d'en être une, telle réponse a perdu toute signification. Réciproquement, il est vrai, nous nous jetons avec passion dans des controverses en face desquelles les plus savants d'alors auraient haussé les épanles, incapables qu'ils étaient d'en comprendre l'intérêt. Le critique qui refuse de tenir compte de cette évolution des idées est exposé à se rendre coupable de dédains ou de blâmes injustes : toute histoire impartiale et celle de la philosophie ne fait pas exception) doit tendre à être « la résurrection du passé ».

Quant aux questions naturelles qui sont de tous les àges, nous avons déjà dit ce qui manquait aux tirees pour les résoudre avec sûreté. Socrate fut le premier à enseigner par quelle route on pouvait s'élever du bon sens vulgaire à la raison, de l'opinion à la science : encore ne l'a-t-il fait que pour les vérités de l'ordre moral. Platon son disciple insiste sur l'utilité des définitions, des divisions et des classifications en termes qui nous font sourire, habitués que nous sommes à nous en préoccuper avant tout le reste; mais précisément cette insistance nous montre que c'étaient là autant de procédés auxquels nul n'avait encore songé. La démonstration ellemême passuit pour superflue, peut-être uniquement parce qu'on connaissait mal l'art de tirer du calcul, de l'expérience ou du raisonnement les éléments d'une argumentation décisive. Parmenide sera le premier à ne pas se contenter d'énoncer des thèses en laissant à ses affirmations le soin de triompher par leurs seules forces : il les explique, il les développe, il disserte avec un tour d'esprit presque scolastique. On s'imaginait d'ailleurs volontiers qu'on avait tranché une difficulté alors qu'on l'avait simplement reculée, et telle solution de la sagesse antique est voisine de celles dont se contente une intelligence d'enfant. Ainsi la notion de ropport ne se detachait pas des choses qui lui servaient de fondement: ce qui sert à juger s'identifiait à la fin avec l'objet même du jugement. Avait-on trouvé la loi d'un phénomène? on se croyait dispensé de toute autre recherche dans l'ordre des causes (1), et Aristote est obligé de rappeler aux Pythagoriciens que les propriétés même les plus merveilleuses du nombre sont impuissantes à rendre compte de l'existence du moindre des êtres 2).

Aller au-devant des doutes, imaginer et discuter des objections est resté chose inconnue jusqu'au temps des sophistes et de Socrate. Il est vrai que les systèmes antérieurs se forment et s'enseignent dans des milieux restreints d'où ils ne rayonnent que dissicilement et lentement au dehors : ils n'ont que des contacts à distance, si l'on peut ainsi parler. Les contradictions parfois flagrantes qu'ils presentaient n'ont apparu au grand jour que dans l'age de l'érudition et de la dialectique, et cesera l'originalité de Zénon d'Elée d'en pousser quelques-unes à l'extrème. Plus d'un de ces anciens philosophes a commis l'imprudence, à peine remarquée de son vivant, d'avoir des « convictions successives », défendues par lui en apparence avec une égale assurance, sinon avec un égal enthousiasme. Renan l'a dit très justement : « Il est dangereux de faire comcider de force les différents aperçus des anciens. Ils philosophaient souvent sans se limiter dans un système, traitant les mêmes sujets selon les points de vue qui s'offraient tour à tour à eux ou qui leur étaient offerts par les écoles précisdentes, sans s'inquiéter des dissonances qui pouvaient exister

I) La même confusion (mais est-elle toujours involuntaire?) persiste sous nos youx chez certains savants qui savent si bien sur le bout du doigt comment les choses se passent dans la création qu'ils s'estiment dispenses de croire a un createur.

<sup>(2)</sup> Μεταμά, της 6, 10030 Τ. Α΄ δε τοξε έρθιοξε μομές αλ έπουνοί είναι καὶ τὰ τουτοίς είναι το καὶ ελώς τὰ ἐι τοξε μομός, ως με Αίγωμοί τος καὶ πὶτο συστορείνοις διστείς τος καὶ πὶτο συστορείους διστείς τος ετ δεκίμε Επρατία με στο. Ματά, της 12) με είναι Γοδρακίου προτιά: τὸν ἀπό τῶν μεθεί μπου γεγνομείου λύγον θιωρητικόν το θίτα τῆς των θλωί ψιστικέ έχεις τον ποργείε αν προς ταύτει.

entre ces divers tronçons de théories (1), a Ce sont des essais qu'ils avancent et retirent sans en apercevoir, à plus forte raison sans en mesurer toutes les conséquences. Aussi Aristote compare-t-il ingénieusement les physiciens de l'école d'Ionie à de braves soldats mal exercés qui frappent parfois de bons coups dans la mélée, mais ignorent en genéral le maniement des armes.

11. — Une seconde raison a manifestement contribué à retarder les progrès de la science antique: c'est que personne ou presque personne ne songeait à la cultiver en vue de son utilité (2): personne ne se faisait un idéal de la découverte de tous les trésors, sans exception, que recèle le vaste sein de la nature et de leur appropriation de plus en plus universelle aux besoins et aux jouissances de l'homme. Les écoles d'autrefois se distinguaient par une curiosité philosophique et scientifique très désintéressée. Aucun intérét public ou privé ne mettait comme de nos jours le mode civilisé en émoi à l'annonce de quelque invention ou découverte mattendue.

L'industrie moderne, autour de laquelle gravitent les intérêts d'une légion de producteurs et d'une armée innombrable de consommateurs, est l'hériture à la fois laborieuse et fortunée des multiples applications de la science qui a ainsi pour elle les savants qu'elle honore et la foule qu'elle sert et enrichit (3). Nos mœurs lui imposent en quelque sorte l'obbgation

<sup>(</sup>t) treerors, p. 126.

<sup>12</sup> Platon allesste pas a blamer de feurs preoccupations trop pratiques certains mathematiciens de son temps. On connaît lances dete rapportée par Stobes. La éleve demandant à faichde a quoi lucser-virait un théorème. Le geomètre fai fit donner un tradole il traitait en esclave un jeune fomme qui mentiant un espirit aussi servite.

of. Suis cosser de correspondre a un besoin desinteresse de notre esprit, la science entre en contact avec les interéts positis. Elle restitue au monde transforme et transforme les connents qu'elle a demandes au monde et elle rend au centique à la vie humaine ce que la vie fui n donne « M. Porsoner. On peut plain lie les anciers de n avoir point com u ce seduisant programme : mais en l'adoptant les plus grands

impérieuse de démontrer chaque jour davantage son action pratique et tout particulièrement son efficacité économique dans la production de la richesse. Encore un coup, chez les anciens rien de semblable; à leurs veux l'étude du monde est assez attachante par elle-même pour n'avoir besoin d'aurun stimulant étranger. Ils accueillent sans doute les découvertes usuelles que le hasard on la réflexion leur suggere, mais ils ont garde de les considerer comme faisant partie intégrante de la science; c'est un surcroit ou un accident, selon la juste expression d'un contemporain; en tout cas, la pratique demeure distincte de la théorie 1). Aussi bien ce qu'on poursuivait alors, ce ne sont pas les services modestes ou éclatants qu'on est en droit d'attendre de la science pour développer le luxe on le confort de la vie : ce sont les satisfactions d'ordre bien différent qu'elle doit donner à nos facultés intellectuelles les plus hautes, ce sont les lumières qui doivent en jadlir pour une explication de plus en plus étendue de l'énigme du monde. A la suite de Bacon, les modernes veulent se servir de la nature : les anciens aspiraient avant tout à la comprendre ; ils l'étudient, pourrait-on dire, par amour désintéressé de l'ordre eternel des choses.

Si Thales est appelé un sage, s'il a gardé l'honneur d'avoir été l'initiateur du mouvement philosophique en Grece, c'est précisement parce que sans cesser d'être, comme nous dirions, un homme pratique, il avait dépassé dans ses recherches le champ un peu êtroit des applications usuelles 2). Lorsque

d'entre eux leurs (b'chirations expresses sont là pour nous l'apprendre) aur nent eu conscience de déchoir.

I M Modau I ecrat a propos d'Eu lide; « C'est une marque absolum interanticative de sa conception de la géome trie do orique que de ne pos vouloir dans un même hare énoncer les formules utilisables et les propositions de la scieme purement speculative. Les unes et les nutres ne un semblaient pas reliver du mome ordre d'idees « Scrupple etrange, et hous tonnant chez un peuple ou le simple ceramiste avait le même de la artistique que les soutpes urs les plus renomnées.

<sup>2</sup> Plutanque, Siden, d. nesa reportes pie ar ef reiber re ficos a

autour de lui on prenait en pitié ses recherches savantes, il établissait par des faits qu'il ne tient qu'à un philosophe de s'eurichir (1. Mais on le voyait le plus souvent plongé dans la contemplation de la nature, ainsi que le raconte Platon dans le Tuccitete; « On rapporte que Thales, tout occupe d'observations astronomiques et regardant au-dessus de lui, tomba un jour dans un puits et qu'une servante de Thrace d'un esprit plaisant et facétieux, le railla disant qu'il voulait savoir ce qui se passait au ciel et ne prenaît pas garde à ce qui était à ses pieds. » Le même désintéressement se rencontre chez tous ses successeurs, et a dicté notamment le langage qu'au témoignage de la tradition Pythagore tint un jour au tyran de Phlionte (2). Sans nous arrêter aux griels opposés de Socrate (3) et de Platon contre les savants leurs contemporains, nous avons hate d'en venir à cette appréciation si explicite d'Aristote au début de sa Métaphysique (4) : « Si les premiers hommes ont rougi devant la nature, c'est de leur ignorance, non de leur impuissance, et la preuve, r'est que cette recherche des causes n'a commencé que lorsque tous les besoins de l'homme étaient depuis longtemps satisfaits... Quel est l'homme libre? celui qui releve de lui-même seulement et non d'autrui ; de mêmel a seule science vraiment libérale est celle que l'on recherche ainsi pour elle-même... Voilà la science vraiment divine à la lois et humaine: toutes les autres connaissances sont plus nécessaires : aucune n'est plus noble, » Dans ce passage Aris-

<sup>(</sup>t Ce recit offre mainte variante. Voir Cicéron, De du mutuone, 1, 19, et Saint-Marc thrardin : « Thalés ne s'était fait speculateur que pour donner une fecon à ses critiques, et militonnaire que pour prouver que la science n'est pas aussi stérile qu'on le dit. Il distribua ses benefices au peuple, au fieu de les garder pour lui et pour ses actionnaires, dementant ainsi le rôle de financier qu'il avait pris un instant ».

<sup>(2)</sup> This cultures, v. 8: 4.14 in mercatu liberalissimum esset specture in thit sibi acquirentem, sic in vita longe omnibus stadiis contemplato-nem rerum cognitionemque præstare. >

<sup>3;</sup> Voir notamment Memorobles, t, 4, 12-16.

 <sup>(2. 982) 20:</sup> Φανερόν ότι δια το τ'δίναι το επίστασθαι έδιωκον καὶ οὐ γρήσεως τίνος ένεκεν, κ. τ. λ.

tote, il est veni, vise spécialement la métaphysique, mais ce qu'ailleurs en tant d'endroits il dit de l'excellence de la vie contemplative nous montre assez que sa réllexion a un caractère tout à fait général. Même sentiment chez Archimede (1), dont le rôle scientifique et social a été cependant si différent.

Cette disposition intellectuelle, moins répandue assurément à Rome qu'à Athènes, s'est néanmoins maintenue jusqu'aux derniers siècles de l'antiquité. On en trouve encore un écho direct dans le passage suivant des (lucations naturelles (2) de Sénèque (il s'agit du problème de la transformation des continents): « Quod crit pretium opera? Quo nullum majus est, nosse naturam. Neque enim quidquam habet in se hujus materiæ tractatio pulchrius, quam multa habeat futura usui, quam quod hominem magnificentia sui detinet, nec mercede, sed miraculo colitur (3). »

Sans doute il convient sur ce point de ne rien exagérer et de ne pas se représenter la science antique comme « réfugiée dans un temple inabordable, loin des réalités terrestres. » Le même Platon, par exemple, qui, dit-on, ne pardonnait pas à

<sup>(1) «</sup> Archimède eut le cœur si haut et l'entendement si profond qu'il ne dagna jamais laisser par écrit aucune œuvre de la manière de diesser toutes ces machines de guerre; mais réputant tout art qu'i apprend quelque utilité vil, bas et mercenaire, il employa son esprit et son étude à écrire seulement choses dont la beaute et subtilité no fût aucunement mélée avec necessité. » (Paurangue, Vie de Marcellus, traduction d'Amyot.)

<sup>(2)</sup> vi. L.

<sup>3)</sup> Aujourd'hui encore d'eminents représentants de la pensée moderne ne tiennent pas un autre langage. « L'objet de la science est de connaître pour connaître : c'est son mutilité même qui fait sa heaute : c'est à ce titre que la science est sœur de l'art, de la religion, de la veitu » (Janer, De la responsabilite philosophique). « Vouloir les vérités utiles avant les vérites belles, c'est vouloir les fruits avant l'arbie ; ce n'est pas aux nations utilitaires que restera la preemmence : cai elles sont stériles en gemes et même en simples espiris d'élite », (M. Foulliée.) — De fait, precisément, chez les peuples modernes qui passent pour les plus civilises. l'enseignement technique et prafessionnel, commo nous l'appelons aujourd'hui, ne s'est organise qu'assez longtemps après celui des colléges et des universites.

Archylas d'avoir par ses constructions et ses dessins compromis la pureté sévère de la science, soutient dans le Philèbe une théorie moins exclusive: « Supposons, écrit-il, un homme conliné par la pensée dans ce monde abstrait qui échappe aux yeux de la foule, un homme familier avec l'essence et les propriétés du cercle divin et de la sphère divine, mais au reste ignorant ce qu'est la sphère humaine, ce que sont les cercles réels, incapable de se servir des instruments plus ou moins grossiers requis pour la construction d'un navire ou d'un édifice; son sort parattra-t-il soul digne d'envie? » et Platon répond par la bouche d'un de ses interlocuteurs : « Notre situation serait ridicule avec ces connaissances divines, si nous n'en avions pas d'autres. » Et chez Aristote lui-même, au métaphysicien si justement fier de son œuvre s'unit étroitement le laborieux observateur à qui la postérité a été redevable de tant de connaissances profitables.

III. — Une troisième influence enfin a agi dans le même sens que les précédentes; je veux parler des conditions politiques et sociales du monde grec.

L'art, la poésie, la philosophie elle-même sont avant tout œuvre individuelle: pour produire des chefs-d'œuvre, l'inspiration personnelle n'a besoin ni de relations étendues ni d'un concours étranger; et sur ce triple terrain la division de la Grèce en races rivales, en cités antagonistes, aussi fieres d'elles-mêmes que dédaigneuses du reste du monde, a peut-être moins nui qu'elle n'a contribué à l'épanouissement si riche, si varié de la peusée hellénique. A l'épopée ionienne succède et s'oppose la lyrique éolienne et dorienne, plus tard le drame attique, et en passant d'une région à l'autre, la sculpture et la céramique enfantent de nouveaux produits, s'enrichissent de nouveaux procédés.

La science au contraire est essentiellement œuvre collective et de longue haleine : on n'y peut faire un pas utile en avant qu'en reprenant les recherches au point ou d'autres les ont laissees ; pour jeter les bases de l'édifice, à plus forte raison pour y ajouter de nouvelles assises, il faut le travail perséverent et ininterrompu de toute une suite de générations, les tout spécialement le temps est un grand moutre : mais rien ne se lait sans lui (1). En outre la vocation scientifique est couteuse (2) : l'homme y est perpétuellement tributaire de la nature, les objets à étudier aussi hien que les substances sur lesquelles il faudrait expérimenter sont rares, et doivent être cherchés très loin. Que le savant même le plus entreprenant, même le plus laborieux, sont abandonné à lui-même dans le cercle étroit d'une modeste hourgade, que la bienveillance publique se détourne de lui ou ne lui soit que pareimonieusement mesurée : comment ne se verrait-il pas réduit à l'impuissance et envahi par le découragement?

Or tandis que, dans la Gréce antique, les poètes, dont les chants volent de bouche en bouche (1722 77.2002), se servent les uns aux autres de modeles 3 , les travailleurs de la science, dont le plus petit nombre a songé à laisser des écrits et encore des écrits d'une intelligence souvent difficile en l'absence de tout commentaire), sont condamnés à reconstruire la nature chacun à sa manière, ignorant les opinions et parfois jusqu'au nom et à l'existence de leurs plus notables devanciers. L'Ainsi aucun commerce, aucune entente entre les hommes que la science attire : aucune institution publique ou privée qui les rapproche ; sauf de tres rares exceptions (5, aucune école qui

<sup>(1)</sup> C'est ce que theéron a exprimé dans une phrase oratoire : (Nihil est, quod longinquitas temporum excipiente memoria prodendisque monumentis eli cere atque assequi non possit, » De da matione, 1, 7) — et Bacon dans un adage d'une concision saississante. Vent a filei temporis.

<sup>(2</sup> L'antiquite affirme que Démocrite, par exemple, consuma en recherches savantes un patrimoine de plus de cent talents

<sup>6)</sup> Econtons ice la melancoloque reflexion de Bacchylide : « L'homme a l'homme transmet la sagesse «ετέρος τζ έτερο» πορός). «I n'est pas aise de trouver du nouveau (π.//ξτων π.//ας ίξιορείν). »

<sup>(</sup>i) Cost ainsi que faute d'être incorporce aussitét dans un ensemble, une sérit de detail, a peuse aperçue, disparaît pour ne reparaître ensuite que beauzoup plus tard.

<sup>🛴</sup> La constitution d'une école hippocratique à Samos n'a pas été

leur permette de se donner des maîtres ou de se créer des disciples : aucune publicité qui répande les résultats de leurs travaux : ils se forment, si l'on peut ainsi parler, au hasard, ils grandissent dans un complet isolement.

Athènes n'avait pas assez de couronnes et d'applaudissements pour ses poètes favoris : Péricles mettait les trésors de l'Acropole à la disposition de Phidias : à la cour des rois et des tyrans, les artistes sont comblés de largesses et de faveurs 1). Au contraîre, peu appréciée des politiques, quand ces politiques ne sont que des esprits vulgaires, la science let parti ulterement la science de fa nature a le malheur d'être suspecte à la loule, dont Anaxagore et Aristote faillirent l'un et l'autre éprouver les rigueurs. Démocrite vient à Athènes au temps ou cette capitale intellectuelle de la Grèce est à l'apogée de sa splendeur, où la jeunesse se précipite aux leçons des sophistes : personne ne s'y doute de sa présence, et luimème y reste volontairement inconnu. En revanche on sait avec quelle apreté maligne Arist phane parsille sur la scène des Nuiées les physiciens de son temps.

Ansi la Grece qui devait avoir l'honneur de créer la science l'a acheté au prix de difficultés sans nombre, en luttant contrebien des entraves, en surmontant bien des obstacles, d'autant que dans toute théorie physique ce sont les premiers pas qui sont méritoires; une fois la direction tracée et la route découverte, il n'y a qu'a y marcher. Pionniers de la science, les Grecs ont connu tous les tâtonnements, toutes les incertitudes inséparables d'une exploration hardiment poussée sur des terres ignorées. Sur tel ou tel point ils se sont égarés, ne les

sans influence sur le développement de la médecine grecque. — Il sa de soi que dans tout ce passage nous avons en vue la 600 ce du vivet du vi siècle, contemporaine des premières tentatives philosophiques que nous avons a exposer.

<sup>(</sup>I) Aussi parlant de cette époque dans son histoire des arts. Prixe l'aucren Met matur., xiv. I n'insite pas à course. Abmidiabant et pramus, et opera ritae.

jugeons et surtout ne les condamnons pas avec une sévérité qui deviendrait aisément injuste : ailleurs ils ont trouvé le vrai, cela sultit à leur renommée.

Pour être nos modeles en ce domaine comme en tant d'autres, deux choses indispensables, nous l'avons vu, leur ont manqué : une connaissance suffisamment complète et étendue des phénomènes, d'une part, et de l'autre la pratique de la seule véritable méthode : double constatation qui coûte aux admirateurs du génie hellénique, car comme ils étaient merveilleusement préparés par tout leur tempérament intellectuel à pénétrer la nature, ces Grecs en qui la finesse dialectique s'unissait si heureusement à l'enthousiasme poétique! Que le sauvage, que l'ignorant soit indifférent aux découveries matérielles même les plus susceptibles d'être fécondes, cela se comprend : le ressort mental qui doit porter sa pensée plus haut et plus loin lui fait défaut. Bacon s'est trompé quand il a dit; « La vraie philosophie est celle qui rend le plus fidelement la nature et qui est écrite comme sous la dictée du monde dont elle n'est que le simulacre et le reflet : elle n'ajoute rien de son propre fonds : elle n'est qu'une répétition et une résonance, » Si instructives qu'on les suppose, les données des sens n'en appellent pas moins l'intervention de l'esprit et de son activité propre, seule capable de les interpréter avec compétence 1). Pour qu'un progrès soit possible, il faut quelque anticipation, quelque pressentiment de ce que Pon va découvrir. Si d'heureux hasards peuvent mettre sur la voie un inventeur, c'est toujours à la condition qu'il sera prêt à profiter de cette bonne fortune. A tout autre que Galdée, les oscillations de la lampe de la cathédrale de Pise n'eussent rien

<sup>(1)</sup> Il est superflu de rappeler ici les helles pages ou deux esprits d'aideurs bien dissemblables, Claude Bernard et Ernest Naville, se sont trouvés d'accord pour établir que l'hypothèse est le point de depart nécessaire de tout raisonnement expérimental, la condition sans laquelle le naturaliste, se bornant à entasser des observations et des strustiques steriles, est impuissant à saisir la verifé chère héle.

révélé sur l'isochronisme des mouvements du pendule : il fallait un Newton pour être conduit par la vue d'une pomme qui tombe à l'une des lois fondamentales de l'univers, un Haûy pour trouver les formes essentielles de la cristallisation à la seule inspection des fragments d'un morceau de quartz brisé. Soit : mais que n'est-on pas en droit d'attendre d'un Pythagore, d'un Démocrite, d'un Platon ou d'un Aristote?

lei une objection est à prévoir, « Chez ces grands hommes que vous venez de nommer, me dira-t-on, le savant disparait malheureusement derriere le métaphysicien qui lui est presque toujours très supérieur. » Voici ma réponse : « Leur tort, et celui de leurs collaborateurs moins célèbres dans la grande muvre de la constitution de la science, a été non de s'occuper des théories autant et plus que des phénomènes, non d'avoir cru fermement au caractère rationnel des grandes lois naturelles, mais d'avoir estimé que pour les découvrir il y avait une autre voie que la méthode inductive, partant, de s'être inspirés beaucoup trop de la raison et pas assez de l'expérience dans le choix de leurs hypothèses. Nous cherchons l'unité trop bas : ils la cherchaient trop haut. Nous désespérons trop vite d'y atteindre : ils se flattaient trop facilement de l'avoir découverte 1). Notre science n'est pas assez philosophique: la leur offre trop exclusivement ce caractere, »

On insiste et l'on dit : « Ce sont des égarés : à quoi bon les suivre dans tous leurs écarts? » — L'argument aurait une certaine forces'il était établiqu'ils se sont trompes toujours : or que pour la philosophie de la nature il n'y ait rien de sérieux à requeillir, rien même à glaner dans ce travail intellectuel de

<sup>(1)</sup> Rappelons ter les sages réflexions de Bacon dans son Nector Organon ch. exxvi): « On va toujours s'elançant jusqu'aux principes des choses, jusqu'aux degrés extrêmes de la nature, quoque tonte véritable utilité et toute puissance dans l'execution ne paissent resulter que de la connaissance des choses moyennes. Mais qu'arrive-t-il logiquement? Qu'on ne cesse d'abstraire la nature jusqu'a ce qu'on atteigne à une matière destituée de toute forme de terminée, ou qu'on ne cesse de la diviser jusqu'à ce qu'on soit arrive aux atomes. »

trois siècles dont nous allons raconter l'histoire, c'est ce que pour notre part nous ne saurions admettre, et dans notre conclusion nous espérons mettre le contraire en pleine lumière. A côte de certaines explications que l'antiquité a été la première a abandonner, et qui trahissent du première coup une inexpérience scientifique manifeste, que d'étonnantes anticipations de mainte théorie encore en favour ! combien d'aperçus lumineux qu'une connaissance plus exacte de la nature, acquise depuis, n'a lait que contirmer! Il y a des fors plus et mieux qu'un simple intéret archéologique pour attirer la pensée moderne vers cet examen d'un passé recule; telle est l'opinion unanime des juges compétents et le présent ouvrage n'a d'autre ambition que d'apporter à cette opinion un sur-croît d'autorité.

## IV. - Les sources.

Nous venons de voir dans quelles conditions est uée la science de la nature en Grèce, et quels obstacles ont retardé son libre développement. Mais l'histoire de ces premiers et laborieux efforts, quelles règles suivre pour l'écrire?

1. — Quelques noms exceptionnellement illustres attirent ici notre attention au point qu'on serant tenté de s'y attacher exclusivement et de faire le vide autour d'eux (1). Cette tentation est d'autant plus forte que les anciens sont loin de s'être

<sup>(1)</sup> Dans le domaine philosophique plus que parbut ailleurs peutêtre se verific cette reflexion de Daremberg ; « Privilega singulier ! influence fatale ou providentielle des grands genies ! Ils font oublier toutce qui les à précedes et ne laissent plus sur la route des historiens que quelques monuments pour ainsi dire solitaires, permettant à peine de reconnaître et de caracteriser les évolutions de l'esprit humain. )

intéressés aux monuments de la science au même degré qu'aux chefs-d'œuvre de la littérature. L'esprit scientifique ne se rencontrait que chez le plus petit nombre, tandis que la nation entière professuit un pieux respect pour ses grands poetes et ses grands écrivains.

Il semble des lors que les modernes n'aient qu'à s'incliner devant les arrêts du temps, heureux d'approfondir ce qu'il a épargné, sans souci de ressusciter ce qu'il a détruit. Mais notre légitime curiosité demande davantage : elle entend reconstituer, autant qu'il sera possible, les diverses phases de la spérulation intellectuelle : or qui peut nons assurer que tel penseur sur lequel nous ne savons rien ou presque rien n'a pas eu sur la marche des idées une influence considérable, quoique peu remarquée ? on sait d'ailleurs que pour retrouver leur signification véritable, certaines œuvres d'un mérite hors de pair doivent être remises à leur place dans la série dont elles ne sout que les plus brillants anneaux : on en possède alors une compréhension plus précise, on est mieux préparé à les apprécier d'abord, et à en jouir ensuite.

Mais si rationnelle, si légitime que soit cette méthode, comment l'appliquer lorsqu'on est uniquement en présence de fragments épars dont la provenance est elle-mème parfois peu authentique (I), le sens équivoque, dont la suite et l'enchaînement sont difficiles ou pour mieux dire, impossibles à déterminer? Comment de ces débris de pensées, de cette poussière de systèmes remonter aux théories qui s'y cachent plutôt qu'elles ne s'y traduisent? L'école, après un é lat passager, a-t-elle disparu sans retour? tout document décisif fait défaut. S'est-elle au contraire maintenue à travers les âges, sauf à subir d'inévitables transformations? Les indications abondent, mais incohérentes, contradictoires, et

<sup>(1)</sup> Ils ent cté en effet recuedles par des commentateurs on des compilateurs de la periode alexandrine, et il n'est nullement demontre que ces autenes aient eu sous les veux les textes originaux qu'ils pretendent résumer, parfors même transcrire littéralement.

de nature à jeter le critique dans un cruel embarras. On repondra peut-être qu'en l'absence de textes originaux d'une autorité reconnue, une tradition remontant à l'antiquité a fixé les principes directeurs de chaque philosophe et marqué tout au moins les grandes lignes de son enseignement. Soit : mais cette tradition mérite-t-elle confiance et dans quelle mesure? n'a-t-elle rien laissé perdre de ce qui était essentiel, tandis qu'elle exagérait bien au delà de leur importance certains détails bien secondaires? N'a-t-elle pas entre-pris témérairement de combler à sa manière certaines lacunes, ou de faire un choix arbitraire entre des opinions diverses et jusque-là plus ou moins flottantes? Le plus souvent d'ailleurs elle aboutit à nous mettre en face de données contradictoires, sans nous fournir aucun til conducteur propre à nous orienter au milieu de ce dédale.

De là dans cet ordre d'etudes deux excès également à redouter.

Parmi les historiens, les uns, par défiance d'eux-mêmes ou par un scrupule exagéré, s'imposent la loi de ne depasser en aucun seus les textes que le hasard a mis entre leurs mains. Ur il en est de ces textes comme de ces fragments de colonnes ou de sculptures, de ces pans de murs à demi detruits qui surgissent du sol sur l'emplacement de quelque antique éddice : ils ont béau en être la trace visible, ils ne permettent meme pas à l'imagination la plus hardie d'en ressaisir le plan général. Des lors comment restituer la construction primitive? On en desespère, au grand détriment de l'histoire de l'art, qui pourrait espérer s'enrichir d'un chapitre précieux.

L'embarras du philosophe n'est pas moindre, car d'une part la destinée des idees est loin d'être aussi étroitement rattachée aux temps et aux lieux que celle de l'art, et de l'autre le hen et la succession logique des diverses parties ont ici une importance capitale. Collectionner même avec soin des assertions isolées, juxtaposer des opinions empruntées à des sources de valeur très inézale, ce n'est pas faire revivre un système, ni lui rendre son rang et sa physionomie propres, Des membres dispersés ne sont pas un corps vivant (1). Et ce qui aggrave encore la tâche de l'interprête moderne, c'est que ces physiciens antérieurs à Platon et à Aristote a n'étaient pas des raisonneurs, et de là, plus encore que de la perte de leurs ouvrages, résulte la difficulté que nous éprouvons à saisir chez eux les éléments d'un système véritable, d'une doctrine liée : ils n'en avaient pas en effet et se souciaient assez peu d'en avoir. Leur esprit naturellement audacieux et profond pénétrait parfois très avant dans les raisons secrètes des choses... Mais c'étaient des lueurs isolées, des lambeaux détachés sans lien organique et central, sans corps et sans ame ... Les uns avaient une physique sans logique, d'autres une philosophie premiere sans explication du monde, des causes sans effets ou des effets sans cause. Si, plus ambitieux, ils s'efforçaient de sonder toutes les parties de l'être, ils étaient arrêtés par d'insurmontables obstacles, tombant dans les contradictions les plus grossières et qui semblaient le moins permises \* (2).

Rien de plus juste que ces réflexions: mais il serait facheux à coup sur qu'elles eussent pour consequence d'arracher au critique une sorte d'abducation, de lui imposer « une défiance excessive de soi-même, qui retombe en réalité sur les autres, et dont l'effet certain serait de détruire, au nom de notre ignorance, une gloire élevée par ceux-là qui la savaient lègitime » (3. Voila ce qui a jeté d'autres esprits dans une extrémité tout opposée.

<sup>(1)</sup> Giveron Tuscul mes (v. 40) a raison (Monor simpulis combus philosophi specturels mult, sed on peopet at the etc. ost tatea. Baron, plus impartial qu'on ne se le ligure d'ordinaire dans ses jugements sur l'autoquaté, contesse que « nous ne connaissons de la science des anciens que des opinions morcelees qui nous paraissent trobles, tau lis que replacces dans leurs ouvrages, elles officiaient une plus grande cansistènce a course de l'harmonie continue et du soutien inginel des protues m

<sup>12</sup> Dr. Bissen, De take de la mort en la cap. p. 115.

<sup>(3,</sup> G. Bio rox, p. 196.

Tel penseur de l'antiquité a eu son temps de célébrité : nous n'avons de son système qu'une connaissance rudimentaire et trouquée : à l'imagination et au raisonnement de le reconstruire. De l'œuvre antique rien ou presque rien n'a survécu; qu'à cela ne t enne : sur ces vagues indications, avec autant de hardiesse, mais moins de sûreté que Cuvier dans ses restitutions paléontologiques 1), l'esprit créera à nouveau ce qu'une autre pensée avait enfanté (2).

Chacun de ces intrépides restaurateurs des systèmes évanouis en arrive à prétendre posséder les anciens mieux qu'ils ne s'étaient compris eux-mêmes, et à attacher à telle de leurs formules un sens profond qu'ils ne soupconnaient pas. Les progres de la pensée ont ouvert des horizons plus larges et fait surgir mainte question nouvelle, à laquelle on voudra, bon gré mal gré, que chacun de ces philosophes auciens ait une réponse, et ainsi, sous couleur d'éclairer un texte, on travaille sans menagement sur la pensée. D'un mot, d'une phrase, d'un rapprochement, d'une comparaison on extrait toute une théorie dont l'allure moderne se trahit au premier aspect (3). Quel plassir en effet, et quel honneur de retrouver

f) A cette occasion qu'en me permette de rappeler ici une pensée originale d'un contemporain ; « Le grand Cuvier reconstituant tout un système animal d'après un debris d'essement ; si l'esprit de l'homme etalt aussi legique que la nature, ne deviait on pas reconstituer tout un système philosophique d'après un extrait de raisonnement."

<sup>(2)</sup> C'est ainsi que M. Luloslawski declire que pour concevoir le platonisme il faut aller bien au del i de ce que Platon nous récele de sa pensee. Peut être, mais certamement à condition de ne pas le contredire.

<sup>3</sup> Comme le faisait remarquer très justement. M. Brochard dans une le ses savantes lecons de la Sorboune, c'est une errour manifeste que de voulou retrouver à tout par chez les anciens nos propres solutions, mais c'en est une aussi, et plus repindue encord, de s'imaginer que les questions à reson lie se positient pour oux exactement comme pour nous les mots les plus usuels, les plus essentiels d'aime, idee, matière, espace, mouvement, etc, etaient foin d'avoir alors le même seus qu'aujourd hui.

ses propres idées chez des hommes en possession d'une renommée séculaire! et si pour obtenir cet intéres-ant résultat il était nécessaire de solliciter doucement les textes, qui ne trouverait la tentation naturelle et l'entreprise excusable? Peut-être, écrit un de ces cratiques, notre conception ne sera-t-elle pas absolument adéquate à celle de l'auteur étudié: mais à tout prendre, cela vaut encore mieux que de ne pas en avoir du tout 1.

Les anciens, nous l'avons accordé nous-mèmes, ont en des intuitions de génie, des divinations plemes de force, dont ils n'ont pas nécessairement mesuré les lointaines et surprenantes applications. Ici toutefois une distinction s'impose. En logique, et à certains égards en morale, l'esprit humain trouve en soi et les axiomes qui servent de point de départ à ses recherches et les procédés dialectiques qui de ces axiomes feront jaillir théories et systèmes. En physique et en astronomie au contraire, les vues les plus lumineuses, les plus fécondes peuvent attendre pendant des siècles la circonstance qui doit les provoquer et les produire au jour. Dans le domaine proprement scientifique il y a témérité à vouloir, coûte que coûte, devancer l'ordre des temps.

Des lors quel parti se recommande aux esprits judicieux? ne pas se laisser arrêter par une timidité excessive, ne pas se laisser emporter par une ambition inconsidérée; recueillir avec empressement tout ce qui peut nous éclairer sur la vraie

<sup>(1)</sup> Cette méthode peut, il est vrai, se couvir d'un antécédent autorisé, celui d'Aristete lui-même; en sait en effet qu'an regard de l'anteur de la Métaphysique toute formule philosophique recèle et doit receler une doctrine qu'il s'empresse en realité de reconstruire et de discuter à sa facon. A ce propos il est piquant d'entendre M. Milhaud soutenir qu'Aristote, trois cents ans au plus après Thalès et Anaximandre, n'était pas aussi capable que nous, venus vingi-trois siècles plus tard, de comprendre ces vieux penseurs grees. Et quelle est l'explication de notre superiorité? C'est que les conquêtes actuelles de la science nous permettent de nous faire une idee juste de ces anciennes hypothèses, germes obscurs de théories developpées depuis.

pensée des anciens (1), mais les entendre et les expliquer avant tout par eux-mêmes au lieu de les ajuster pour ainsi dire à notre niveau : en un mot, ne voir en eux que ce qu'ils pouvaient être, eu égard à l'état de la science et au degré de développement de l'esprit humain dans leur siècle et dans leur contrée. « Nous ne devous pas juger les œuvres de l'époque primitive avec les préoccupations de la critique moderne: nous devons redevenir anciens pour juger les anciens (2), nous inspirer de leur esprit et ne pas être plus exigeants qu'eux. Il faut reconnaître et apprécier en eux une certaine saveur d'archaisme que l'on gâterait en voulant tout expliquer. Comprendre la doctrine d'un Thalès ou d'un Xénophane, par exemple, cela ne consiste pas à introduire dans son œuvre une unité factice qui nous en rende l'intelligence plus facile et plus rapide. Toute recherche d'une méthode exacte, toute tentative de découvrir un plan bien défininous écarterait de la vérité » (3),

II. — Mais là même où nous pouvons nous croire en possession de textes authentiques, d'autres difficultés surgissent, nées de l'imperfection de la langue philosophique encore au berceau. Au même titre que Lucrèce, ces premiers

<sup>(</sup>I) A ce point de rue, des ouvrages tels que ceux de M. Tanners (Pons l'hist are le la science hellène, Paris 1887) et de M. Milhaud (Lecous sur les origines de la science greeque, Paris 1893 comblent une veritable lacune. Sans parler des citations expresses, on s'en est maintes fois inspiré dans la suite de ce travail.

<sup>2)</sup> Dans son admirable preface. Tite lave nous contre qu'en racontant les vieilles traditions de Rome il se fait comme le contemporam de ces àges recules : intiques et unions. Belle et grave expression, dit à ce propos lattré; il faut que l'âme, le cœur se fassent auciens parmi les choses auciennes, et la pientitude de l'histoire ne se devoile qu'a celui qui descend aiusi dispose dans le passe.

<sup>(3</sup> M. Barros, p. 29. Les mêmes reflexions avaient derr éte présentées par Paul Janet dans sa thèse : De la dade ti pur de Pirit in et de Royal, p. 7

métaphysiciens ou naturalistes de la Grèce ont le droit de faire entendre leurs doléances,

> Multa novis verbis præsertim cum sit agundum, Propter egestatem linguæ et rerum novitatem (1).

Si souple et si riche que fût naturellement le grec, il y eut à l'origine penurie inévitable de termes et d'expressions pour tant de problèmes nouveaux. Une science n'est qu'une langue bien faite, dira Condillac. Or qu'était, que pouvait être alors le vocabulaire philosophique (2)? Si nos idiomes modernes, assouplis par le temps et pliés à toutes les exigences de l'esprit, sont des dépositaires infidèles et ne rendent qu'imparfaitement les idées qu'on leur confie, que dut-il se passer au point de départ de la tradition, lorsque la pensée était insuffisamment exercée soit à l'analyse des concepts, soit aux lois sévères de la déduction? Pour traduire les notions nouvelles on s'avisa d'abord de puiser dans la langue commune (3) : tel mot dut revetir une signification scientifique, mais sans renoncer pour autant à celle que lui avait assignée l'usage : de là une confusion toujours possible entre deux acceptions différentes, l'une matérielle, l'autre intellectuelle, rattachées par une analogie plus ou moins profonde. H'est même arrivé qu'un terme identique a été appliqué à deux conceptions distinctes par deux écoles successives. Ainsi pour nous, et sans doute déjà pour le plus grand nombre des contemporain-

<sup>(1)</sup> De natura rerum, 1, v. 139-140.

<sup>(2) «</sup> Quand la raison, plus maîtresse d'elle-même, écarta fermement le symbole pour atteindre à la pure vérité, quand elle souffla sui tous ces fantômes pour chercher la réalité même des essences dont ils n'etaient qu'une image, il lui fallut se creer une methode et une langue nouvelles : ce ne fut pas l'œuvre d'un jour » E. Ecorn, Memoires de litterature ancienne, p. 290,.

<sup>(</sup>d. C'est elle qui a fourin, par exemple, les mots plate, close, vivoc, 'liz, livale, etc.: plus taid Platon et les stoiciens creeront de toutes pièces des termes nouveaux avec une liberte qui fait songer à celle des auteurs philosophiques de notre temps.

l'ambiguité de l'expression dans ces vieux textes compromet gravement la clarié de la pensée.

Justifier cette thèse dans le détail nous jetterait dans d'inopportunes digressions. Toutefois il nous parait intéressant de constater quand et comment sont entrès dans le vocabulaire philosophique les deux termes de principe et de cause, depuis deux mille ans les pierres angulaires de toute métaphysique comme de toute science de la nature.

A l'origine ils se juxtaposent et se confondent, et avec eux les deux termes voisins de matière et de substance (1). Aristote est le premier qui les ait nettement différenciés (avant le 19° mêcle il n'y a dans ce domaine aucune terminologie arrètée tandis que pour les lumens les deux principes a quo et ex quo (cause espiciente et cause matérielle, sont encore completement identifiés. Et en effet, étant donné cet axiome qui constituait aux yeux des anciens une vérite indiscutable . ex enhilo nihil (2), il ne restait qu'à déterminer l'être, quel qu'il fût, — de nature ou physique selon les Ioniens, ou mathématique selon Pythagore, ou metaphysique selon les Eléates, — d'où tout provient et où tout doit rentrer (3). Cet être, on l'appellera dans la suite assez indifféremment àsyè, ou avergues, deux mots (ou deux notions) que l'laton avait distingués au contraire avec le plus grand soin (4). Le premier a, dit-on,

<sup>(1)</sup> Soyous infulgents pour les anciens. Avons-nous nons-mêmes une conception bien nette de ces diverses notions : mass, force, teneral, energie, dont nos savants font un perpetuel emploi ?

<sup>(2)</sup> a base aliquid, quod ex nibilo oristur, aut in nibilum subito occidat, quis hoc physicus unquan dixit? a Garson, tependant iu temorenogo de Sextus Empiricus inde, Math., vi., 35, un certaiu Xeniade de torinthe avait burdiment assigne aux choses le non-être comme orisgine et fin.

<sup>(1)</sup> Cest ainsi qu'on lit dans les Placito philosophorum (1, 3) a propos de l'ani son d'Anaximandre : se souter maria plysible: sa' si sultre maria de serba.

<sup>4)</sup> Galien du moins l'affirme. The âns l'unesq pelocident obliv Graelanteur auta rep j'esteur. Hermu ne Petra è inspecyte a alora area are - Dopres Sextus, les pythogorieums de finassaient les nombres âpea' ar otorgéa tour beun (ade Phys., x. 208).

fait son apparition dans la langue philosophique avec Anaximandre: quant au second (primitivement et étymologiquement « lettre de l'alphabet) », rien ne prouve qu'il fit déjà partie du vocabulaire pythagoricien, comme le veut Sextus Empiricus. Il se rencontre dans le Timée (48 B) et le Sophiste (252 B): mais ce n'est qu'avec Aristote (1) qu'il est entré définitivement dans l'usage. Quant au concept d'élément (au sens moderne), il paraît avoir été introduit dans la spéculation scientifique par Empédocle. Au reste, que de confusions et d'erreurs causées chez les Grecs par l'emploi irréfléchi ou l'interprétation abusive du mot èqué (2)! Platon qui a tenté d'y porter remède n'y a pas entièrement réussi 3).

Trouver l'élément originel des choses, telle fut la première démarche de la raison et pendant longtemps on se contenta de la détermination de ce qu'Aristote devait appeler « la cause matérielle ». La seconde devait consister à attribuer à cet

<sup>11:</sup> Si en effet Aristote appelle στοιχεία la Φιλία d'Empédocle, ce n'est pas, comme on l'a ceu, à la suite de ce philosophe lui-même, qui avait d'adleurs employe en parlant des « éléments » l'expression ριζώματα παντών, laquelle se rencontre également dans un texte prétendu pythagoricien. — On lit parini les définitions stoiciennes énumérées par Diogêne Laerce (vii. 436) : στοιχείον ἐξ οῦ πρώτου γίγνεται τὰ γιγιώμενα καὶ τὰς ὁ ἐσχατον διαλύεται. — Sur ce point on consultera utilement Diels (Elementum, eine Vorarbeit zum gerechischen und lateinischen Thesaurus, Leipzig, 1890'.

<sup>(2</sup> Après avoir fait observer que ce qui échappe au devenir n'en a pas moins sa raison d'être, et une raison supérieure, Aristote (the soph, eleuch., 6, 168°35) proteste contre l'identification établie par quelques uns entre vigories et à 27è éysis. Theophraste dans son fivre célèbre misi posicion semble en parlant de ses devauciers avoir miterprété à27è comme répondant à ce que nous appelons aujour-d'hui l'essence. Les Latins se sont servis heureusement des deux mots initium et principium pour éviter l'amphibologie crees en grac par ce mot unique à27¢.

<sup>(3)</sup> Tantôt, en effet, il use de ἀρχί, au sens que nous donnons communement au mot principe en métaphysique (par exemple, dans un passage bien connu du Philibe et dans le chapitre assez mattendu du Philibe (243, C-E) sur l'immortalité de l'àme, où est formulée l'équation ἀρχί = ἀγένητον): tantôt au contraire il laisse à ce mot son sens logique assez habituel de base ou poud de depart d'une argumentation, par opposition à ἐκόθετε ou τεκετή (ainsi Republique, vi, 540 R.

elément l'efficace d'une cause véritable, jusqu'au jour où apparaîtrait dans toute son évidence la nécessité d'une cause intelligente : or, avant Anaxagore, la matière ne se distingue pas de l'esprit, non plus que de la forme dont le nom même était inconnu avant Platon et Aristote, de même que la notion du mouvement et celle de l'ordre qui préside au mouvement parurent longtemps inséparables. Il semble qu'Héraclite ait été le premier à soupçonner la nécessité logique d'une cause motrice. L'emploi de aleix, sans aucune addition ni qualification quelconque, ne se rencontre pas avant les écrits de Platon et d'Aristote (1) et suppose les recherches de ces deux philosophes relatives à la notion de causalité. Ici comme ailleurs ce fut le propre de la dialectique de transformer en conceptions abstraites les données de l'expérience (2).

Ces préliminaires posés, il est temps d'ouvrir ce qu'on peut appeler les archives philosophiques de notre Occident, et

<sup>[1]</sup> Chacun songe ici de lui-même soit à la définition donnée dans le Cratyle 443 A : di d et piperez, tode l'arti to altro, soit au passage célèbre du Philebe (27 B) on après avoir parlé 1º de l'artico, 2º du répar, 3º de leur mélange, Platon ajoute : des altre dessi àvayation aires nàves à prophessa di et à detian piperena, et un peu plus loin : to de di ravea tades deguissepois dippuss térastos, tip airies, de innée, de innée, et est vrai que dans quelques passages platoniciens airia semble designer moins la cause que les conditions d'un phénomène. — Quant à Aristote, entre tant de textes qu'on pourrait etter, j'en relèverai un seul, à cause du jour qu'il jette sur le sens exact de l'adjectif altro; et par consequent du substantif correspondant d'après ce philosophe : Obts tod no firm altro; à àrbait, obts dèvat, obts de particle de l'adjectif altro; et par consequent du substantif correspondant d'après ce philosophe : Obts tod no firm altro; o àrbait, obts de particle de mangagature. Metaph., etc., 5, 109-23.

<sup>2</sup> A titre de curiosité philosophique, on peut lire chez Polybe (III, 6 la distinction assez vague établie par cet historien entre les trois explications des grands evénements historiques qu'il désigne sous le nom de 250%, ziria et 25002314.

d'interroger successivement les sages de la Grèce antique sur ce qu'ils pensaient de la nature, des éléments qui composent le monde, des forces qui s'y déploient, enfin de la cause qui a établi et maintient dans ce vaste ensemble un ordre si merveilleux et si constant.

### CHAPITRE II

# La métaphysique de la nature.

## Cosmogonies.

Pent-être le simple rapprochement des deux titres ci-dessus causera-t-il quelque surprise. Qu'ont de commun, dira-t-on, lloudre et Orphée avec Thalés et Anaxagore? Mais de même qu'un ingenieux ecrivain a publié La morale en Grece avant les phistosophes, on concevrait sans peine un ouvrage intitulé: La cosmològie — en pour marquer d'un trait discinció une surcase tres voissue ne celle-il sans regendant se confondre avec elle — La cosmopmen moral des phistosophes.

The point of some officials of the first programmed passes of the point of the poin

to a contract make the thing of the contract o

théologiens (ο πρώτον θεολογήσαντες) l'honneur de les compter au nombre des philosophes dont il rapporte et discute les opinions.

Au surplus, de même qu'à la différence du rationalisme moderne le rationalisme grec a vécu longtemps en bonne intelligence avec l'enseignement des sanctuaires, de même, si nous en crovons M. Berger, la mythologie elle-même « n'est, à proprement parler, qu'une explication rationaliste de la religion (1). La vraie religion grecque doit être cherchée dans les mystères qui ont perpétué au sein de la Grèce la tradition des anciennes crovances ». Quoi qu'il en soit de cette théorie assez singulière, il est certain que la mythologie, ayant rencontré en face d'elle le problème de l'univers, y a répondu de la façon tout à la fois la plus poétique et la moins scientifique du monde, par le polythéisme. Au premier regard jeté sur la nature, le Grec se l'est figurée comme une république confuse partagée entre une multitude de souverainetés distinctes et de forces rivales le plus souvent discordantes. Dans une telle conception rien évidemment de très philosophique : elle tendait plutôt à supprimer la question à résoudre, et en fait elle a réussi à en dissimuler pour un temps la grandeur et l'importance. Sans doute dans l'ensemble de ses fables on voit se dessiner le plan et l'ordonnance d'un monde invisible dont le monde réel est conçu tantôt comme l'original et tantôt

et) On serait tenté d'alléguer en faveur de cette thèse certaines assertions de Diogène Laerce dans sa preface, si un les croyait digues de quelque créance. Selon ce laborieux mais peu judicienx compilateur. Musee, l'auteur de la première théogonie, avait déjà affirme que « tout missait d'un même principe et y retournait «, et que le poème de Linus debutait par ce vers :

Ήν ποτί τον χρόνος οδτος, έν ώ άμα πάντ' έπεφυκεν.

A tont prendre on pourrait considerer ces contes comme des indices interessants de la tradition régnante, mais il faut leur preferer cette opinion plus réservée de M. C. Martha (La delicatesse dans l'art, p. 102): « Dans le monde paien pour les esprits cultives le charme infin des images mythologiques était dans l'incertaine philosophie que recelaient ces images. »

comme la copie. Mais des que l'homme admet que derrière toutes les forces et tous les êtres de la nature se cache un liteu dont la volonté et l'action tiennent lieu d'explication suprême, sa raison, en apparence satisfaite, est dispensée ou du moins se dispense elle-même de rien chercher au delà : si lien qu'au jugement de critiques éclairés, il y a certainement plus de philosophie latente dans les theogonies bizarres de l'Orient que dans la mythologie d'Homère, double ingénieux des aspirations et des passions de l'humanité (1). C'est le monde abandonné à lui-meme, si je puis ainsi parler, dans son immensité silencieuse qui a le don d'etonner, jusqu'à l'écraser, notre intelligence émue, liutile de demander si un polythéiste grec a pu écrire la phrase fameuse de Pascal : « Le silence éternel de ces espaces inlinis m'effraie, »

Aussi chercherait-on vaiuement dans les deux épopées homériques un seul vers où ce problème redoutable des origines soit résolu, je dirai même ou il soit posé. Quintilien dit que le vieux poète a créé et deviné tous les genres d'éloquence : on ne saurait en dire autant de toutes les branches de la philosophie; si Homere prélude de loin aux chefs-d'œuvre oratoires de Périclès et de Démosthène, rien chez lui ne présage la gloire dont la Grèce sera redevable un jour à Platon et à Aristote. Sans doute Maxime de Tyr écrit une dissertation sous ce titre : Y a-t-il une philosophie selon Homère? Strabon (2) appelle l'Iliade l'œuvre d'un philosophie (p. 1025/92,02), et Horace (3) éleve le chantre de la guerre de Troie au-dessus de Chrysippe et de Crantor; mais évidem-

A Ceci n'ôte rieu a la justesse de cette reflexion de M. Milhaud : e les lemens en siment promptement à cet état d'esprit dont flomère deja nous donne l'impression, qui n'est pas, si l'on veut, l'irriverence à l'imid des dieux, mais tout au moins un detachement suffisant des choses sactives pour parlei de Jeus, de Junon et des autres a peu prés comme nous en parlei ons nous-memes.

<sup>12</sup> CARIV. 1, 1

<sup>(3)</sup> A la suite d'Anaxagore, si l'on en croit Favorinus (Diogène Lagnes, n. 11).

ment c'est pour des raisons sans rapport avec notre sujet, je veux dire pour tant de réflexions profondes sur les problemes psychologiques et moraux dont s'occupe de préférence la poésie grecque, la vie terrestre de l'homme, sa destinée, son âme, ses facultés; c'est en songeant à tant d'exemples de générosité et de courage, à tant d'admirables maximes de morale semées dans son récit ou placées dans la bouche de ses héros. Si Jupiter est qualifié en tant de passages de « pèro des dioux et des hommes », c'est une simple épithèle, très propre à résumer l'idée que la foule se faisait de sa puissance et plus particulierement de sa Providence suprême (1). Dans deux vers, l'Océan est représenté en passant comme le principe de toutes choses et même des dieux (2) : cette tentative d'explication du monde par une cause unique matérielle est peut-être une dernière trace d'un mythe très ancien auquel Aristote fait allusion (3) : mais le poête qui, évidemment, n'en a pas conscience eût été bien surpris de lire sur ce point les commentaires sans fin des mythologues, à commencer par Platon qui, dans le Thérièle, veut qu'Homère ait donné ainsi à entendre que tout est engendré par le flux et le mouvement.

<sup>(1)</sup> Ce fait suffit toutefors pour qu'Aristote ait pu écrire la phrase que voici : Ot norfinai of apparois pariheleix querir of nous apparois ofor illustratif, paos, de la novalue.

<sup>(2)</sup> Hade, xiv, 201 et 246 :

<sup>&#</sup>x27;Ωκίκοδο τε, θείδο γένεσεν... 'Μκείνου, δαπερ γένεσες παντέσει πίτυκτας.

Observons qu'on ne sort pas ici de l'abstraction et qu'un sculpteur trouveruit malacsément dans ces données le dessin d'une tigure anthropomorphique. Mais cela nous autorise-t-il à chercher dans cet treéan contine aux extremités du monde la representation d'une conception hien plus moderne. L'immutabilité des lois de la nature?

<sup>(3)</sup> Après avoir rappele l'hypothèse de Thalès, Aristote (Metaph., I, 983-27, ajoute : Ele ès terts of και τους πεμπαλα ους και πολύ πρό τής γύν γενισιώς και πρώτους θεολογησαντας ουτώς οδονται περί τής φύσεως επολοδ. ν. Ωκιανον τι η 20 και Τηθυν έποίησαν τής γενισεώς πατίρας — On lit dans le Reg-Voda (X, 129) : « Enveloppé dans la nuit a l'origine, tout cet univers n'etait qu'une onde indistincte » L'idée paraît asiatique beaucoup plus qu'hellemque.

Au reste, comme Homère passait aux yeux des anciens pour le résumé de toute la sagesse antique, il n'est pas étonnant qu'il se soit trouvé un Grec, Métrodore de Lampsaque, disciple d'Anaxagore, pour faire un recueil de toute la science homérique relative à la nature (1).

Au contraire, dès sa première page la *Théogonie* (2) d'Hésiode s'annonce comme devant remonter au commencement des choses et dérouler sous nos regards l'histoire entière de la création. Quoique liée à un récit essentiellement my thologique, cette cosmogonie, la plus ancienne que nous connaissions en Grèce, a donc un réel intérêt pour l'historien des idées (3).

Sans doute on ne doit s'attendre à trouver ici ni intelligence scientifique du problème, ni même un vague essai de solution raisonnée (4). Le poète se demande avec une curiosité enfantine : a Qui a fait toutes choses et comment toutes choses ontelles été faites? » Et la réponse consiste simplement, selon la remarque de Proclus, à considérer comme le premier être ce que l'on ne peut ni nommer ni expliquer. a Au commencement fut le Chaos, puis Géa au vaste sein, éternel et inébranlable soutien des dieux... entin l'Amour, le plus beau des immortels, qui pénètre tout de sa douce langueur... Du Chaos et de l'Erèbe naquit la noire Nuit, de la Nuit l'Ether et le Jour... A son tour Géa engendra d'abord, égal à elle-même en grandeur, Ouranos qui devait la couvrir de toute part de sa voûte étoilée... puis les hautes montagnes, entin la Mer

<sup>(</sup>f) Diolene Liebur, II, 11 : δν καὶ πρώτον σπουδασαι τοῦ ποιητού περί την ευτικήν πραγκάτειαν.

<sup>(2</sup> Inutile de revenir dans cette partie de notre travail sur Les ouvres et les jours, on l'on ne rencontre » aucune conception de la nature dans son ensemble, comme force mysterieuse et divine, rien de ces clans enthousiastes qui abondent chez Lucrèce et Virgile. La philosophie était encore a naître » (Caoissa, Histoire de la litt, grecque, 1, 20).

<sup>(3)</sup> Il est clair que le poète n'est ici qu'un écho : « Die ælteste unserhaltene Theologie, die des Hesiod, setzt eine reiche Entfaltung my thischer Spekulation voraus » (Gonranz).

<sup>(</sup>i) On a prononcé a propos de la Théogonie le mot d'évolutionnisme. C'est là une anticipation des plus arbitraires,

au sein stérile, aux flots tumultueux et bouillonnants. » Qu'est-ce au juste que le Chaos, être purement métaphysique et à proprement parler négatif, inaccessible à l'imagination, rebelle à toute définition précise? Aux yeux d'Aristote (1), c'est l'espace ou le vide infini, lieu nécessaire de toutes choses, une sorte d'incommensurable abime : mais on entrerait mieux, croyons-nous 2), dans la pensée primitive en se représentant une matière informe (3), analogue à celle que Platon fait intervenir dans son Timée en termes dont le vague est probablement prémédité. Bien des siècles plus tard Ovide reprendra le thème philosophique de la Théoganie: mais sa versification brillante ne pourra que l'embellir sans l'éclairer:

Ante more et terros et quod tegit omnia cœlum Unus erat toto Naturm valtus in orbe. Quem dixere Chaos, rudis indigestaque moles. Nec quidquam, rusi pondus iners, congestaque codem Non bene junctarum discordia semina rerum... Hanc Deus et melior litem Natura diremit (1).

<sup>(1)</sup> Physique, IV, 1, 208 32: '9: diox Inápia: nowtox yúpan tois oust. (2) Tel n'est pas l'avis de M. P. Tannery qui cont dans un article très documente des Annales de philosophie chretienne Février 1809; a Le Khaos hésiodique n'est personnillé que sous la forme de deux doublets, l'Erèbe et le Tartare, l'après l'etymologie et leurs épithètes ordinaires, le premier met en relief l'attribut d'obscurité, le second correspond au sentiment d'horreur, de tremblement qu'excitent les beux vides, sombres et froids. L'abime primitif est donc imaginé comme un immense trou noir, sans chaleur comme sans lumière: c'est en somme l'image naive et grossière du néant, . L'u autre commentateur propose l'explication suivante : « Ein gæhnender Raum, erfollt mit cinem Urnebel, ein dunkler unermesslicher Abgrund, " - Dans la peinture du Tartare qui sert comme d'epilogue à la Titanomachie, Hésiode nous montre le séjour des tiéants separé de la Terre par un goulfre immense (/xzuz ptyz) ou les eléments des choses continuent a s'auter en impétueux tourbillous.

<sup>3)</sup> Avant Platon, Anaxagore introduira au début de sa cosmogonie une conception assez semblable.

<sup>4)</sup> Si l'on prend à la lettre ce dernier vers, aux yeux d'Ovide la Nature, au heu d'être une puissance immuable, serait soumise à la loi du perfectionnement et du progres.

Après le Chaos, la Terre. Partout où la nation du Dieu créateur s'est obscurcie ou a été voilée, la Terre n'est pas seulement la plus ancienne des divinités, c'est la mère de toutes les autres. N'est-elle pas, en effet, l'origine apparente et le réceptacle de toutes choses, la nourrice inépuisable du genre humain et de toute la nature animée (1)? C'est en termes enthousiastes, directement inspirés par la grâce du genie grac. que l'auteur d'un des hymnes conservés sous le nom d'Ilomere salue cette antique déesse. Dans les invocations les plus auciennes, la terre est fréquemment comme ici associre au ciel; c'est que pour la féconder il faut que du soleil descende la chaleur et des hauteurs de l'air la pluie : de là cette concention d'un hymen des deux divinités, tel qu'il nous est apparu dans la brillaute poésie de Virgile. Dans le Riq-Véda le Ciel et la Terre nous sont même donnés comme les ancêtres des dieux et de l'Univers. Le culte de la Terre adorée comme une déesse se retrouve sous mille formes differentes aussi bien sur les rivés du Tigre et de l'Euphrate (2) qu'au lond des forêts de l'antique Germanie (3).

Que dire du l'actare, de l'Erebe, de la Nuit (\$), ces étranges et sombres divinités, sinon qu'on y reconnaît immédiatement autant d'équivalents du Chaos? Reste Eros, apparition bien inattendue au milieu de créations si dissemblables. Ce n'est point ici, en dépit des apparences, une simple figure poétique, mais un être véritable dont la mission est de rapprocher les principes contraires, capable non seulement d'appeler à l'exis-

<sup>(1)</sup> Voir dans Pline Mistoire naturelle, II, 63 de passage remarquable qui commence par ces mots : « Terra uni rerum indure partium, eximia propter merita, cognomen indidinus maternas venerationis. Sie hominian illa, ut cadum Dec. »

<sup>2</sup> Qui no se rappette ou le mythe de Cybèle et les beaux ters de Lucière (II, 590-643)?

<sup>(3)</sup> Cf. Teatr, Germanic, 40: " In commune Bertham, id est Terram mattern column."

<sup>(4)</sup> Dans la plupart des traditions orientales, c'est la Nuil qui enfante le Jour. Le geme grec n'à du se préter qu'à regret à une pareille conception.

tence les germes cachés dans les choses, mais de remplacer le Chaos par un ensemble organisé d'une façon régulière et durable. Puisque à cette heure l'amour perpètue la vie, pourquoi ne l'aurait-il pas produite au début (1)? Qu'en songeant au futur système d'Empédocle on voie dans ce principe la force attractive qui détermine les combinaisons des corpuscules élémentaires, ou qu'on se rappelle la doctrine à la fois platonicienne et chrétienne, laquelle proclame que l'Etre parfait a créé le monde par amour, on ne peut qu'être frappé de la pensée profonde cachée sous un mythe dont cependant le poète luimème ne semble pas avoir saisi la portée.

C'est qu'en effet, selon la remarque de Zeller, la somme d'idées contenue directement dans les fables de la Théogonie est fort médiocre. Non seulement toute notion de Providence en est absente (car Saturne dévorant ses enfants fait bien plutôt penser à une Nature créant au basard, sans but, et replongeant impitoyablement ses créations dans le néant), mais ce qui dépasse l'observation vulgaire y dérive de la tradition populaire ou d'un travail de l'imagination, non de la réflexion méditant sur les causes naturelles des choses.

Eclairée par les découvertes modernes de la géologie et de la paléontologie, la science moderne a tenté sans doute de donner un sens scientifique à certaines assertions du vieux poète. Amsi que veulent dire ces fils d'Ouranos, odieux à leur père dès leur naissance et ensevelis par lui tout aussitôt

<sup>1)</sup> Ainsi raisonnaient egalement les sages de l'Inde, d'après ces vers du Reg-Vila: « Oui, l'amour, voilà le premier-né des êtres, l'amour qui fut le germe primitif de la pensee et en qui les sages, s'ils interrogent leur cœur, découvrent le hen du néant et de l'être. « A son tour, Pfutarque relève dans cette assertion de la Theogonie reprise plus tard par Parmenide) une protonde intelligence des lois de la Nature. Je crois cependant que le scoliaste » inspire manifestement de théories philosophiques très posterieures quand il donne de l'Éros hesiodique la très curieuse explication metaphysique que voici. L'algunisticappière, que soit alguni la très curieuse explication metaphysique que voici. L'algunisticappière, que soit alguni la très curieuse explication metaphysique que voici. L'algunisticappière, que soit alguni la très curieuse explication metaphysique que voici. L'algunisticappière, que soit alguni la très curieus explication metaphysique que voici.

dans les profondeurs de la terre, sinon que notre globe a d'abord enfanté des êtres gigantesques et terribles, bientôt replongés dans son sein? Ces Titans, ces Hécatonchires, auxquels leur pere n'a donné la vie que pour la leur ôter, comme s'il eut eu horreur de leur laideur et de leurs violences, ne sont-ce pas ces races de monstres qui ont paru sur la terre avant l'homme, ces mégalosaures, ces icthyosaures qu'on serait tenté de prendre pour les premières ébauches du Créateur s'y reprenant à plusieurs fois pour perfectionner son œuvre, et remplaçant entin par des productions plus harmonieuses ses informes essais (1)? Il est littéralement vrai que nous retrouvons aujourd'hoi dans les entrailles du globe les restes de ces êtres antédituvirons : nous mesurons leurs ossements énormes, qui déconcertent notre imagination.

Sans doute le rapprochement est séduisant et à première vue, si nous n'étions pas en présence d'un poème aussi aucien, très suffisamment vraisemblable : mais, à y bien réfléchir, il n'a que la valeur d'une conjecture. S'agit-il not amment de l'ordre dans lequel se succèdent ces étranges générations de dieux? Guigniaut ecrivait : « Par une révélation secrète de l'esprit qui vit dans l'homme comme dans la nature, Hésiode devina que la suite naturelle des evolutions cosmiques représentee par la serie traditionnelle des révolutions divines s'était opérée comme une transition progressive de l'absolu au relatif, de l'infini au fine C'est cette grande idée philosophique, obseurement comprise, qui lui donna l'unité intime et genératrice de son poeme, veritable système sur le monde et ses lois. » Même avec la restriction capitale que nous venons de souligner, l'idee philosophique dont parle le savant mythologue dépasse certainement de beaucoup l'horizon intellectuel d'Hésiode: c'est un tort de voir à tout prix dans la mythologie comme Bacon inchmait à l'affirmer) une sagesse qui s'enveloppe et se déguise. Les notions scientifiques et metaphysiques qu'impliquent tant

<sup>(1)</sup> Même croyance chez Empodocle et l'ucrèce (1, 835).

de savantes explications étaient bien étrangères au poète béotien : ni dans les détails de la *Théogonie* ni dans la pensée d'ailleurs assez obscure qui les relie il ne faut soupçonner tant de profondeur.

Ce qui est vrai, c'est qu'Hésiode touche de bien plus près qu'Homère au génie symbolique et allegorique de la haute autiquité, et permet mieux de mesurer l'intervalle considérable qui sépare des premières recherches philosophiques originales la tradition grossière enfantée par la spéculation mythologique (1).

<sup>(1</sup> Accordons toutefois asser d'éminents critiques que même les amiennes legendes helleniques (surtout si on les rapproche de celles de l'Inde, sont raisonnables jusque dans le fabuleux, et, pour ainsi parler, naturelles jusque dans le surnaturel. Font ce qui heurterait trop violemment les lois de la nature, tout produge invia-semblable est binni du merveilleux homerique; il y a la un element positif, un besoin de clarte et d'intelligibilité qui prefude heureusement à la science future.

<sup>(2</sup> On a sans doute, et des l'antiquité, interprete Xpéroc comme le deu du temps. Mais il est difficile de se persuider qu'a une époque aussi recules un mythologue ait classe au deuxeme rang parmi les principes des choses un concept aussi abstrait. Le passage qui sud immediatement : phoen de seucret le existe 2014 Aux 1922 d'éte, a donne heu a une foule de commentaires, il semble qu'il fallait traduire, « Quand Jupiter lui accorda la terre en parlage ».

<sup>(3)</sup> Pen lant longtemps on as nt entendu certaines paroles etranges tappertoes a Pher cycle par Chement d'Alexandrie (Stromatos, VI, 62) et 612 Aj en ce sens que « Jupater jet nt comme un voile superbe sur

d'une force organisatrice immanente aux choses), et de même que dans la *Théogonie*, les puissances inférieures de la nature tentent en vain de résister au dieu suprème. L'armée divine reste maîtresse du monde.

Un point important, car Aristote lui-mème (1) en a été frappé, est ici à noter. Le premier principe n'est plus comme chez Hésiode un chaos indéfinissable, la matière dans son état le plus rudimentaire: c'est l'être le plus complet, le plus parfait. Cette seule substitution implique une révolution religieuse et intellectuelle incontestable: mais résultait-elle d'un effort de la réflexion, ou simplement de l'adoption d'un autre système mythologique, contemporain du premier et qui paraît avoir fourni le fondement au moins implicite des croyances homériques? évidemment cette seconde hypothèse est de beaucoup la plus vraisemblable.

C'est ce que confirme à sa manière l'étude de l'orphisme, terme assez vague servant à désigner un courant religieux presque mystique, remontant sans doute à une époque assez ancienne, mais dont l'apogée se place entre l'âge de l'isistrate et celui de l'ériclés, alors que les plus éclairés d'entre les Grees, épris en quelque sorte de vie intérieure et de perfection morale, aspirent ardemment à une révélation des lois qui règlent la destinée humaine. Pour le dire en passant, c'est le seul effort sérieux qui ait été tenté en Grèce en vue d'assurer au sentiment religieux la direction des âmes (2), et, chose remar-

le squelette de la terre la surface bigarrée des continents et des eaux ». A la surfe de la découverte en Egypte d'un fragment du vieux prosateur ionien, M. Weil (Revue des etudes grecques, X) a rectifié cette fausse interprétation.

<sup>(1</sup> Metaph., XIV. 3, 4091) 8: Οξον Φερεκόδης καὶ ἔπεροί πονες το γεννήσαν πούστον αυστον πιθέασι. — Je ne vois aucune raison sérieuse pour considérer avec M. Gomperz Pherécyde et les orphiques comme des éclectiques de la famille des Alexandrius.

<sup>(2)</sup> Le 3/or oppixór des Grecs répond assez approximativement à ce

quable, ses dernières conséquences, où s'étale la licence la plus corromque, sont un démenti absolu de la pureté de son principe. Néaumoins il n'y a presque aucune exagération à soutenir que a les véritables prêtres de la Grece furent les orphiques avec les pythagoriciens et les platoniciens qui s'engagèrent sur leurs traces. Sans eux le polythéisme hetlemque n'eût été qu'une doctrine superficielle et frivole, capable seulement d'amuser un people en fête : sans eux la tradition aurait été interrompue entre l'Orient et l'Occident »

Il va de sor que nous n'avons pas à approfondir ici l'enseignement orphique relatif à la bonté et à la justice divines, à la vie à venir, au rôle de l'expiation i notions si élevées, au moins à certains égards, que Xénophane et Platon, ces deux adversaires uréconciliables de l'Olympe homérique, out puisé largement à cette source inspirée. Nous devons nous horner à envisager l'orphisme au point de vue cosmogonique : même réduite à ces proportions restreintes, la question ne laisse pas d'offrir quelque difficulté.

Où en ét it de ses métamorphoses l'antique religion de la

que nous appelois aujour l'hui « la vie religieuse ». Et pour a hever le papprochement, il est a remorquer que, insigre l'involution de noms review remontant a one intoquité recube, l'orphisme ne s'est ciniais repandu un dela d'un cere e restreint d'initus, tapant a les reprintrinseque et a l'inspiration generale de la doctrine, les avis des modernes sout fres partages has uns refusent d'y voir quoi qui cos at de philosophagues a limbs ope les premiers physicionals remens s'effort aient de resoudre par un effort de la pensee le problème de la form then et des destinees du monde, des espeds moins datais, pagtes rers la meditation religieuse plutot que vers la spéculation métaphysigne, se flattaient de retrouvez dans les vient de gues reveles la vente tout entirie a Marrery Les antres y decorso ut au contraire des rues d'une profonde et sussissente originable : « Es ist wolld ru leu htendissolve orphis he Theogon, and by the Di ntang eines for bara a barotisthen thit is war, sondern dass sie das Degin cleiner weit über tij och gisland verzweilten Sekte darstildt. . Die Orpfüker werden von dem Geschickes leader der Plale sophie in the meter hinten in gesetzt weiden durien. Sie halom sich diren Phitz so gut verdent aus die Pythagorien. welche von doren an Generald et und kulink it der Spekulation wert ulerragi werden, a (krav.

nature, dans l'age que l'on est convenu d'appeler orphique, au berceau même de la civilisation grecque? Les poèmes qui sont censés en provenir obscurcissent ce problème historique au lieu de l'éclaireir; on ne sait quelle date leur assigner. Quelques-uns pourraient à la rigueur remonter au vis siècle avant Jésus-Christ; les plus récents ne sont certainement pas antérieurs au visiècle de notre ère; la plupart s'échelonnent entre ces deux dates extrêmes 1). Que penser, par exemple, d'un hymne dont voici la traduction presque littérale;

Surte Verbe divin, seul monarque des cieux. Attache pour jamais et ton cour et tes yeux... Le Verbe est le seul être existant par lui-mêmo : Principe, fin, initieu, tout reconnait ses tois.

L'inspiration grecque et paienne, marquée d'une couleur stoicienne, se retrouve avec moins de peine dans ces lignes que nous a conservées. Stobée : « Jupiter fut le premier et le dernier, la tête et le milieu ; de lui procedent toutes choses : c'est le souffle qui anime tous les êtres, un seul corps excellent qui embrasse le feu et l'eau, la terre et l'êther, la nuit et le jour (2). « L'unité divine fut un des dogmes préfères des orphiques : tout au moins ont-ils une tendance visible à concevoir les nombreuses divinités de la religion populaire comme

<sup>1)</sup> Petersen (lue in ph schon Hymnen dans le Philologus, 22x), 3% et surv) les rapporte aux plus beaux sur les du sto cisme dont ils portent plus ou moins visiblement l'emporate : mais selon toute apparence, dans la compos tion de ces hymnes sont entres des fragments de poemes anterieurs.

<sup>2</sup> Les Lon de Pick in IV,715 E configurent une version plus simple de la même doctrine, mise en relation avec les mouvements de l'univers : U M 61 %, corres es la large de l'alle a large de la large

Tell, usmare, del; acros, 3 mg & fa turte tetuater,

Weeklein of the or Discontinuity he harstelling hander Allegenwart, Unet the hard, I treated have though shift assume and der horstellung discon Fragments in housing.

les diverses expressions de la vie universelle qui circule dans la nature :

Bie Zelle, ele 'Aibne, ele Mitor, ele Athiorope,

ou encore :

Εξς έστ' αυτογευής, ένδς Εκγονα πέντα τέτυκτας.

Le monde naît et meurt dans l'unité de son principe.

Comment concilier avec l'affirmation aussi précise, aussi formelle de la souveraineté absolue de Jupiter les étranges cosmogonies qui dans la suite des temps eurent cours tour à tour ou simultanément sous le nom d'Orphée (1)? Ici c'est la nuit, variante du chaos, qui est placée à l'origine des choses : là de l'eau et du limon sort un dieu au corps de dragon, lequel produit un œuf immense qui se brisant par le milieu forme le ciel avec sa moitié supérieure, la terre avec l'autre moitié : ailleurs le premier être est Chronos, père de l'Ether et du Chaos, avec lesquels il produit un œuf d'argent, d'où sort un dieu (appelé Phanès (2) ou Mètis ou Eros, destiné à être absorbé plus tard par Jupiter. Cet œuf du monde, origine à son tour des créations ultérieures, paralt avoir joué dans les crovances orphiques un rôle considérable. Semblable fiction, assez naturelle pour qui assimile la formation du globe au développement et à la transmission de la vie animale (3),

<sup>(1)</sup> Dans les Argonautiques d'Apoltonius (I, 496 et suiv.) Orphée chante • comment la terre, le ciel et la mer, autrefois confondus dans une seule forme, avaient été sépares, chaque élement de son côté, et tirés de cet état funeste de lutte ». Mais par qui et de quelle manière avait etc réalisé ce progrès ? Le poète oublie de nous l'apprendre : peut-être ne le savait il pas lui-même.

<sup>(2)</sup> Selon M. Tannery, tandis que l'euf cosmique appartient à la théologie primitive, le mythe de Phanès est de date posterieure.

<sup>(</sup>d) Cest ainsi que la pensée antique hésitait entre le monde issu du développement spontané de germes primitifs (potopy's) et le monde fajonné comme une œuvre d'art par les mains d'un onvrier Expusopyise.

trahit néanmoins une provenance orientale (1); conjecture d'autant plus plausible que d'autres détails de cette même tradition impliquent également une déviation partielle du génie grec vers les dogmes obscurs qui en Babylonie comme en Egypte étaient à la base des religions de l'Orient (2).

Des élucubrations aussi surchargées d'éléments fantastiques, exposées en outre le plus souvent sous une forme purement mythique, n'offraient à la réflexion qu'un point d'appui bien peu solide : si ces anciens théologiens ont frayé la voie aux physiciens d'Ionie venus plus tard, leur principal, sinon leur unique mérite est d'avoir affirmé à leur manière l'importance du problème cosmologique : quant à la tâche de rechercher méthodiquement les dernières raisons des choses, ils l'ont abandonnée à leurs successeurs (3).

Avant de quitter ce sujet, il semble que nous devions nous arrêter un instant en face d'une notion qui tient une grande place dans l'antiquité païenne. Pour nous restreindre à la

<sup>(1)</sup> l'irconstance à noter, on n'en trouve aucune trace ni dans les mystères d'Eleusis in dans les dialogues de Platon (cf. Timée, 40 D) : en revanche on comprend qu'un poête comique tel qu'Aristophane se soit empressé de mettre cette étrange fiction sur la scène. Voir la curieuse profession de foi des theautres, 604).

<sup>2</sup> Maury a defini assez exactement l'orphisme « une systématisation du naturalisme théologique qui faisait le fond de la mythologie hellénique ». A ce propos on remarquera ce qu'un vieit auteur cité par Cicéron rapporte du temps et des lieux où se célèbraient les mystères de Lemnos et de Samothrace :

Quæ Lemm Nocturno aditu occulta coluntur, Silvestribus sembus densa ;

comme si l'on avait voulu, atin de fripper davantage les imaginations, les plonger dans les mystérieuses obscurites de la nature.

<sup>(3)</sup> On lit dans un fragment de Plutarque : Les poèmes orphiques aussi bien que les traditions taut égyptiennes que phrygiennes nous apprennent que la physiologie primitive n'était qu'une exposition fabuleuse de la nature, qu'une theologie mysterieuse, se cachant sous des frigmes et des artière-pensées, »

Grèce, Homère et Eschyle, Hésiode et Pindare nous parlent également d'un Destin qui étend son inéluctable pouvoir sur toutes choses, sans en excepter les dieux eux-mêmes. Postérieurs au Chaos, les Immortels sont en outre inferieurs au destin. On devine sans trop de peine comment naquit cette redontable croyance. Qu'on se représente l'impression saisissante que dut éprouver l'homme des premiers ages en face de la grandeur incommensurable de l'univers, et surtout en face des forces indomptables de la nature, transformées par lui en autant d'impérieuses divinités : après s'être senti faible, il en vint à se croire impuissant.

Ecartons ici pour un instant le point de vue moral ; ne songeons ni à cette jalousie des dieux pour qui le bonheur prolongé de l'homme est une offense, ni à ces décrets mystérieux qui accumulent les crimes au sein de certaines familles pour y multiplier ensuite les expiations : oublions cette fatalité qui plane sur tout le théâtre d'Eschyle comme un acteur aussi terrible qu'insaisissable. N'envisageons que le caractère nécessaire des ordres du destin.

Or si toute la physique moderne repose sur l'existence au sein de la nature de lois permanentes, dont l'homme peut diriger tout au plus, jamais changer l'action : si la notion fondamentale de la loi est un rapport constant et défini entre deux ou plusieurs faits qui s'enchament; si les lois de la nature sont proclamées à bon droit immuables; si l'on se rappelle le mot de Descartes : L'univers est comme une fatalité et une nécessité immenses », et qu'on en rapproche la définition donnée par Cicéron (1) du destin antique : « E parquest, id est ordo seriesque causarum, quum causa causa nexa rem ex se gignat : ex quo intelligitur ut fatum sit non id quod superstituse, sed id quod physice dicitur, causa atterna rerum »; si pour nos déterministes contemporains, il n'y a plus au ciel qu'un Dieu inutile, incapable d'intervenir dans le gouvernement du monde, puisqu'il est impuissant à pénétrer d'aucune

<sup>(1)</sup> De Du in itione, 1, 5%.

façon dans ce cercle de fer, — on se demandera avec quelque raison si chez les anciens le terrain n'était pas merveilleusement préparé pour l'étude de la nature : on s'étonnera que des hommes qui croyaient tout invariablement régle ici-bas n'aient pas cherché précisément à connaître les lois auxquelles était soumise la création.

En fait, Homère personnifie sous les noms de Moisa et d'Espéra les droits de la nature (1. l'enchaînement nécessaire des phénomènes, et comme lui mythologues et philosophes transportent sans hésiter la notion de nécessité du monde moral au monde matériel. A Chronos l'une des formes de la théogonie ornhique unit la Nécessité ou Adrastée dittéralement ; celle qu'on ne peut fuir, dont il est dit que d'une maniere incorporelle elle penètre le monde entier jusqu'à ses dernières limites. Le même dogme, exprime avec plus de force encore, so retrouve chez Pythagore (2) à l'exemple duquel Parménide 3) donne la Nécessité pour fondement à son argumentation. Héraclite à son tour fait du Destin un des ressorts cachés du monde (4), et Zénon et Chrysippe en lui empruntant sa cosmologie assureront à cette doctrine le patronage d'une école imposante. Dans le célebre mythe final de la République Platon nous montre suspendu aux extrémités du Ciel le fuseau de la Nécessité, lequel donne le brante aux révolutions des sphères (5).

Malgré tout cependant le rapprochement que nous venons

<sup>1</sup> Voit la note de Pierron sur le vers 418 du xixi chant de l'Houle.

<sup>(3) &#</sup>x27;Αναγκήν περικείσθε, τὸ κόσμος, ομ encore αναγκή καὶ άρμονία παντα γενεσθαι (Philohaus).

<sup>(3) &#</sup>x27;Avayai, is anasta civa...

<sup>(4)</sup> Parmi les divers titres que l'imagination hardie d'Euripide se plait à donner au maltre de l'Olympe, figure relui-er: 'Azerzà pizzoz (Troyzanes, v. 886) et par la le poète entendait manifestement « l'ensemble des lois nécessaires et immuables de la nature », cette puissance superieure dont il à dit dans un antre passage (Alecste, 964 : v.), orme à pizzos dogme xos volois àvayage elsos.

<sup>5)</sup> A propos du rôle bequeoup plus inclaphysique que mythique de la Novessite dans le Toace, M. Pfleiderer ecrivait récemment. Schrafes

de tenter n'est qu'à la surface. Aussi longtemps que les puissances aveugles de la Nature parurent à l'homme les auxiliaires des décrets non moins aveugles du Destin, aussi longtemps surfout que la Nature fut envisagée non comme l'œuvre
de la sagesse suprème, mais comme un instrument de vengeance entre les mains des dieux irrités (1, le seul sentiment
qu'elle pouvait inspirer, c'était non une curiosité ou une sympathie véritable, mais bien plutôt une sorte de respect craintit
ou de religieux effroi. L'idée de loi est sœur de l'idée d'ordre,
d'harmonie, tandis que l'idée de destin emporte celle de caprices sans règle, sinon de rigueurs sans motif et sans objet.

Le Nois d'Anaxagore, ordonnateur souverain du monde, a porté à l'antique fatalité un coup décisif : le Dieu de Socrate et de Platon invite à l'étude de ses merveilles, disposées avec tant d'art en vue du bien de l'homme ; tout autre était le Dieu vengeur d'Eschyle, ou le Dieu jaloux d'Hérodote.

### Cosmologies.

# 1. — Réflexions générales.

Après de longs détours au moins apparents, nous voici enfin arrivés au cœur même de notre sujet. C'est l'honneur et le mérite caractéristique de la peusée grecque de ne pas s'être arrêtée, en ce qui touche les questions d'origine, aux tenta-

und Plato, p. 636); «In der veryzi, des Timous khingt die altmythische tipzparri, nich, welche sieh durch das Mittelghed der der und des pizzos hindurch nur sehr langsam und auch bei Plato ja selbst bei Aristoteles) noch nicht recht zum Gedanken der Naturordnung, dem gesichert wissenschaftlichen Boden erst der Neuzoit klaren sollte.

<sup>(</sup>t) Ce que nous voxons dans Ayamemaon v. 563 et suiv.) et dans le terrible denouement du Promôthie enchance.

tives plus ou moins irrationnelles de la mythologie. Ecartant d'une main ferme l'autorité de la tradition, le prestige de la fable, l'esprit humain va se placer résolument en face de la nature elle-même pour lui demander compte de ses lois constitutives, et il ne reculera pas le jour où cette recherche le mettra aux prises avec l'absolu et l'infini. Il s'agit en définitive de trouver dans la création ce qui s'y rencontre et ce qui ne s'y rencontre pas tout ensemble, ce que les sens sont incapables d'y apercevoir et ce que la raison seule y découvre, un principe supérieur à elle-même, dont elle dépend et qui en soit cependant distinct et indépendant. C'est le rôle propre de la cosmologie, au sens philosophique du mot. La pensée grecque a mis deux et trois siècles à s'élever à cette hauteur : et il faut la plaindre d'en être redescendue presque aussitôt.

Mais à première vue une circonstance singulière arrête notre attention. Il est dans l'ordre des choses que l'homme observe avant de recourir au raisonnement et à l'hypothèse, et qu'un développement philosophique soit non pas suivi, mais précédé par un vaste développement scientifique.

Or, que répètent à l'envi la plupart des écrivains modernes lorsqu'ils en viennent à parler des débuts de la philosophie en Grèce? « Voyez le génie humain dans sa juvénile audace se jetant de plain saut dans l'inconnu, se posant les problèmes les moins accessibles, aspirant à s'égaler à l'universalité des choses, dans l'ignorance où il se trouve de sa force et de ses limites, et de tout critérium qui l'aide à discerner ce qu'il sait de ce qu'il sait mal ou de ce qui le dépa-se, en un mot, commençant par où, en bonne logique, il faudrait finir. »

N'y a-t-il pas là une anomalie, mieux encore, une contradiction? Essayons de l'éclaireir, et, s'il se peut, de l'expliquer.

On se représente communément ces vieux (1) penseurs

<sup>(4)</sup> Ils nous pardonneront de leur appliquer cette épithète, puisque dès l'antiquité on les appelait of άρχαῖοι, οἱ πάλαιοι, ου même οἱ παλαί-

ioniens, Thalès, Anaximène et leurs disciples comme des philosophes et uniquement des philosophes. Si l'on prend ce mot dans son sens le plus compréhensif, si l'on entend par philosophie la réduction d'une science particulière, quelle qu'elle soit, à ses données fondamentales, à ses principes essentiels, ou encore la constitution d'une théorie capable d'embrasser dans une vaste synthèse les éléments connus de l'univers, on a raison (1): il n'en est plus de même si l'on interprète l'idée et le mot au sens restreint que nous lui attachons de préférence aujourd'hui.

Un Descartes, un Spinoza, un Kant, un Hegel bâtissent leur éditice sur quelque fondement rationnel, emprunté aux lois mêmes de la pensée; tout au contraire, les Grecs que nous venons de nommer preanent leur point de départ dans l'expérience : leur originalité, sinon leur mérite, consiste à généraliser des observations particulières, ce que personne n'avait fait avant eux.

Quel est leur dessein? déterminer la cause des phénomènes sensibles de tout ordre, la nature des corps tant célestes que terrestres, se rendre compte de la vie végétale et animale dans ses manifestations si diverses : ils poursuivent tous, chacun à sa manière (2), le mystère d'une seule et même existence entrevue à travers des myriades de phénomènes jugés irréductibles par le bon sens vulgaire : leur rève est de ramener les forces les plus hétérogènes en apparence à une force unique, primordiale, universelle, dont les modifications expliquent

τατοι. Il est vrai que ces questions d'ancienneté sont essent ellement relatives : témoin Chrysippe qui englobait jusqu'à Platon et Aristote dans le groupe qu'il désignait par le terme collectif de οἱ ἀρχαῖοι (Diocène Laerce, vii, 201).

<sup>(1)</sup> C'est ainsi qu'un Ampère et un Pasteur, un Claude Bernard et un Cournot pourraient légitimement prendre rang parmi les philosophes. L'Histoire naturelle de Buffon est philosophique au sens large de ce mot.

<sup>(2)</sup> Tandis que le Dorien pousse à l'extrême le respect de la tradition, l'Ionien met son amour-propre à se faire une sagesse pour son propre compte.

l'apparition et la disparition des êtres. Il s'agit pour eux non de s'enfermer dans l'étude isolée ou du mouvement; ou de la force, ou de la vie, ou de la conscience, mais d'embrasser d'une seule vue toutes ces propriétés, tous ces attributs de la réalité, de découvrir l'un dans le multiple, le pôle immuable dans l'éternelle fluctuation des choses, à moins que comme Héraclite on n'érige cette fluctuation même en principe suprème, en axiome inébranlable. La tâche était difficile nous y travaillons encore après vingt-quatre siècles, et je ne suis pas surpris de ce mot d'ailleurs légèrement pédantesque que Barthélemy prête au grand-prêtre de Cérès s'adressant à Anacharsis : « Cette nouvelle maladie de l'intelligence humaine a substitué de grandes erreurs à de grands préjugés. »

Le problème par excellence est la recherche d'un brossigiver 1, d'un substratum, c'est-à-dire d'une substance première qui sans qualités arrêtées se prêterait indifféremment à les recevoir ou à les produire toutes 2), d'une réalité qui, placée derrière l'être que nos sens perçoivent, lui donne et lui conserve l'existence (3). Tous ces penseurs ont été ainsi amenés à prêter une attention particulière aux transformations des choses, à leurs aspects successifs : la plupart ont cédé à cette tendance spontanée qui consiste à prendre les faits eux-mêmes

<sup>(1)</sup> Les affirmations répetées d'Aristote sur ce point sont trop commes pour qu'il soit nécessaire de les rappeler. Cet émortiaires, c'est ce que M. G. Lyon dans son style magé appelle : la substance privilégiée qui par sa fluidite, son aptitude aux metamorphoses, semblerait la mieux douée pour faire jultir de son sein et dérouler en nappes innombrables les ondes de l'existence ». (L'idealisme en Angleterre, p. 5.)

<sup>2)</sup> Ce sont les propres expressions dont Platon se sert dans le Tunce (au D-E).

<sup>(3)</sup> Derrière les éléments qui étaient censés ajouter aux corps leurs qualités propres, les savants grecs concevaient l'unité essentielle comme résidant à un degre plus élevé dans la matière première indéterminée : modifiée par des accidents multiples, elle concourt à former toutes choses, et si les éléments sont opposés, c'est par leurs qualités et non par leur substance. » M. Braturiou ?

pour des causes et la suite, l'enchaînement normal des phénomènes, pour leur explication complete et définitive. Toute analogue ou opposition tirée de l'analyse psychologique laisant défaut, l'esprit, comme absorbé dans la nature, voit se produire en elle ou par elle toutes les déterminations dont il prend conscience en lui et hors de lui : il ne va pas au delà.

Mais, dira-t-on, comment la nature, avec ses problemes obscurs et presque insolubles 1, est-elle devenue l'objectif dominant, sinon exclusif, des spéculations des premiers philosophes 2 ? -- C'est, comme l'a déjà fait observer Aristote, parce qu'ils héritaient des préoccupations des âges antérieurs : des longtemps ces questions se trouvaient implicitement posées par les anciennes cosmogonies. Il est rare (sauf peutêtre dans l'Inde) que même en matière de métaphysique les théories jaillissent tout d'un coup de la méditation personnelle et solitaire : c'est le fruit de la réflexion s'appliquant à des opinions, à des observations données. En Grece notamment, on voit très distinctement intervenir une mythologie cherchant à se justifier : c'est du chaos des légendes et des fables poétiques que va se dégager graduellement le problème de l'univers (3). Tant que les traditions religieuses avaient suffi, la philosophie pouvait parattre inutile : on se mit à philosopher quand l'esprit cessa d'être satisfait. On raconte a cepropos, qu'à l'age de quatorze ans, Epicure lisant Hésiode à l'école y apprit que tout provenait du chaos : mais d'où vient le chaos lui-même? demanda-t-il, et son maître resta muct.

<sup>(1. .</sup> Res occulte atque ab ipsa natura involute » ; voila, tel que le définit Cicéron, le » programme » de toute l'école nomenne.

<sup>(2)</sup> Exartée et represença processamente. Il est probable que selon les habitudes des anciens trèces leurs ouvrages avaient etc d'abord publies et repandus sons titre. Ce sont les editeurs posterieurs qui ont confondu sous l'appellation commune et aussi rague que possible de lier portes; des compositions peut-être fort différentes par leur esprit et même par leur contenu.

<sup>3) «</sup> Chez les neces l'etat théologique et l'état métaphysique n'étaient separés l'un de l'autre selon toute probabilité que par des différences non de foi proprement dite, mais d'education et de culture, « (Dathias)

Cette circonstance le détermina à se donner à la philosophie. Le fait est remarquable, et il s'est produit, n'en doutons pas, bien des fois avant comme après Epicure.

Aussi que voyons-nous? Homère avait fait de l'Océan le père de toutes choses. Thalès le répète, étayant de raisonnements une croyance que le raisonnement n'a point créée. Jupiter, c'est dans la tradition primitive l'éther, l'air supérieur (1) : Anaximène fera de l'air la substance, l'origine de toutes choses. Anaximandre substitue au chaos d'Hésiode une conception générale et abstraite : il n'invente pas, il reproduit. Avant d'être le symbole du loyos d'Héraclite, le feu avait reçu et continuait à recevoir les adorations de quelques-uns des peuples les plus éclairés de l'Orient. Dans la suite, la philosophie païenne a émis la prétention, qu'elle a pleinement justifiée d'ailleurs, d'expliquer l'universalité des choses en dehors de toute inspiration religieuse : il lui est même arrivé de prendre en face du polythéisme une attitude hostile, sauf à chercher plus tard un terrain de réconciliation : à son berceau elle lui a fait plus d'un emprunt (2), qu'il s'agisse avec Thalès des mythes populaires, ou avec Héraclite de l'enseignement secret des mystères.

<sup>(1)</sup> Les poètes grecs et latins se feront tour à tour les interprètes de cette antique croyance. C'est ainsi qu'on lit dans le fragment 94 d'Euripide : « Vois-tu au dessus de nos têtes l'éther infini? Il étreint la terre d'un souple embrassement. C'est là Zeus, c'est là Dieu, crois-le bien », — et chez Pacuvius :

Id quod nostri cœlum autumant, Graii æthera, Quidquid est hoc, omnia animat, alit, auget, creat, Sepciit recipitque in se omnia, omnumque idem est pater. Indidem codem aque oriuntur de integro atque codem occidunt.

<sup>(2)</sup> Les philologues ne professent pas une autre opinion. Dans ses Etimes sur les origines de la mythologie europeeune, M. Régnault reconnaît que le trait caracteristique de la philosophie grecque est de s'être affranchie de très bonne heure de toute tradition religieuse, mais il n'en est pas moins convaineu que les doctrines philosophiques et scientifiques de l'antiquité ont leur point d'attache dans le même fonds d'idées d'ou sont sortis les mythes: « Les premiers philosophes ont éte les premiers exégètes des textes sacrés qui se sont appliqués à at-

Si néanmoins les sages de l'Ionie sont qualifiés couramment de philosophes, il faut s'en prendre d'abord à l'exemple donné par les anciens eux-mêmes et confirmé depuis par une tradition ininterrompue, ensuite à la merveilleuse aptitude du grec à raisonner sur les choses, à les soumettre au contrôle et à l'élaboration d'un esprit doué de qualités exceptionnelles.

Ce qui achève de nous faire illusion, c'est le mouvement continu qui, des explications plus ou moins naturalistes d'un Thalès, nous élève par degrés aux spéculations de plus en plus métaphysiques d'un Parménide, d'un Héraclite et d'un Platon.

Allons plus loin: il est probable que l'explication en apparence purement matérielle qui fait le fond de ces premiers systèmes impliquait tacitement une explication métaphysique dont elle était la traduction concrète (1). On dirait que Thalès et ses successeurs se sont bornés à choisir ce qui parut à chacun le plus spécieux, le mieux accommodé pour en faire la personnification visible de la substance primitive des choses, de ce que traduisait alors avant tout le reste le mot gonc. C'est de la matière subtilisée, selon l'ingénieuse expression d'un critique. Les anciens ne distinguaient pas encore les concepts généraux des notions particulières à l'occasion desquelles ils s'y élevaient. Ainsi Anaximène a-t-il entendu par l'air l'élément même qui porte ce nom? ou a-t-il établi une différence positive entre l'air, substance unique et commune de tous les ètres, et l'air atmosphérique? J'incline avec M. Zeller vers cette seconde interprétation, encore que les textes fassent dé-

tribuer un sens général (ou cosmogonique, ce qui souvent revient au même) aux passages dont le style pouvait s'y prêter. En pareil cas, ces textes out été les excitateurs et les guides d'une tendance à l'explication de la nature qui jusque-là sommeillait dans l'esprit humain, en attendant le mot destiné à lui donner conscience d'elle-même. »

<sup>(1) «</sup> Sont-ce des eléments concrets ou des qualités abstraites? Ni l'un ni l'autre ou bien tous les deux à la fois : car la distinction des deux points de vue n'était nullement faite à cette époque » (M. Tannery.)

faut pour la justitier. En ce qui touche fférachte, il est certain que le feu, de toutes les formes la plus mobde, était pour lui l'image du fond éternel de vie qui se retrouve partout dans la nature, de même que le soleil ou la mer était à la fois, au regard des anciens un être que nos yeux aperçoivent et un Dieu bien réel, bien vivant sous sa physionomie humaine. Dans la cosmologie stoicienne le feu éthéré, considéré comme engendrant et conservant tout par son intervention régulière, est évidemment autre chose que le feu consumant et dévorant dont nos sens nous révelent à tout instant le pouvoir destructeur.

En revanche ce qui semble uniquement métaphysique et abstrait chez ces premiers penseurs garde encore quelque reste de concret. Ainsi ils ont la notion éminemment philosophique de l'unité des choses : ils entendent y ramener la multiplicité, la pluralité des apparences . mais il ne s'agit pas, comme nous dirions aujourd'hui (je parle des Joniens, non des Eléates) de l'un en soi : cette unité a toujours pour substratum une matière, une vien. Les textes abondent pour l'établir (1). Anaximandre, dont l'étapes peut paraître une protes-

<sup>(1)</sup> Ainsi Physique, I, \$, 187-13; οἱ μὰν το ποσβαντές το δυ σῶμα τὸ ὑποκείμενου — Μεταράγγιαμε, I, 3,083 με; τὰς ἐν κλης είδει μουνς ψήθησαν ἀρχὰς είναι πὰντών — 8,980 29; το γε ὄν τοῦς Ἐστιν, όσον περιευνημεν ὁ καλουμένος ουρανός. L'unite est ainsi identifice avec la substance qui remplit l'espace; la science de l'être se confond avec celle de la nature la pensee parait incapable de non concevoir, abstraction foite des choses. En vent-on une autre preuve ! On lit au livre X de la Μεταράγγιμα 2, 105. Εθθ); Τὶ το ἔν ἐστι καὶ πῶς δεὶ περὶ αὐτοῦ λαβείν; πότιρον ὡς ουτ απούτης αὐτοῦ τοῦ ἔνδε, καθαπερ οῦ τε Πυθαγόρεοι μοσε ποστερον καὶ Πλατων ὑποκείτα τις ωῦς ς; dans su Physique (III, 4, 203 με Ανικίοτε repete la même chose au sujet de Γαπείρον, ανές cette restriction significative; ποτην οἱ μιν Πυθαγόρειοι ἐν τοις αποθητείς. Un peut aller plus foin encore et soutenir que forsque Parimenide écrit le vers fameux:

Tebutov tota vost te nal obvente tota voe ma,

ce n'est pas l'être qu'il vent ramener à la pensée, mais bien, conformément à l'objectivisme antique, la pensee qu'il entend identifier avec l'être.

tation explicite contre la solution jugée par lui trop matérialiste de Thalés, était bien loin d'un pareil dessein. Jusque dans le système des Pythagorieiens et des Éléates, malgré le hiatus qui sépare leur métaphysique de leur physique, les traces de naturalisme, nous le verrons, ne sont pas contestables (1. En somme, la matiere, qui aux yeux d'Aristote n'est que la puissance de devenir, est représentée pour les philosophes antésocratiques par des principes nettement définis

Il reste donc que leur enseignement a un caractère physique très prononcé (2), et le terme de porcos ou porédopor (3) que leur donne volontiers l'antiquité grecque serait assez exactement rendu dans notre langue contemporaine (1) par la qualification de « naturalistes (5), » Aussi bien les considérations de morale ou de dialectique n'ont-elles pour eux qu'un intérêt très secondaire : ils n'y touchent qu'en passant ; ce qui ne veut pas dire que sur leur terrain propre ils se soient enfermés dans la sphère naturelle sans oser la franchir. Amsi, soutenir qu'en dépit des apparences tous les êtres se confondent dans l'unité d'une seule et même substance — ou

tite Ni le numbre pythagoricien, in i l'in des Eléates ne sont des essences spirituelles, distinctes de l'essence sensible, comme le sont les idees platoniciennes. Ces philosophes parlent immediatement des choses sensibles elles-mêmes quand ils sontiennent que l'essence seritable en est le nombre ou une substance unique immuable. « Printes.

<sup>(2)</sup> Aussi Aristote, appuyé sur ce principe que chaque substance a ses lois propres, reprochera-t-itaux physiciens d'Ionie de ne plus laisser subsister d'ins l'univers qu'une seule sorte de mouvement (De colo, III-1, 304:11)

<sup>(3)</sup> Ou encore o' 200 or or orginavers (De curbs, III, 1, 208 5 12)

<sup>(</sup>i) Amyot traduisant Plutarque disait dans son style naif a les philosophes naturels » ou plus simplement : les naturels ».

<sup>(</sup>b) A condition tentefore d'inniter la réserve d'un judicieux critique contemporain : « On peut dire, en un certain sens, de ces vieux philosophes comme des poètes de notre siècle, qu'ils ont vecu dans la nature et pour elle Paaties, in Pain, 4, 629 : τὸ Ιωρίκον περ τε τὸς μίτα και τὰς του και ποιέχεις ἀνιστούσειο) : mais pour eux ce n'est pas le ciel constellé d'étoiles, ou la terre parée de ses fleurs et de ses fruits; c'est je ne sais quel être caché et mystérieux.

que le mouvement est le phénomène essentiel, éternel, universel - ou que tout doit s'expliquer par le choc d'éléments infiniment petits s'agitant à travers le vide immense - c'est manifestement demander à la raison et non plus à l'expérience sensible la solution de l'énigme du monde (1). Or où commence pour nous la philosophie? Précisément où finit la foi absolue dans les données sensibles, où interviennent les principes et les exigences propres de la raison. En désaccord sur tout le reste, Iléraclite, Anaxagore et Démocrite s'unissent pour reconnaître qu'il appartient, non aux sens mais à l'intelligence, de se prononcer sur la raison dernière des choses; tous eussent goûté cette définition donnée de la philosophie par un contemporain: « La recherche d'un principe qui dans son unité rende raison de l'origine, de l'état présent et de la destination de l'univers » et qui par conséquent contienne l'explication dernière à laquelle toutes les autres sont nécessairement suspendues. Il y a déjà, c'est incontestable, un côté philosophique dans la science d'un Thalès et d'un Anaximandre, comme il y a un côté scientifique dans les conceptions et les méditations d'un Héraclite, d'un Démocrite, à plus forte raison d'un Platon et d'un Aristote. C'est même un des traits saillants de ces grandes figures que l'union intime qui se fait en elles entre le savant et le philosophe : phénomène aussi rare de nos jours, qu'il était fréquent dans le siècle des Descartes et des Leibniz.

Ceci nous explique pourquoi dans les théories élaborées par ces premiers savants sur l'origine des choses leurs connaissances positives et leur façon de comprendre les phénomènes même les plus ordinaires jouent un si grand rôle (2).

<sup>(1)</sup> Au temoignage de Simplicius, Théophraste disait déjà en parlant des spéculations abstraites de Xénophane et de Parménide sur l'être : ἐτίρας είναι μάλλον ἢ τῆς περί φύσεως ἱστορίας τῆν μνήμεν τῆς τούτων δόθες.

<sup>(2)</sup> Au fond n'en est-il pas de même à toutes les époques et jusque sous nos yeux?

Leur conception du monde reflète forcément le savoir rudimentaire auquel eux-mêmes et leurs contemporains étaient arrivés : leur physique (1) proprement dite a son retentissement dans tout l'ensemble de leur système dont le noyau, si l'on peut ainsi parler, doit être cherché non dans une idée métaphysique ou dans une conception a priori, mais dans la notion générale que chacun d'eux se faisait de l'univers d'après l'étendue plus ou moins grande de son expérience particulière (2). De là tout à la fois leur air de famille et leurs prodigieuses divergences.

# 2. - Solutions de quelques difficultés.

Avant de passer à l'étude spéciale et détaillée de chaque philosophe, qu'on me permette de montrer ici en quelques mots comment, en dehors de leur intérêt propre, les considérations qui précédent aident à résoudre maint probleme embarrassant. Et d'abord le suivant.

I. - A en juger par ce que nous savons de leur enseigne-

<sup>(2</sup> C'est le point de vie on s'est place résolument M. Tannery en composant son ouvrige intitule. Pour le seunge bellène, Avant lui son maître et aux l'enhandler avait ecrit : Qu'ind on veut comprendre la metaphysique des auriens, il faut avant tout considerer la facen d'intitus expliquent la nature, « On connaît le mot de 6 ethe : Dans tout effort sérieux, dui dèc, scientifique, il y a un mouvement de l'invers le mande : nous le constatous « fontes les époques qui out vraiment mare les de l'avant par leurs œuvres. «

ment et par les fragments conservés de leurs ouvrages, les philosophes ioniens semblent s'être entendus pour ignorer la divinité dans leur explication du monde. Dès lors, pourquoi et comment ont-ils échappé au reproche d'athéisme dirigé plus tard contre Protagoras ou contre Diagoras de Mélos, pour ne pas parler ici d'Epicure et de ses disciples? Serait-ce que les populations de l'Ionie firent preuve en cette matière de moins de susceptibilité que les Athéniens contemporains d'Euripide et d'Aristophane? Pareille réponse, à bon droit, ne sera pas jugée suffisante (1): voyons ce que dès maintenant nous sommes en mesure d'y ajouter.

J'ai dit que ces posiólogos avaient ignoré la divinité, je n'ai pas dit : nié (2). La différence ne laisse pas d'avoir son importance. Il n'en va pas assurément d'un Thalès et d'un Empédocle comme d'un Epicure et d'un Lucrèce dont l'effort devait tendre précisément et directement à exclure sans retour de l'origine et du développement de cet univers toute intervention d'un pouvoir surnaturel ou plutôt, puisque cette épithète prête à quelque confusion, d'un pouvoir étranger à la nature (3). Chez les Ioniens, la question se présente de façon bien différente, et à un point de vue, nous l'avons dit, scientifique autant et plus encore que métaphysique. Or si l'on traite jus-

<sup>(1)</sup> Lange en suggère une autre. Ces hommes, écrit-il, Thalès, Anaximandre, Héraclite, Empédocle, Démocrète, occupaient un rang emment parmi leurs concitoyens : ils jouissaient de l'estime publique, dans des cités où l'on ne connaissait aucun des abus de la liberté : il n'est donc pas surprenant qu'il ne se soit présente personne pour leur demander compte de leurs opinions.

<sup>(2)</sup> Au xvnº siècle, l'Anglais S. Parker disait déjà de ces premiers philosophes : « Etenim videre non possumus eos causam primam (id est Deum) tollere statuisse, sed solummodo per oscitantiam aut potius ex scientiae inopia de ea dicere omisisse », et il cite ce passage de Simplicius : Ό γε λόγος τοίς τοιούτοις περί τῶν φος κῶν ἀρχῶν, ἀλλ' σύχὶ περί τῶν ὑπὲρ τόσιν.

<sup>(3&#</sup>x27; La thèse latine de M. Picavel (De Epicuro novæ religionis auctore. Paris, 1888' contient sur ce sujet des vues extrémement originales, sauf que le mot de religion paraît ici assez peu à sa place.

tement d'athée le philosophe qui dans sa cosmologie se passe totalement de la notion et de l'action divines, il n'en est pas de même du savant : celui-là se pose, et doit se poser le problème du premier principe et de la cause première : celui-ci se renferme et a le droit de se renfermer dans le domaine des causes secondes (1).

Au reste, sauf Aénophane qui, incorporant Dieu à l'univers considéré comme éternel et incorruptible, rejetait avec dédain la mythologie traditionnelle, et Parménide qui se vante bien haut d'avoir brisé avec les préjugés d'une foute aveugle (2), aucun de ces penseurs antérieurs à Anaxagore n'a conscience d'une rupture systématique entre ses théories et ce qu'on pourrait appeler, non sans une certaine impropriété, il est vrai, les dogmes populaires. Les contemporains ne paraissent pas davantage s'être emus de la nouveauté hardie de ces divers systèmes : d'une part combien étaient-ils, ceux qui pouvaient se vanter de les connaître? de l'autre comment reprocher une herésie a des hommes qui s'abstenaient sans doute, de propos délibéré, de mettre le pied sur le terrain religieux? Présenter la matière comme une sorte de matrice universelle 3) on s'élaborent les formes de la vie, si du même coupl'on ne pretend pas expressément se passer d'un créateur ou d'un ordonnateur du monde, ce n'est pas faire profession d'athéisme : dire que toutes choses naissent de l'eau ou de l'air et ne sont que des transformations de l'un de ces élé-

<sup>(1)</sup> On a cent fois cité et répété ce mot de Claude Bernard : « Quand j'entre dans mon laboratoire, j'ai soin de laisser spiritualisme et motenalisme à la poite. »

<sup>&</sup>quot;2) Zeller refuse d'admettre avec Brandis que des scrupules religieux zient empeche l'arménide de s'expliquer sur le rapport de son Etre avec la divinit. Au surplus, selon la remarque de firote (Histoire de la trice), II, p. 98, note 1 , les philosophes iomens, en insistant sans cesse sur l'existence et le rôle des lois physiques, entraient plus directement en conflit avec le sentiment public que les Eleates avec leur Un abstrait.

<sup>(3</sup> L'étonnante ressemblance entre materes et mater chez les latins seraitelle toute fortuite? Il est déficile de s'en persuader.

ments, ce n'est pas détrôner ou Neptune ou Jupiter, et de fait on prête au vieux Thalès (1) cette phrase significative : « L'univers est plein de dieux ».

La pensée individuelle tenait ici une telle place que dans la même école les mêmes problèmes sont abordés avec les dispositions d'esprit souvent les plus différentes (2). Les uns y apportent des visées avant tout religieuses (Pythagore et Xénophane, par exemple) : les autres une préoccupation presque exclusivement scientifique (Philolaus et Parménide), et cela sans qu'eux-mêmes ou les historiens anciens après eux aient prêté à ce fait la moindre attention. Tandis que Démocrite a paru au plus grand nombre incliner au matérialisme, un de ses disciples, Ecphantus, admettait simultanément l'existence des atomes et celle d'une Providence. C'est quand les sophistes ont affiché au grand jour, dans leurs leçons et leurs écrits, leur indifférence à l'égard des dieux que les Athéniens de la vieille roche ont pris peur, et ont juré d'accabler les novateurs sous le double poids des sarcasmes d'Aristophane et des sévérités de la loi.

Mais, dira-t-on, comment se fait-il que les dieux tiennent si peu de place dans la philosophie à une époque où ils règnent en maîtres sur la poésie? A la réflexion, notre surprise diminue. C'est que l'anthropomorphisme domine également cosmologie et théologie. L'homme conçut la nature à son image: elle lui apparut comme un système, comme un organisme, comme un grand vivant. Il avait conscience en lui-même d'un principe de vie auquel était étroitement liée sa propre

<sup>(1)</sup> Cicéron exposant son système y découvrait ou croyait y découvrir « mentem qua ex aqua omnia tingeret », suppléant très probablement de son propre chef à ce qui lui paraissait manquer de ce côté aux théories soit du vieil Ionien, soit de ses successeurs.

<sup>(2)</sup> Il est même arrivé à maint philosophe de soutenir successivement des thèses opposées. Ainsi parmi les fragments conserves d'Heraclité se lisent ces deux phrases : « Le monde n'a été fait par aucun des dieux » et « La nature a été ordonnée par les dieux » (Tannery, livre cité, p. 194 et 197).

existence : la vie universelle fut assimilée à la vie organique. A l'origine de toutes choses fut placée une matiere première animée et génératrice, a la fois substance et cause de tout cequi se produira dans la suite. Le monde porte en soi une raison suffisante de son existence et de son évolution. Amsi la nature semblait s'exploquer par elle-même sans qu'il y ait nécessairement un être au-dessus d'elle qui la dépasse et de qui elle dépende (1), soit que toutes les substances particulieres préexistent dans une substance primitive d'où le mouvement on toute autre cause les dégage et les sépare, soit que, par une évolution intérieure, d'une matière à l'origine qualitativement homogene soitent peu à peu toutes les qualites caractéristiques des divers groupes d'êtres 2. Par voie d'application ou de pénétration 3) une âme s'est jointe au monde, alin d'envivilier toutes les parties et d'y perpetuer l'harmonie couvenable 1). Aux yeux d'une logique encore rudimentaire, ou cette âme est Dieu (5), ou Dieu est bien pres d'être une hypothèse inutile.

M. Labbé J. Martin se demande pourquoi Spencer a ura devoir protester contre la qualification si affice et de materialiste, alors que llemocrite, par exemple, n'a jam'ils eu semblable prior inpaio in. El voire la prior ipale i uson qu'il donne de cette différence. Aujourd bui il est constant depuis longtemps qu'on ne peut rien expliquei par la seule macière brute et le mouvement mecanique; il y a la-dessus une notornete acquise, la quelle n'existit pas dans la Gréce du v' siècle. Aussi Democrate pour ut il exposer librement ses imaginations. Il ne se sentant pas contribuit de rennir, grace à beaucoup de subtitues illusoires, une de trine reellement athée et des considerations incompatibles aver l'athèrement sit ne lui venut pas a l'espirit dicrine un chiquire sur fes blees dernières de la retorem. Il se contentait d'avon une vue telle quelle de la marche des choses.

On reconn dt la les deux ecoles mecaniste et dynamiste, dont il sera reparle un peu plus forn.

<sup>3) .</sup> Animus and infixus, and infusus of comme's experime the from.

Pythigore, par exemple, a head ne voir partout que des nombres ;
 a besoin d'une dinc pour exploquer l'univers. O κίσμο, φισ.
 διαπνιόμενες, dira Philodos son disciple.

<sup>(5) «</sup> Le Dieu supreme, unique, des traditions palennes n'est pas place

A ce propos on nous permettra de faire remarquer que dans toute cosmogonie où Dieu est à sa véritable place, la nature ne saurait plus représenter qu'un terme collectif, l'ensemble des êtres créés et des forces déposées par le Créateur au sem de la création : de là vient que Platon, par exemple, en parle si peu dans son Timée. Au contraire, dès que s'efface la notion de Dieu, du moins en tant qu'être indépendant et personnel, comme chez les stoiciens et les epicuriens, la nature passe mévitablement au premier rang (1). D'ailleurs si le christianisme seul a pu nous donner de la divinité une notion plus pure et plus élevée que Platon et Aristote, il faut bien reconnaître que le Grec n'avait pas en général un sentiment aussi profond du divin que l'Arya de l'Inde ou de la Perse, « Le mot Dieu ne représentait point à l'esprit des anciens l'Etre personnel et vivant qu'il nous représente aujourd'hui. Ils prodiguaient ce nom dont nous sommes maintenant si avares. Pour eux il ne renfermait guère d'autre idée que celle de l'infinitude. Tout ce qui dépassait les bornes naturelles était divin : la mer qui par son immensité étonnait leur imagination : le ciel dont leurs regards ne pouvaient sonder la profondeur : la montagne qui semblait percer la nue et les dominait de sa masse puissante. I'lus tard, quand ils se mirent à philosopher, l'idée de la perfection, de l'absoluvint naturellement s'ajouter à l'idée de l'infini : mais ni Parménide, ni Empédocle, ni Platon, ni même Aristote ne concurent jamais la notion d'une puissance individuelle et morale qui cut donné la vie au Tout et dont la Providence s'étendit à l'univers (2 . »

comme Jéhovah sur un trône éleve à une distance infinie au-dessus de l'univers. Il gouverne le monde, mais il fait partie du monde : il y est contenu, il en est comme la piece principale. » «M. l'abbe de Brochen. il 1) Stobée afferbue à Épidieus, philosophe qu'il place entre Herachte et Archelaus, la formule suivante qu'ont reprise à four compte les encyclopedistes du dernier siècle. Enà charac yayungan che about.

<sup>(2)</sup> G. Barrox, livre cite, p. 211. Pour Aristote, la question demeure douteuse : mais en ce qui touche Platon, a moins de traiter l'ensemble

D'autre part, comment se contenter du polythéisme flottant et parfois si irrespectueux des poètes 1 ? Il semble dès lors que le langage de certains philosophes au sujet des dieux ne soit qu'une habitude, ou une concession faite aux croyances populaires, au culte officiel, à la religion établie, ou un moyen d'échapper à la vindicte publique (2).

II. — Ure accusation de matérialisme intentée à ces anciens philosophes eut encore, si c'est possible, étonné davantage leurs contemporains. Sans doute nous modernes, qui avons pâli sur l'analyse de la pensée, nous avons peine à comprendre une science qui rapprochait et confondait dans une synthèse grandiose le sensible et l'intelligible, les attributs de la matière et ceux de l'absolu, les propriétés des corps et les facultés de l'esprit 3'. Il n'existait alors qu'une nature au sein de laquelle s'effacent ou s'atténuent à l'infini les différences spécifiques ou individuelles, une nature qui embrasse l'universalité des êtres soumis au devenir. L'eau est matérielle : elle n'en devra pas moins avec Thalès rendre compte de l'existence de l'àme. Les nombres et leurs éléments sont essentiellement incorporels : ils n'en devront pas moins avec Pythagore servir à expliquer l'existence des corps et leurs

du Timer de pure fiction poctique, il est evident que le grief allegue manque de tout fondement.

<sup>(1)</sup> Epicure lui-même, si l'on en croit certains textes, avait coulume de dire à ses disciples : « Croyez, si vous le voulez, à l'existence des dieux : la seule chose que la raison vous interdise, c'est d'admettie les dieux qu'adore le vulgaire. »

<sup>(2)</sup> a Invidir detestandre gratia e, comme s'exprime Ciefron. — On pourra consulter a ce sujet mon mémoire sur la Théodicee platonicienne (dans les Sennes et travaux de l'Arademie des sciences morales et politiques, février 1896.

<sup>(</sup>d a Weder die ionischen Philosophen, noch die Pythagoreer, noch die Eleaten urgirten oder kannten den durchgehenden Unterschied einer geistigen und einer körperlichen Welt; ihnen fliesst vielmehr beides auf eigenthomliche Weise meioander (Goveret). Pourquoi sien etonner? no tait-de pas dejà le propre de la mythologie de di materialiser le spirituel et de spiritualiser le matériel? »

qualités sensibles. La distinction du physique et du moral, de la matière et de l'esprit, poussée meme à l'extrême par certains cartésiens, est pour ainsi dire un lien commun de la pensée moderne, encore que l'action et la réaction mutuelles de ces deux éléments demeure étrangement mystérieuse : cette distinction, les anciens, avant Socrate et Platon, ne l'ont pas faite, attribuant à la matière des capacités qui lui sont étrangeres, et à l'intelligence une matérialité que nous jugeons incompatible avec son essence (1). L'esprit peut être supérieur au reste de la création, et pour le constituer une « quintessence » sera jugée nécessaire : il ne représente pas pour autant un monde à part : il obeit aux mêmes lois. C'est ninsi que dans un domaine voisin l'onimon associait étroitement la beauté corporelle et la beauté morale, et que l'art grec a pour caractère de fondre harmonieusement, au lieu de les opposer, le réel et l'idéal.

Ce qu'il importe surtout de souligner ici, c'est que ces philosophes ne voient pas seulement dans les divers êtres de la nature autant d'états différents d'agrégation, de condensation ou de rarélaction d'une seule et unique substance, ou d'an très petit nombre d'élèments (2); à leurs yeux cette identité d'origine est la condition indispensable de toute communication, de toute action réciproque, de tout mélange des choses les unes avec les autres. Sans cela, disent-ils, comment les plantes s'approprieraient-elles les éléments du sol, pour être ensuite elles-mêmes assundées par les animaux (3)? C'est un fait, écrivait Drogène d'Apollonie que cette difficulté semble

<sup>(</sup>i) Democrite avait dit : « La plante a une âme qui pense ». Platon, qui en fant de passages oppose l'âme au corps et le monde intelligible au non le sensible, a repliqué . « L'âme est une plante celeste »

<sup>(2</sup> to 3: 5) ha tasta to row (In premier ou des premiers principes) 22 13: 2 2 2 20: (Anistory, Physique, U. 1, 9. -- Ce point de que synthologies est encore celui de plus d'un contemporain

et l'une théorie tres veisine se l'ut jour dans deux ménges celebres de Newton (Natura sempre sibi consonu) et de Leibniz (Natura nem facit saltus).

avoir particulièrement préoccupé, c'est un fait que les choses schangent entre elles leurs divers éléments, qu'elles se combinent, qu'elles agissent les unes sur les autres : autant de phénomenes mexplicables si les corps étaient distincts quant à leur essence. Il faut qu'ils soient au fond une seule et même phose, et que, sortis du même être, ils soient susceptibles de s'y resoudre de nouveau (1).

Mais voici ou le probleme acquiert un degré bien autrement frappant d'intérêt. Nous sommes faits pour connaître le monde extérieur et une notable partie des progrès de la civilisation dérive en ligne directe de l'avancement constant de cette connaissance. Ur, di-aient les anciens, comment ce qui pense en nous, si c'était une nature à part, réussirant-il à entrer en rapport avec les objets qui nous enfourent, à en subir d'abord l'impression passive dans la sensation pour s'en emparer ensuite par son activité propre dans la perception? N'y a-t-il pas la une assimilation véritable, et de quelle manière est-elle rendue possible? De là la formule si répandue dans l'antiquité : To ouvres époise grysécourant, qu'il n'entre pas dans notre plan de discuter ou de contester (ci. 2). Evidemment dans ces temps reculés l'esprit se tourne vers son objet sans avoir conscience de ce qui l'en sépare, sans examiner les relations ou d'hétérogénéité ou d'opposition que révele une analyse approfondie de l'acte de connaître. Plus d'un philosophe va même jusqu'à soutenir hardinent avec Parmenide que la pensée se confond avec l'être pensé 3, Ainsi les prin-

<sup>(1)</sup> Eur de dozei, to ake şigutas circie, naeta ta iósta áni tod abtou betpousatas zai to autó idea ... taeta az tou autoi describilida ét to abto despousatas Dicorne d'Apollome, Finam 2, cite par Simplicius in Phys. 32 (1). Il est i noter qui Arexagore ful le preimer a souteme la those contraire, adoptée par Aristote, a savoir que le semblable est sans action dur le semblable (tó baccar ond tau e semblable (tó baccar ond tau e semblable (tó baccar ond tau e semblable (tó baccar ond tau fun e semblable

<sup>(2)</sup> Nous en dirons aufant de la definition si remarquidhe d'Aristote; à La seusation est l'acte communi da senti et du sentant ».

Solon le vers celebre déja rappele : la page 240 : Todrée à lori mais de constinz des des régue.

cipes de connaître sont subordonnés aux principes d'être 1); les lois de la connaîssance sont connexes à celles de l'existence ou tout au moins ne font pas l'objet d'une étude speciale; les conditions subjectives du savoir ne sont ni connues ni même soupçonnées.

Voila des lacunes et des méprises faites à première vue pour surprendre : rappelons-nous toutefois que non seulement l'unité des forces physiques est une théorie qui sous nos yeux groupe chaque jour chez les savants un plus grand nombre d'adhérents, mais qu'au jugement de philosophes d'une haute valeur toute distinction entre l'esprit et la nature disparait au regard d'une métaphysique plus profonde. C'est vers cette solution qu'inclinent saint Bonaventure et Duns Scot au Moyen Age, plus près de nous Leibniz et Schelling, admettant une seule et même nature qui sommeille dans la plante, rève dans l'animat et se réveille enfin chez l'homme.

111. — Si de la question des origines du monde nous descendons à celle de son existence actuelle, nous voyons les philosophes autesocratiques hésiter entre diverses hypothèses que certains érudits proposent de rattacher à deux types fondamentaux. D'après le premier, l'étendue et le mouvement suffisent pour rendre compte de l'organisation de l'univers : c'est le mécanisme. D'après le second, cette organisation suppose des transformations incessantes dont le point de départ et l'explication se trouvent dans la matière elle-même :

<sup>(1)</sup> Après avon resume l'analyse de la sensation qu'on lit dans le Toure. M. toblot L'ignorance et l'arrifection, p. 21) fait cette reflexion: Nalle trace en tout ceci de la distinction, aujourd'hui cour inte, du physique et du mental, du physiologique et du psychologique. La même chose, voltigeante au travers des corps est qualite, accueillie par l'esprit est sensation. • — « Il y a de l'être en toute pensee », dita à son tour Leibniz, ainsi commente par M. Fouiller. • Il est logique d'admettre que le sujet pensant et voulant à un mode d'action qui se confond avec le mode d'action fondamental de l'objet pense, et que les idées sont les italites mêmes, arrivées dans le cerveau a un état de conscience (dus elevé. » (Reine phalosophique, Décembre 1891.)

c'est le dynamisme. Pour me servir des expressions mêmes de M. Janet, d'un côté toutes les propriétés des corps se trouvent ramenées aux lois de la géométrie et de la mécanique, c'est-à-dire à l'étendue, à la figure, à la situation et au mouvement (1 ; de l'autre au contraire, à l'étendue merte est substitué un principe d'activité appelé force, plus ou moins semblable a ce mode d'activité interne que nous appelons effort 2). Ici l'être se transforme par sa vertu propre : là, qu'on rapproche ou qu'on éloigne ses éléments, qu'on en forme ou qu'on en ronçoive des composés multiples, il reste ce qu'il est.

Cette distinction offre sans doute une clarté suffisante au point de vue scientifique: mais en est-il de même au point de vue philosophique? Il semble qu'une cosmologie résolue à tenir compte de tontes les données de l'expérience doive emprunter quelque chose à l'une et à l'autre de ces deux théories. C'est ce que vérifie, à ce qu'il me semble, l'étude de Platon et d'Aristote (3) dans l'antiquité: quant aux modernes, il est difficile, au dire de bons juges, de classer exclusivement dans l'un des deux camps les philosophes même les plus célèbres. Leibniz, par exemple, passe pour l'un des tenants

<sup>(1°</sup> M. Milhaud cerit avec autant de justesse, provous-nous, que de profondeur : « Ce qui fait que les sciences physiques s'accommodent merveilleusement de la conception mecaniste, e est que celle et n'implique que des notions que peut facilement s'assimiler la mathematique, c'est que finalement elle se resout en concepts de quantite. Au contraire, les explications dynamistes sont celles ou tout n'est pas retrouve par l'analyse, ou tout n'est pas reconstitué par une simple addition d'eléments, ou quel que chose échappe à la représentation claire, à la construction infaitive, ou le tout est autre chose encore que la somme et la disposition des parties.

<sup>(2</sup> L'expression riightenne Mens aqu'it nodem fut penser au dynamisme, et cependant n'en donne pas une definition complete.

<sup>3)</sup> M. Boutroux considére la théorie péripate néienne de la puissance et de l'acte comme la forme la plus philosophique du dynamisme, tondes qu'à ses veux l'Etro de l'armenide, immuable dans sa substance, immuable dans ses qualites, est le type et la condition in cessaire du mécanisme.

tes plus marquants du dynamisme : est-ce que le mécanisme cartésien n'a rien à revendiquer dans son système?

Supposons copendant que cette classification paraisse digne d'être conservée. Une seconde question s'impose: est-ce qu'elle peut être légitimement appliquée en toute rigueur, au vnº et an vi' siècle avant notre ère? Je crains fort qu'à pareille date elle n'eût pas encore été comprise. A coup sûr un certain mécanisme constitue le fonds essentiel de la cosmologie de Démocrite : mais en est-il de même, sans aucune contestation, pour Anaximandre, Anaxagore (1) et Archélaus, qu'on a l'habitude d'envelopper dans ce même groupe ? Il ne faut pas oublier que les Grees, ces créateurs du polythéisme, dont l'imagination a multiplié à plaisir les divinités et leur action incossante dans l'univers, étaient dynamistes par goût et par tempérament. Mais autre chose est une fiction poétique, autre chose una explication métaphysique. « A la vérité ni Thalès ni Anaximandre ne se sont demandé si leurs conceptions impliquaient le mécanisme ou le dynamisme. Quand nous leur attribuons cette dernière doctrine, nous interprétons leurs systèmes d'un point de vue où ils ne se sont point placés. En réalite ils ne se posaient pas le problème de savoir si la diversite des êtres résulte de transformations qualitatives, ou s'explique par l'arrangement dans l'espace de leurs parties constituantes (2), » Et il n'en va pas autrement de leurs premiers successeurs.

 ${\bf IV}_{+}$  - Terminons ces considérations générales par une dermère remarque.

<sup>(</sup>Clousque les mouvements et changements de l'être sont (\*\*)
couses exements, l'Un que le 2 à vet le (d'Empédorle, cultime de le d'entre d'Empédorle, cultime de mont de d'entre d'entre d'entre de de l'entre de la survivo

What is a Aport of M. Totage Bly addustry on the state of a second of a second of the state of a second of the sec

Parmi les philosophes grees, les uns ont regardé le monde (c'est-à-dire l'organisation actuelle des éléments matériels) comme destiné à braver le temps et les siècles. Tel Parménide qui, visant le mouvement et du même coup le changement, reconnaissant à l'être ce triple attribut : a dior sui àquesque zzi žz6x222v. Tel Platon faisant de l'univers l'œuvre d'un démiurge dont la bonté égale la puissance et qui confere à une production mortelle le privilège de sa propre immortalité. Les autres, et c'est le plus grand nombre, ont distingué avec soin du principe même des choses, réputé indéfectible et immuable, ce monde qu'ils proclament périssable et soumis à d'éternelles intermittences de périodes ou différentes, ou au contraire perpétuellement semblables. Ont-ils été conduits à cette conclusion par quelque raisonnement d'ordre métaphysique? Non, mais par cette unique raison qu'on decouvre dans la nature des vestiges de transformations passées et des causes permanentes de transformations nouvelles. Ajoutons que dans l'opinion générale changement et variation entrainent une idée de caducité bien plutot que de développement et de progrès, Ainsi Xénophane enseignait que la terre était engloutie de temps à autre par les flots de la menatin d'y être en quelque sorte modelée à nouveau. D'après certains témoignages, les Pythagoriciens crovaient a une suite d'époques où les choses repassent par le même état. Aux yeux d'Héraclite, le devenir éternel de l'univers s'aftirme par une série intinie de créations et de réabsorptions, de naissances et de destructions afternantes. Démocrite et Épicure après lui soutiennent la même thèse, que l'on retrouve presque sans modifications dans le programme stoicien.

Si tranchée qu'elle soit, l'antinomie des deux thèses se comprend : c'est qu'en effet la nature on tout passe nous parle de fragilité et de mort : la nature ou tout renait, de Providence et de résurrection.

comme tendance d'espirit, sculement leur mode de representation est plus ou moins mecaniste.  $\sigma$ 

#### III. Les philosophes antésocratiques.

### 1. — Thalès.

Avec Thalès, nous abordons enfin aux rivages de la philosophie; mais, à son berceau, ne l'oublions pas, la philosophie ne pouvait être qu'une vision entrevue dans un vague lointain et comme un pressentiment puissant plutôt qu'une vue claire et résléchie de la vérité. Toute science débute par être une nébuleuse : il faut du temps et du travail pour en faire un astre lumineux.

Qu'était Thalès? A s'en tenir aux récits de Pline, d'Apulée et de Stobée, ce Grec de Milet (1) possédait en géométrie et surtout en astronomie des connaissances très supérieures à celles qui avaient eu cours jusque-là. En était-il redevable à des observations personnelles? Il est plus vraisemblable qu'il avait rapporté dans sa patrie des notions déjà répandues en Egypte et chez les peuples limitrophes de l'Asie. N'était-il pas lui-même d'origine phénicienne, au dire d'Hérodote? Si nous en croyons Theophraste (2), il avait eu d'ailleurs de nombreux devanciers, qu'il avait éclipsés par l'éclat de son nom. En tout cas, il paraît bien avoir été le premier à enseigner,

<sup>(1)</sup> Que l'Ionie fût mieux placée qu'ancune autre région de la Grèce pour connaître et mettre à profit les vieilles civilisations de l'Orient, et que celles-ci ne soient pas restées étrangères à l'activité intellectuelle déployée de si bonne heure par les colonies helléniques de l'Asie mineure, le fait est incontestable; mais pour être nés sur le sol asiatique, Homère et les poètes cycliques, flérodote et les logographes ne portentils pas la marque authentique du génie grec? et pourquoi ne pas en dire autant des premiers philosophes?

<sup>(2)</sup> Au témoignage de Simplicius (In Phys., f. 6 a).

sinon à répandre par la plume, les théories auxquelles l'avait conduit une vue rationnelle de l'Univers (1).

C'est là le plus ancien essai de cosmogonie philosophique dont l'histoire de la pensée grecque fasse mention : timide encore et mal assuré, ce premier pas en dehors de la tradition. et du symbole, on pourrait dire en dehors des babitudes communes, mérite d'être remarqué; il montre qu'au lieu de s'arrêter à la multiplicité apparente des êtres et des phénomènes, la science se sentait désormais capable d'en concevoir et d'en rechercher l'unité fondamentale. Le progrès réalisé consistaitil d'ailleurs, dans la solution telle quelle donnée par Thalès à ce problème difficile entre tous? Est-ce un penseur absolument original? Nous avons dejà en l'occasion de nous expliquer à ce sujet. Si donc l'auteur de la Métaphysique n'hésite pas à proclamer Thalès « l'initiateur, le chel (22/2704) » de l'école qu'on a nommée ionienne, c'est moins, sans doute, en raison de la conception qui est au fond de son système que des explications scientifiques dont il l'avait étayée. Il semble qu'il ait dù sa réputation précisément à un effort lente pour démontrer ce que, jusqu'a lui, on s'était borné à répéter sur la foi de certaines traditions. Ainsi, « sans peut-être rien inventer ou imaginer réellement par lui-même, il avait donné le branle à l'inconsciente activité qui sommeillait, et mératé par là ce renom que lui décernerent ses contemporains et que la postérité la plus lointaine s'est plu à lui conserver », (2)

Mais quel est le fait fondamental qui dicta à Thalès le chors de son hypothèse? L'instoire en indique plusieurs. Rien de plus aisé a constater, partant rien de plus connu que le tôbjoué par f'eau dans la germination et l'accroissement des plantes (3), rôle mis en pleine lumière sur la terre egyptienne

<sup>(4)</sup> Θάλης δὲ ποῶτος παραδιδοται τζω περί τῆς φύσεως (στορίαν το : Έλλησι ἐκωζναι (Τικοιμανικέ).

<sup>2</sup> M. TANNERY, our cite, p. al-

<sup>(1,</sup> Μεταρδηρισμο, 1, 3, 983) 20 - λαθιών "στος την ύπόλη βρεία του παντου. δραν πήν προύν υύγολο ούσαν.

par les inon lations annuelles du Nol. A cette première observation qu'on ajoute la présence de l'eau dans la semence animale, on sera conduit, presque nécessairement, à faire de l'eau la condition primordiale de la vie. De là à y voir la source même et la cause efficiente de toute vie, il n'y a qu'un pas, et au berce iu de la science ce pas est promptement franchi 1). Mais ce qui contient en soi le principe de la vie et de tous les phénomenes de la vie, comment ne serait-ce pas le principe universel?

Selon Olympiodore, Thalès avait en outre été frappé, non seulement par la fécondité, mais encore par la plasticité et la subtilité extrèmes de l'eau (2). C'est au sein de l'Océan qu'il faisait flotter la terre, dont les exhalmisons entretenaient le feu du soleil et des astres. D'ou lui venaient ces étranges suppositions l'a quelque explication que l'on s'arrête, ce sont la plutôt prejugés de naturaliste que raisonnements de philosophe.

Après avoir défini l'ame par à exemple 3, c'est-à-dire un être dont l'activité est l'essentiel et inséparable attribut. Thales affirmait que tout avait une âme (1), en d'autres fermes, que toute matière participait de quelque façon à la vie, que tout cachait et recélait une force dont l'ambre et l'aimant étaient de frappants exemples jusque dans le monde inammé 3. De même, lorsqu'il voyait dans les forces de la nature autant de divinités vivantes et qu'il s'écriait : « La terre est pleme de dieux 6), » que faisait-il autre chose, sinon obéir à cette

if Nost-co pas une inéprise du même genre qui fait dire y un materialiste que le co, year a se rête la pensee ??

<sup>2)</sup> sold a 11 assign at 1st dem Begriffe nach Leben - (Meisel),

<sup>3</sup> Plx plat , B, 2

<sup>140</sup> April 120, 140 Section 1, 1, 411= 7.

b P<sub>s</sub>, 100° P<sub>s</sub>, et Dimoss Lygner, I, 2s.—Aussi a t-on qualib' sa doctrine timb't Thyropsy theore, that it d'inslozoisme radical.

<sup>(6)</sup> Platin degr. L = X, SubB first illusion a rollic pensee it Aristote. D. rollin, 1, 5, 101-7, so herne a la historier comme une conjecture : 200 κz. μεθε παία πλέρι, θ. μετά Σ. Β. μεμα haris a la reproduct (1, 27 sans aucune la station.

conception imaginative qui est à la base du polythéisme hellénique 11?

Mais comment entendait-il cette substance d'où tout sort. où tout rentre, et qui, pour emprunter les expressions d'Aristote, garde éternellement sa nature, tandis que ses formes et ses propriétés seules changent? On nous dit, sans doute, qu'il l'appelait à pri, tou betwe, à pri, the plates, applitut court, atoryelou, to aposto, a troy; mais ces mots sont pris d'un vocabulaire postimeur. En tout cas, les causes matérielles sont les seules dont il ait soupçonné et recherché l'unité, ne distinguant pas entre la matière et la forme, entre la matière en évolution et je principe de cette évolution. Prétendre qu'il a admis une âme du monde 2) à la facon de Platon et des stoiciens. c'est visiblement anticiper sur les destinées ultérieures de la philosophie : croire avec Cicéron (3) qu'il avait associé Dieu à la matiere dans son explication de l'univers, c'est fui prêter un dualisme dont Anaxagore, au témoignage d'Aristote, a donné le premier exemple. Enfin, affirmer que pour Thalès, l'eau est une force divine, subtile, mobile et motrice, penétrant à travers la matière des choses, auxquelles elle communique le mouvement et la vie », c'est oublier, selon la remarque très juste de M. Zeller, que la notion d'une force agissant dans l'univers en général dépasse l'horizon encore tres restreint de la philosophie primitive. Nous ignorons de quelle façon speciale il expliquant la production des choses au sem de l'eau et par l'eau; il s'en est tenu sans doute a une idée vague et mal déterminée.

t Cest ce qui a fait dire que sa philosophie est une transition entre la mythologie frichiste des portes et la cosmologie dynamique des philosophes.

<sup>2)</sup> Scoon Ed. 1, 34 : Ble the sor were in the

<sup>(3)</sup> Denotors decrum 1, 25%, a Aquam return unitum, deum antem esse eam mentem quie ex a proportio functionage et à Silvest vin, comme le declare saint Augustin, que ficiles n'act parle trulle part d'une intelligence organisatrice a propos de la creation et de la conservation des causes, tant-il le classer sons appet parmi les athèes (Nais avons repondu plus haut a cette question.

Malgre une harmonie évidente avec d'anciennes théogonies, malgré certains échos surprenants que l'on rencontre chez les poètes du ve siècle. Il, l'hypothèse de l'halès était trop peu vraisemblable pour recruter beaucoup d'adhésions (2). S'il a le premier tracé à plusieurs esprits la direction qu'ils ont suivie, il n'a pas eu de disciples, il n'a pas fondé d'école, à moins que ce mot ne serve uniquement à marquer l'analogie ou le parallélisme des tendances philosophiques.

#### 2. — Anaximundre.

Anaximandre de Mitet qui futen relation avec l'halès (3) passe pour l'auteur de la première œuvre en prose qui ait été publiée en Grèce (4), prélude d'une longue série de chefs-d'œuvre, non moins immortels que ceux de la poesie. Cet essai pluloso-phique, embarrassé qu'il était de formes et d'images poétiques, offrait-il au lecteur de véritables difficultés? Toujours est-il qu'on ne le trouve cité presque nulle part, et qu'en ce qui concerne Anaximandre l'antiquité déjà a dù se contenter de ce que rapportant la tradition.

Comme Thales, comme ses successeurs immediats, il a laissé surtout une réputation de savant. Favorious le considére comme l'inventeur du gnomon (5); d'autres font remonter à lui les premières cartes geographiques : on rapporte qu'il avait tenté une explication scientifique de la foudre et des veuts.

A C'est en ce sens, par exemple, qu'on a coutume d'entendre le debut de la 1º (dumpaque). Apretos pèr sècos, x, x, l.

<sup>(2)</sup> Au temps de Perodes, Thalès out un partisan attarde dans la personne d'Ilippon de Samos, d'ailleurs peu connu, qui passe pour avoir cherché dans l'humide to byés de principe universel.

<sup>(3)</sup> a Sodalis Thaletis & C. CERON, Academiques, II, 48.

<sup>(4)</sup> Themistius (Orat., XXVI, 317) a qui nous devons ce renseignement, dit que de la part d'Anaximandre cette publication fut un véritable acte de courage.

<sup>(5)</sup> Rerodote affirme au contraire (II, 169) que cet instrument fut emprunté par les Grees aox Bal yloniens.

Pour lui comme pour Thalès, le problème fondamental est le même; mais la solution, bien différente, mérite l'attention. Une substance déterminée, l'eau par exemple, est très propre à rendre compte de la formation de certains êtres : en revanche, des qu'on sort de ce cercle nécessairement assez restreint, elle se prête de moins en moins à une explication plausible des choses (I). Anaximandre avait-il eu conscience de cette difficulté? On doit le croire; et c'est ainsi, sons doute, qu'il fut conduit à admettre un élément primordial dépourvu de toute détermination particulière à l'égard de la sensation, doué d'un mouvement spontané (2), origine et cause de toutes les réalités concrètes, dégageant par une sorte d'évolution nécessaire les oppositions primitives qui le constituent 3). Là se rencontre à l'état homogene, dans une entière indifférence qualitative, ce qui existe dans le monde à l'état hétérogène (4): conception qu'Anaxagore reprendra plus tard, sauf à la moditier à sa façon.

Cette substance commune des choses, nature intermédiaire entre tous les éléments, partant, autre que ces éléments eux-mêmes 5), avait-elle été qualitiée par Anaximandre de principe (2011)? On est en droit d'en douter, malgré l'affirmation d'Aristote (ff) : l'expression mutium rerum qu'emploie Cicéron

<sup>(1)</sup> C'est ainsi que raisonnera plus tard Platon, dans son Timee.

<sup>(2)</sup> Hermas attribue à Anaximandre cette thèse « que le mousement est anterieur à tout. §

<sup>(3)</sup> La question demeure obscure. D'après Bitter, toutes choses sont contenues dans l'žπτιρον en acte, d'après MM. Zeller et Brochard, seutement en puissance. Selon les uns, c'est par voie de transformations dynamiques que la maticie indeterminée piend successivement toutes les formes de l'etre; selon les autres, nous sommes ier en présence d'un mélange mecanique dont le mouvement amène graduellement les parties à se sépaiser.

<sup>(4</sup> Cf. De natura deceum, 1, 10 et Academiques, 11, 37 : « Infinitas nature, a qua ominia gignerentur ». — Infinita Haeret., XI, 14 : « Seminaliter habens in semetipso ominium gistais ».

<sup>(</sup>n 1) mitaž, (Phys., III, 1, 203, 18, tie metaž, Glate (Alexandre d'Aphrodise), t étépos ton atorgaine en encore ti maix tà storgaine.

<sup>6</sup> Phys., 1, 1, 203 · 3. - Μανουντε, Philosophonnene : άρχην καὶ φύσον τινατό άτωρου (φησίν 'Αναξίμανδρος,.

est certainement plus exacte, si même on ne doit pas aller jusqu'à soutenir avec MM. Zeller et Tannery que dans ce système important de la comme un sujet, mais comme un prédicat (1.

On a dù remarquer que pour rendre ce terme, nous avions écarté le mot infai. C'est qu'en elfet ce mot, dont vit depuis tant de siecles toute notre philosophie, a pris une signification et une portée qu'il n'eut jamais chez les Grees. Ceux-ci opposaient constamment l'ampor 2 au more, à la détermination, c'est-à-dire à ce qui acheve les choses, à ce qui leur assure une existence individuelle, un degré spécial, absolu ou relatif, de perfection. Ainsi, sous une apparence métaphysique, il est permis de supposer ici quelque être de nature purement physique. Est-ce un élément matériel tombant sous les sens? Oui, sans doute, puisque le monde entier l'eau d'abord, puis la terre, l'air et une sphere ignée enveloppante doit en sortir. Mais alors, c'est une contradiction de l'appeler avec Simplicius a incorporel », isépaxor! Non, puisque, par essence, il n'est assimilable à aucun des corps que nous connaissons 3).

De même, M. F. Wartin croit que ces mots d'Aristole (Physique, BI, 5, 2012-20) κατά συμότδηκος απά λπαίγε τό επιγρός sont un echo de l'argumentation d'Anaxonandre.

<sup>2</sup> Quelle est la g néalogie philosophique de ce mot? A cette question, vour ce que regond M. Regiand : Comme dans les termes d'apparence lechnique qui figurent dans les tacories cosmogoniques des anciens philosophes, ce mot a été emprunte à la phraseologie l'inigique des vieilles époques... C'est l'equivalent de l'avyakta, le non développe, le non manifeste de Maneu « A quoi l'on à 10 phique en demandant comment un seux liturgique perdu, selon M. Regnand, dans l'Inde elles même à cette époque pour les auteurs des Brahmaniers à passe dans un mot de la langue courante de la lin du vie sécle en Asie Ameure.

a latte l'to las recentes Anne, con lleding un medigen Auffaraung dessedun au noternalen Princips, Leipzig, 1878; l'avait de ancil ein reales, materielles kans, eine anendische, einformige Masse e. Dans une monographie plus recente. Amre. Milesius, sur calentissima qued im reruis unce s'est s'esniciple estituta, Boun, 1883. Neuhaeuser en dounait une explication fuen plus complete es Natura quedam corporea, propriis us pre gaidem sensidads qu'nitations utens, influta magnitudine, in omnes p'ut es extensa, non potentia sed actu constans, aterna

Par opposition à l'ampos, la nature (\$500) représente dans ce système la somme des êtres existants. Le monde luimieme n'est d'ailleurs pas infini, au sens actuel de cette épithète (1), car la raison pour laquelle Anaximandre place au centre de l'univers la terre immobile, c'est qu'elle est suspendue en équilibre à égale distance des extrémités 2). Illimité en même temps qu'indéterminé 3, l'ampos doit suffire sans s'épuiser à une incessante production 4). La force créatrice, exempte de vieillesse et de mort, ne peut rester oisive : elle détache, en quelque sorte, les choses d'ellemême par une évolution ou pour parler avec plus de précision, par une circulation sans trève, et les choses rentrent ensuite dans son sein. Esprit et matière, matière et vie ont ici, comme on l'a établi dans un précédent chapitre, une explication aussi bien qu'une origine commune (5).

nullique corruptionis generi obnoxia, innumerabiles mundos finitos alque caducos ex sese generans, cosque ab omnibus partibus complectens. Enfin, dans l'Archie fur Geschichte des Philosophie 1893), M. Tannery émet l'hypothèse qu'Anaximandre « aurait le premier concu l'identité du substratum pour toutes les formes fluides qui se manifestent dans l'espace libre, et dénominé žirigos de substratum alors qu'il ne se manifeste pas. Il a pu de la sorte se représenter comme principe une substance absolument concrete, et en même temps ne lui attribuer aucune forme déterminée pour la sensation, «— Ne soyons pas surpris de ces divergences : aux yeux d'un tree l'artigos se refuse à toute débnition precise.

- (I Un peut même soutenir que la question de l'infini spatial ne sétait pas encore posee dans ces temps recules.
  - · 2 3 2 77, " THE ONE HAVE WE AND CHASTE.
- (3) Théophraste qui, dit-on, avait encore sous les yeux le texte même d'Anaximandie, declarait ties justement que l'amppose tait abpireux nai nativides nai nati payines.
- Aristote Physique, III, 8, 2084-8) conteste formellement la legitimité de celle argumentation.
- (5) « Le styre metaphysique d'Anaximandre laissait la peusée ambieur et flottante entre les divers états de la matière « Tannen). On n'est pas moins autorise à répeter à la suite de M. Milhaud les philosophes geomètres de la tièree, p. 70) : « La peusée philosophique aboutit des

Des témoignages postérieurs, il est vrai, à l'ère chrétienne nous apprennent qu'Anaximandre avait considéré comme autant de dieux ses obassé érego, innombrables étoiles ou univers stellaires périssables qu'il faisait naître, presque à la façonde Laplace, de la condensation d'une matière première 1); mais de ce que l'on sait de plus authentique touchant son enseignement il résulte que sa cosmologie ne faisait aucune place i une raison divine, ou immanente ou transcendante. Comme Thalès, il ne reconnalt explicitement aucune cause motrice distincte de la cause matérielle, qu'il se représente a embrassant tout et gouvernant tout 2 a. Pareille conception du principe des choses n'en dénote pas moins une force d'abstraction déjà considérable, une intelligence capable de s'élever au dessus de l'intuition sensible, et il y a une profondeur indéniable dans la distinction entre un tout éternel, îmmuable, absolu, et ses parties, sujettes individuellement au changement (3). C'est là sans doute, ce qui a valu à Anaximandre d'être appelé par Schleiermacher « le père de la science spéculative de la nature (1 ».

maintenant à une conception suggérée par les faits, mais les dépassant pour les mieux expliquer. »

<sup>(4)</sup> Qui ne s'associerait à la remarque faite à ce propos par Ciceron (De natura descum, 1, 10) : « Comment pouvons-nous comprendre un Dieu autrement qu'immortel?

<sup>(2)</sup> Dans la Physique (III. 4. 203), 10) les mots modifier ànavez eximitez abservas sont considerés, non sons traisemblance, comme appartenant a Anaximandre lin-même : ce qui sint, exi tout sive a dictive fait au contraire l'effet d'une addition personnelle d'Aristote.

<sup>(3.</sup> Diogene Legreg, II, 1: tá pře ason jestabažítiv, to 68 nav ápstá-Cantouriva:

<sup>4)</sup> Parler a ce sujet de « système » ou de « methode scientifique » chez un philosophe du viesiècle paraît bien hasardeux, et nous n'irious pas jusqua (crire avec M. Danriac » Physicus quidem Anaximander est : sed de naturis qu'un edisserit, arcto fine quasi circumdatus mentem supra naturam extollit, metaphysicorumque regionem quasi sensibleus obduction nubibus prospècere videtur. » Il y a, ce semt le, plus de justesse dans cette thèse de Berguiann « « Man darf sagen, dass A, die Stofflichkeit des Trwesens zu Gansten der sochschen Lebendig-

Des considérations d'un autre ordre ont conduit à voir dans ce même philosophe un ancêtre lointrin du transformisme, et le choix n'est pas pour surprendre dans une école qui assigne sans hésiter au changement le rôle le plus important dans la marche et la durée de l'univers. Pour rendre compte soit de la naissance des animaux, soit de l'origine de l'homme, Anaximandre avait imaginé une hypothèse bizarre, dépourvue d'ailleurs chez lui, à ce qu'il semble, de toute base scientifique. Selon lui, les premiers animaux avaient dù se produire dans l'eau, où ils étaient recouverts d'une écorce épineuse; puis, avec les années, ils avaient pris pied sur le rivage où leur écorce s'était desséchée, puis déchirée, et par degrés ils s'étaient adaptés à leur nouvelle condition de vie (1). D'après d'autres textes, il enseignait que tous les êtres vivants étaient sortis du limon terrestre sons l'influence des rayons solaires (2). L'homme lui-même avait primitivement une autre forme qui le rapprochait beaucoup du poisson, et si l'on veut connaître la raison assez inattendue qui servait à justifier cette supposition, la voici : tandis que les autres animaux peuvent très vite trouver eux-même leur pâture, l'homme seul a besoin de longs soms nourrierers : si donc il avait été à l'origine ce qu'il est actuellement, un être aussi faible, aussi dépourvu de défense cut inévitablement succombé. Tout cela fait penser quoique de très loin) aux vues de Darwin sur les espèces animales, si bien qu'un savant tel que Lyell a pu saluer dans Anaximandre « le plus ancien precurseur de l'évolution moderne. »

Mais ce qui peut-ètre surprend encore davantage chez Anaximandre, ce que plusieurs critiques ne croient même pouvoir expliquer que par une influence orientale, ce sont les ré-

keit abgeschwicht und damit den Keim zu einer vom Hylozoismus zum Spiritualismus, das ist, der Lehre dass das eine Seiende ein rein intelligibles und geistiges Wesen sei, Johrend in Entwicklung gelegt babe, i

<sup>(1)</sup> Planta, V. 19

<sup>(2</sup> Podosajdonmena, 1, 6.

flexions morales dont il avait accompagné, dit-on, ses théories spéculatives. A l'étatoriginel d'indétermination de tous les êtres au sein de l'anupor répondait une ère de justice, d'harmonie et de hopheur : des lors, le désir d'une existence individuelle et séparée est insensé et funeste ; le fait de revêtir les conditions de l'etre lini est un mal, partant un malheur (1); la vie de chaque être est, pour ainsi dire, faste de la mort ou du déclin d'une infinité d'autres, et l'anéantissement qui ramène toutes choses à leur source est une dette latalement payée à l'ardre universel. « Ce dont toutes choses ont tiré leur origine doit nécessairement les recevoir quand elles périssent, car il faut qu'elles expient les unes envers les autres leur injustice en étant châtiées dans la succession des temps » (2. Un monde s'écroule, un autre monde s'éleve, pour disparaître à son tour en vertu de la même loi inexorable 3 : tout le développement cosmique se trouve ainsi assimilé à un drame saisissant, et si l'on pouvait admettre un seul instant avec Richter et Roth que l'anusos d'Anaximandre répond à l'Urgeist des métaphysiciens allemands, le vieux philosophe grec aurait devancé de vingt-quatre siecles Hegel définissant la création « le calvaire de la divinité ».

<sup>(1)</sup> On recommit na aussitét la thèse chere a Schopenhauer et aux bouatilhistes ses maîtres. Elle se représentera à nous chez Empédocle.

<sup>(2)</sup> Texte conservé par Simplicius : Έξ ὧν δὶ ἡ, γίνεστι ἐστ τοῖς οδσι καὶ τὴν σθορὰν εἰς ταλτὰ γίνεσθαι κατὰ τὸ χορων, διδοδοι γαο αὐτὰ τίσεν καὶ δίας» της αδικίας κατα την του χούνου ταξεν. Autre analogie currense entre Anaximamire et la pholosophie indienne.

<sup>(3)</sup> Qui nune est absumpto mundo, iterum ex infinito nova rerum series evolvitur, novusque dibitur injustific locus; inde supplicium novum mundique ruma (Dictore). Qu'on supprime par la pensee ces reflevions mornles : ne oroirait-on pas lire le resumé de certaines pages celebres de Spencer (Apropos d'Aniximandre, Minhaud ouv. cite, p. 185, transcrit une page de Kint, très remarquable assurément, quoque peu connue, on le philosophe allemand adoptint cette théorie decrit, avec une sorte d'enthousiasme, son impression en face de ces mondes que la nature loujours férande cice sans jamais se l'isser.

#### 3. - Anaximene.

Milet qui pouvait s'enorgueillir d'avoir donné le jour à Thalès et à Anaximandre, est encore la patrie du successeur et de l'heritier immédiat de ces deux philosophes, Anaximene, né, selon les conjectures les plus vraisemblables, au temps de la prise de Sardes par Cyrus, c'est-à-dire vers 547. Il est remacquable, assurément, de constater la continuité de ce mouvement intellectuel qui, durant deux ou trois générations place à la tête du monde hellénique une de ces riches colonies de l'Asie Mineure, appelées à servir comme de traits d'union entre le monde oriental et la Grece.

Comme ses devanciers. Anaximene croit à l'unité originelle de la matière (1), à l'éternite du mouvement évolutif, à la succession indélinie de mondes qui ne s'organisent que pour périr ensuite. Mais, d'autre part, l'amigor d'Anaximandre lui parut une solution beaucoup trop vague du probleme cosmologique; de l'autre, l'eau de Thalès n'autorisait que des explications bien matérielles et bien grossières. Aussi, voulant donner une idée plus précise et plus acceptable du processus par lequel les choses derivent de leur principe, crut-il devoir substituer à l'eau un elément différent, l'air, qui des la plus haute antiquité avait apparu aux Grecs, non comme une substance merte, mais comme un principe vivant, enveloppant, pénétrant et animant toutes choses. Il n'en laudrait pas davantage pour readre compte du choix d'Anaximène; on ajoute qu'il s'inspira également de l'empire que l'àme, souffle aérien, exerce sur le corps (2).

Pour lui, l'air est une substance invisible et maccessible aux sens, du moins à l'état de repos, infinie en étendue, tou-

<sup>(4)</sup> D'après Simplicius (in Phys., 6 a) il admet piav porce oroxeposas, abaixas, abaixas de.

<sup>(2)</sup> Wai ή δυγή ή ήμετίσε σής ούσα συγυσεττίμας, καί ολου του κόσμου πιελμε και άλη πιο οχ. (Βετιαγγ. Rol. Phys., 206,

jours en mouvement (1). Tout en dérive par voie de contraction (2022), ou misseure) et de dilatation (22/22), 22/22(2) (2 : d'abord le froid et le chaud, puis l'eau et la terre d'un côté, et le feu de l'autre. Les astres sont formés des vapeurs de notre globe qui, lui-même, affecte la forme d'un disque supporté par l'air.

Mais considérait-il ce principe comme immatériel, ainsi que le veut Olympiodore (3), ou comme matériel, ce qu'aftirme Simplicius (†? Nous avons déjà dit pourquoi cette derniere explication nous parant plus probable, encore qu'Anaximène passe pour avoir placé la sensation, l'intelligence et la volonté parmi les attributs possibles, sinon réels, de sa substance première, plus étroitement apparentée à l'âme que chez ses deux devanciers (5). D'après Cicéron, il aurait, sous une forme détournée, reconnu à l'air un caractère divin (6 : d'après saint Augustin, les dieux dont il parlait avaient l'air pour origine.

<sup>(</sup>t) Ce mouvement lui paraissant suffisant pour expliquer toute génération : ο'όμενος άρκεῖν τὸ τοῦ ἀέρος εὐκλλοίωτον πρὸς μεταθολαν (D'après un scohasto d'Asistote).

<sup>(2)</sup> N'est-ce pas déja le langage de la physique moderne, affirmant que tous les corps sans exception sont susceptibles de prendre les trois états solide, liquide et gazeux?

<sup>(3)</sup> Eggs totas o aig tod aswartes. L'expression, sinon la pensée elle-même, ne remonte pas a Amaximène, puisque l'adjectif aswarte; ne se rencontre pas avant Aristote.

<sup>(4,</sup> In Phys., f 32 . to bernov by.

<sup>(6)</sup> Roeth va même jusqu'a appeler Anaximène « le premier spiritualiste », et M. Tannery s'apphyant sur un texte des Placia, 1, 3) fait remarquei que le Milesien (peut-être pour être plus clair) se servait tantôt du mot 2/2, et tantôt de πνέλμε (comme l'ont frit les Pythagoriciens, pour lesquels πνέλμε et κινόν etaient synonymes) l'est probable que dans la peusee d'Anaximene l'air etait quelque chose comme la matière de Tyndill qu'on a definie » l'aurore et la puissance des qualités de la vec. »

<sup>(6) •</sup> Aer divina  $\gamma_1$  becaudes, aut a spiritu divino inhabitatus (Be nate Decreme, I. 10),

### 1. - Diogène d'Apollonie,

Après Anaximène, l'ordre chronologique, rigoureusement suivi, nous aménerait à quitter les philosophes ioniens; mais il est préférable de leur associer un penseur rarement mentionné avant notre siècle par les historiens de la philosophie. Diogène d'Apollonie, appelé par Théophraste « le dernier des physiciens » et qualifié « d'homme éminent » par Diogene Lacree, fut sans doute contemporain d'Anaxagore qu'il a combattu et des atomistes auxquels il a fait de visibles emprunts, sauf à se rattacher étroitement à Anaximène dans son explication de la nature. A son exemple, il regarde comme la substance commune de toutes choses l'air qui pénêtre tout et qui communique aux plantes et aux animaux la vie, à l'homme la raison et la conscience. Mais précisément à cause de l'importance croissante qui s'attachait à la notion d'ame, Diogène crut devoir attribuer nettement à son principe une qualité oubliée jusque-là, celle d'être pensant ; à ce titre, avec plus de droit qu'Anaximène, il revendiquait pour l'air des facultés supérieures et même divines (1.

Ce qui nous întéresse particulièrement ici, c'est l'ensemble des considerations qui l'avaient conduit à cette conclusion. Dio-gene, nous dit-on, avait été particulièrement frappé, soit de la répartition harmonieuse de la matiere dans le monde, soit de l'équilibre indispensable et permanent des jours et des muits, des étés et des hivers, de la pluie et de la chaleur, du calme et des vents ; comme Anaxagore et sans doute à sa suite, dans cet ensemble de faits il avait vu l'empreinte évidente d'une

<sup>(1)</sup> Axi por doxice to the volume i jou siem à die xelequese dus tous dispondress xel dus toustes unexx soldes àthe sel unexx unextend dus tous des yes tous of the constant of

pensée ordonnatrice (1): conception ou plutôt constatation capitale dont ne s'étaient avisés ni Thalès ni ses premiers successeurs. Mais tandis qu'Anaxagore distinguait expressément de la matière l'intelligence motrice, Diogène, enfermé dans le point de vue plus étroit des Ioniens et voulant tirer parti des idées nouvelles sans renoncer aux idées anciennes, prétend concilier en les confondant le principe pensant et le principe matériel. De là (à nos yeux, du moins) des contradictions inévitables : d'une part, l'air est ce qu'il y a de plus léger et de plus subtil, et cependant c'est par voie de raréfaction que doit en sortir une partie de l'univers; de l'autre, c'est une essence que Diogène nous donne comme spirituelle, et néanmoins, c'est par des causes et des actions d'ordre purement mécanique que s'explique dans sa doctrine la formation du monde. Il enseignait sans doute qu'à des espèces d'air différentes correspondaient différents degrés de la pensée (2); mais au point de vue spiritualiste, n'y a-t-il pas péril égal à voir de l'esprit dans toute la création ou à n'en reconnaître nulle part? La facon dont il rendait compte des sensations montre, selon le mot de Nourrisson, qu'il n'était pas sorti des bas-fonds du sensualisme.

Cet éclectique malgré lui paraît d'ailleurs avoir joui de plus de crédit auprès des savants proprement dits qu'auprès des philosophes. Un critique moderne a même voulu le rabaisser au rôle d'un physicien se bornant à enregistrer les résultats d'expériences plus ou moins superficielles. Quoi qu'il en soit, ses ouvrages (3), plus précis, mieux composés (1) et

<sup>(4)</sup> Aussi un critique allemand lui attribue-t-il « eme theologisch gefärbte Weltanschauung ».

<sup>(2</sup> Πολλοί πρόποι τοῦ ἀέρος καὶ τῆς νοήσιός εἰσι.

<sup>(3)</sup> Il semble, en effet, qu'outre un Ητρ' φύστως. l'antiquité possédait de lui un traité πτρ' ἀνθρώπου φύστως et une μεττωρολογία. On se souvient que l'ancienne comédie affecte de qualifier les philosophes de μεττωρολέτητε ou μεττωρουροντίσταί.

<sup>(4)</sup> Comment contester des vues déjà exactes sur la methode à celui qui écrivait en tête de son livre : Λόγου παντός άρχόμενον δοκέει μο?

plus riches en connaissances empiriques que ceux de ses devanciers, dénotent un temps ou l'observation avait fait déjà de sérieux progrès : aussi ont-il exercé une action considérable sur le développement de la littérature médicale en Grèce 1). L'école d'Hippocrate, en particulier, s'en est largement inspirée.

# 5. - Pythagore (2).

De quelle substance se sont formés tous les êtres? Vollà comment s'était posé le problème de la nature pour les philosophes que l'on vient d'examiner. Imaginons maintenant un savant a qui des découvertes antérieures (3) ou ses propres recherches ont révelé l'existence d'un élément stable et règulier dans la production même des phénomenes : en possession d'une vérité aussi importante, comment ne se persuadera-t-il pas a son tour qu'il a résolu l'énigme du monde? et pour avoir prossenti par une intention générale, fondée d'aitheurs sur quelques observations particulières, le rôle considérable des mathematiques dans la physique, il s'ecciera a Le nombre est le principe des choses—tout est nombre 1. »

y produce the edge dought des aprothempton manifer to a new 6. togethe in design and newself.

I) Drogono sottot occup, non sonos nont los tremblem nts de terre, de la constitution des istres, de la lo me du globe, muse fu rolle du cervo au, de la respiration, du système in rocux, etc.

<sup>(2)</sup> It small positivities plus except distribution of chapter. Les Patricipis richers, On an vertra les riusins, scon la distre, dans martir se fat no the processis Patricipis (Paris, 1873).

<sup>3)</sup> Est-deren, comme l'asus nue un enteque, un emperone que les Pethez armens se suont bornes e mottre a profit les connessences usuelles dens les comptours le le Grande frece en impriment un exchot philosopé que sur des notoers vinçaires derettere te pas e ourne remerce de et d'estre notate mandime « 'A ne seyoux ce n'est pas la lour rendre complete pustice.

<sup>3</sup> Pour maditer notre connement, il est bon de nous rappeler le sens tres lurzi, tres compreh neil de ce mot dans l'antiquite, C'est

Ainsi la même généralisation prématurée qui a fait dire aux physiciens d'Ionie. « Il y a de l'air et de l'eau en tout », fera dire à Pythagore : « Il y a du nombre en tout. » Et à vrai dire, en dépit du nouveau paradoxe, ce sera dans l'histoire de la cosmologie un indéniable progrès 1).

C'est qu'en effet si le nombre n'est pas encore la pensée, c'est une sorte d'intermédiaire naturel entre les êtres sensibles et la pensée (2) : s'il trouve dans le monde physique ses applications les plus remarquables, ce n'est pas les sens qui nous les font immédiatement découvrir. Donner aux choses une loi, une raison, exclure l'erreur en apportant partout avec soi la mesure, la limite, une détermination précise, introduire de la fixité dans la double notion du temps et de l'espace, par elle-même si fluide et si fugitive, voilà sa fonction, voilà son essence. C'est ce que les Pythagoriciens eurent le mérite d'entrevoir (3), et sur ce point la science moderne, arrivée à la même conclusion par des voies bien différentes, n'est pas pour les contredire : on peut même affirmer que les observations de Pythagore sur les cordes musicales sont la première constatation de ce que nous appelons « les lois de

ainsi qu'Esclyle fait dire à son Promethée : 'Αριθμόν, έξογον σοφισμάτων, έξειρον ν δ.θ . — D'autre part des expressions telles que αριθμο έπίπεδο: ou στέρεο attestent l'étroite connexité de la mathematique et de la physique.

<sup>(1)</sup> Aussi Aristote renant à comparer les Pythagoriciens aux physiriens leurs devanciers les appelle-t-il πουότερο, τουτών, — « Le progrès des sciences naturelles date du jour on l'homme soumit les phénomènes à de régoureuses formules numériques, « (Cano)

<sup>(2)</sup> In auteur allemand le definit assez ingénieusement : etwas sinnlich unsinnliches ».

<sup>3)</sup> Stoure, bel. phys., t, 8: Nomen' à circa to àp hair modiques ani dyfipier to \$25000 th size adité. Notons ici l'emploi perpétuel de circa dans les fragments pythagoriciens, et avec des sens tres divers : dans la phrase qui precede ce mot répond à a essence a. Ailleurs il ne sert plus qu'à former une periphrase plus do torale : ainsi dans ces passages de l'hidolius : Têx ântique ani àvortou ani àrique sistem te périphrase plus do torale : ainsi dans ces passages de l'hidolius : Têx ântique ani àvortou ani àrique sistem sur à des contre première mots sont le développement de cette simple olee : à adopat.

la nature (1) . Ils ont su se dégager de l'obsession des sens (2), pour saisir sons la confusion apparente des phénomènes un ordre réel et une constante harmonie, restremte au monde physique, la conception pythagoricienne est d'une frappante justesse. Que font nos savants contemporains, sinon chercher le rythme, la loi de toutes les formes du mouvement depuis la formation de la nébuleuse jusqu'à la manifestation la plus complexe de la vie ?

Mais voici où commence l'erreur. A l'exemple des Ioniens, nous dit Aristote, les Pythagoriciens ont eu l'ambit on d'expliquer le monde (3): c'est le même problème, mais abordé dans un esprit plus large et traité par une autre méthode. Il leur fallait une réalité, et cette réalité, ils la cherchent résolument dans les nombres dont ils font des êtres, et même les seuls êtres réels 4). Ainsi malgré sa nature incorporelle le

Mente deos adut, et quir natura negavit Visibus humanis, oculis esi pectori- naisit

<sup>(1)</sup> Dans une semblable découverte comme dans celle des proprietés numeriques les plus simples des surfaces et des volumes (rappelons notamment la formule celebre du carre de l'hypothènuse) n'v avait-il pas de quoi jeter dans le ravissement un genie contemplatif comme Pythagoro?

<sup>2)</sup> C'est là un des caractères de la doctrine que la tradition avut le plus talèlement conserves, comme le montrent ces vers d'Ovide (Vetamorphoses, xv. 63) relatifs a Pythagore

<sup>(3)</sup> Melaphys., I. 8, 980 b 33 · 8.02 iyovtat atertot za' moaylattelovtat negl whother navia... he hiplopolivites tole ålles who divides for the selection of the selection of the new control of the selection of

<sup>(5)</sup> De code, III. I : τῆν τότει & το θμών τιν στατον. Il est viai qu'on let dans un fragment attribue à Themo 'O Ποθαγόσας οἰκ & τ΄ς θμών, κατὰ δ' προθμόν ἐλοςς παντα νόγεισθας "Stonfe, Ecl. I, 302). Aristote lumeure avant écrit un peu plus haut 'O i Βιθαγόσειος μημητεί τὰ δίντα φασ' ε είναι τῶν ἀριθακόν. La conclusion da plus plausable, c'est que sur co point capital l'enseignement de l'ocole avait gardé quelque chose de flottant.

nombre devient un principe matériel (1), et pour ainsi dire, ■ une chose en soi »: selon l'esprit du temps, l'abstrait confine au concret et doit servir à l'expliquer dans une science qui confond au sein d'une grandiose mais étrange synthèse les propriétés des corps et les notions de l'entendement (2). Les rapports quantitatifs étaient considérés comme l'essence des choses pour le seul motif qu'ils la définissent et en donnent à certains égards la raison : or si de toutes les catégories la quantité est peut-être la plus simple, la plus claire, la plus rigoureusement appréciable, c'est aussi la plus pauvre. Accordons aux Pythagoriciens que cet ordre de considérations les a mis sur le voie de maint rapprochement ingénieux : le symbolisme auquel ils se sont arrètés témoigne d'un don d'invention nullement banal; mais il est évident que dans leurs désinitions comme dans leurs explications des choses il entre trop d'imagination et pas assez d'esprit scientifique. Ce qu'on ne peut nier, c'est que les nombres régissent, ici-bas, la matière et les forces auxquelles elle sert de théâtre ; mais plus on s'éloigne de la nature inorganique pour s'avancer vers la région de la biologie, plus la spontancité grandit, plus l'importance de la forme augmente, et plus les forces en action deviennent rebelles aux lois du calcul.

Et maintenant quelle est l'essence du nombre lui-même?

<sup>(1)</sup> Stobée dit en parlant d'Ecphantus, qui avait sans doute tenté une concidation de la théorie avec celle de Démocrite : Ούτος τὰς Ηιθαγορικάς μονάδας πρώτος ἀπεφήνατο σωματικάς. D'autres parlaient d'όγχοι νομτοί dénués de toute qualité positive intrinsèque.

<sup>(2)</sup> Aux yeux de Pythagore • la fusion de l'arithmétique et de la géométrie semblait se réaliser au prix d'une dissociation, d'une décomposition de l'etendue en atomes d'espace» (M. Milhaud). Si singulière que paraisse cette conception, on en retrouve l'équivalent chez des penseurs très modernes. Chez Descartes, par exemple, « la quantité règne jusqu'à supplanter la qualité même. La mathematique avec ses rigides lois est devenue le monde, et le nombre y tient lieu et de force et de vie » (Ackennan Et certains positivistes contemporains n'arrivent-ils pas à expliquer les corps par de pures abstractions qui n'ont d'autre réalité que leur existence mentale?

Comment se représenter son intervention dans la création? Dans chaque ordre d'existence tout résulte de l'union du parfait ou du limité (\$\pi\_{222}\$) et de l'imparfait ou de l'illimité (\$\pi\_{222}\$) (1), opposition fondamentale qui se retrouve partout sous les formes les plus diverses, aussi bien dans la totalité du monde que dans chaque être pris à part (2). Dans la suite, des esprits aventureux ont tenté d'identifier sur ce point Platon et Pythagore, en assurant que les Pythagoricieus entendament par l'un le rapport d'egalité ou d'identité, le principe de tout accord et de toute stabilité, et par dualité au contraire le principe de toute multiplicité, de tout changement, de toute inégalité 3). C'était transporter dans le domaine du réclune antinomie conque logiquement jusque-là.

Plusieurs historiens ont même soutenu que les Pythagoriciens étaient partis d'un point de vue tout moral et que pour eux l'ordre entier du monde n'était que le développement ou la manifestation d'un premier principe défini par la vertu ou par la sagesse. Outre que cette assertion ne repose sur aucun fondement solide, avec Zeller je la juge tout a fait invraisemblable. Ce n'est pas la physique qui chez les Pythagoriciens est traitée à la façon de la morale, c'est hien plutôt l'éthique

<sup>(</sup>I) C'est la du moins la theorie, plus metaphysique en apparence que scientifique, attribuce a peu pres universellement à Phelolaus, en qui l'école italique attribué son apogée. Platen lui-même dans le Phélole a proclame acutement le cas qu'il frisait de cette e antique pexplication. Le monde des corps aurait aussi ets eugendre par la vertu du nombre qui fimite en s'y introdusant l'infini de l'espice, et determine de la sorte du longuem des lunes. L'étendue des surfaces, et la capacité des vilumes. Le point luismeme était défant el unité ayant une position (Voir un article de M. Haune pun dans la Recue philosophique, septembre 189)

<sup>(2</sup> De là cette liste d'expositions e qui circula i dans l'école, liste qui d'ailleurs c'ait bon d'épuiser tous les principes dont la nature se compose ou qui agissent en elle.

<sup>(1 1</sup> mb ur d s 24, dr. 1 317) va jusqu'à assumiler à la corrère visible, de l'autre le mattere et le mal. Rien de mous pylangoristem.

qui est traitée à la façon de la physique 1). Quand ils disent que jusqu'à l'àme, jusqu'à la vertu tout est nombre, tout est harmonie, ils n'entendent pas fonder l'ordre de la nature sur un ordre moral supérieur, ils veulent simplement exprimer ce qui en tout leur avait paru l'élément caractéristique et essentiel. Mais l'analogie entre ce que l'on a appelé plus tard le microcosme et le macrocosme (2) ne leur avait pas échappé; et de mème que ce qu'ils admiraient surtout dans la création, c'est l'ordre, le cours régulier des phénomènes tel qu'il se révèle par les rapports mathématiques des sons, par le mouvement cadencé des corps célestes : de mème c'est à leurs yeux l'ordre et la loi qui donnent à la société humaine sa dignité et sa force, à la vie humaine son véritable prix (3).

Rien de plus significatif à cet égard que la fameuse « harmonie des sphères », qu'elle ait été enseignée dès le début par Pythagore lui-même ou qu'elle soit une addition ultérieure 4). Il entre à coup sur plus d'imagination et de poésie

<sup>11.</sup> Dans un traité d'Archytas Ilipi patrimit, on lisait d'après Porphyre « les mathématiciens ayant sainement jugé sur la nature de l'univers, ils doivent egalement voir juste sur les objets particuliers ».

<sup>(2)</sup> N'est il pas surprenant de constater que ces deux mots, d'allure si franchement grecque, n'ent eté créés et employés par aucun ecrivain de l'antiquité?

<sup>(3) «</sup> Au moment où la philosophie a fait un pas hors du sanctuaire et va se developper dans son indépendance, nous trouvons encore dans Pythagore un type du sage primitif. Sciences physiques, sciences morales, poésie, politique, toutes les notions de l'industrie et des arts forment un ensemble indissoluble dans une seule intelligence « « LAPRADE . — Le milieu dorien ou s'est constitué le pythagorisme lui a imprimé sa marque. La muse dorienne a pour la réflexion interieure un penchant bien plus accentue que la muse ionienne.

<sup>4</sup> Les fragments attribues à Philolaus et les dialogues de Platon eux-mêmes n'y font aucune allusion directe à moins qu'on ne veuille en voir une soit dans les youvir habit du Timee (in B., soit dans ces lignes de la Republique X, 617 B) où on lit à propos des cerrles des révolutions astrales : in nature di barbo alabor ulas inquestre augustics. Aristote dans son traité Bu ciel est le premier à en faire explicitement mention ; mais cette con reption grandiose (xapabor ules l'angue) a depuis fait fortune. Ciceron en parle avec une admiration visible

que de profondeur scientifique dans cette conception, de même que dans l'assimilation des sept planètes aux cordes d'or de l'heptacorde céleste (1 : comment des savants qui cependant avaient déjà des lois de l'acoustique une connaissance suffisamment précise ont-ils admis que les sons de l'octave se produisant ensemble constituent une symphonie ? mais oublions cette distraction pour nous souvenir uniquement de ce qui fait leur gloire : dans l'ordre de recherches qui nous occupe ils ont introduit une idée capitale, comparable à un foyer lumineux dont l'éclat est sans cesse allé grandissant.

D'instinct un peuple aussi artiste que le peuple grec devait considérer la nature comme une et harmonieuse; mais c'est les Pythogoriciens qui auront le mérite de donner à ce sentiment sa consécration délinitive par l'affirmation de l'ordre universel (2) : dans les phénomènes naturels la raison se retrouve elle-même avec les principes dont elle a la garde et le privilège. Puis après avoir ainsi reconnu ce qu'on pourrait appeler la beauté mathématique de la création, ils l'ont saluée les premiers (3) du nom de zérazz, « beau mot si bien approprié à ce tout ordonné, conséquent, logique, parfaitement intelligible en soi, de plus en plus intelligible à mesure que le géme monte plus haut et s'avance plus loin (4) ». Toute l'histoire des

dans le Songe de Scipion : « Hoi sonitu oppletai auros hominum obsurduciunt : nec est uilus sensus hebelior in nobis ». On suit que képler et llugghens n'avaient pas encore renoncé a cette poetique illusion.

<sup>(</sup>i) Pythagoras huncomnem mundum ivappivios esse ostendit. Quare Dorylaus scripsit mundum esse organium Dei + (Exisonisus, De die natali, 13).

<sup>(2</sup> Pour eux έ, φ.σ.; el τὸ πὰν deviennent synonymes, temoin le fameux serment pythagoricien:

Ναί μα τον αμετερά ψοχή παραδόντα τετρακτών. Παγαν άρναρο σύσκος δέξοματί έχουσαν

Un autre fexte qualifie la zizpazzog de sousez zásidolyog.

R. Diogens Larrer, viii, 48.

<sup>(</sup>i) Caso. C'est la première manifestation de ce que Dilthey a

sciences depuis vingt-cinq siècles en est l'éclatante justification.

Les Grees avaient commencé, les Latins ont suivi : · Quem Grœci zérgen nomine ornamenti appellaverunt, eum nos a perfecta absolutaque elegantia mundum », dit Pline l'ancien. La transition du sens général au sens philosophique est visible dans ce vers d'Ennius :

#### Mandus cœli constitit silentio.

Notons à ce propos une supériorité manifeste des langues primitives : chaque mot y garde la valeur d'une métaphore (1) : car l'emploi nouveau et éminent, si l'on nous passe cette expression, de visque; et de mundus n'a nullement banni ces termes de la langue courante (2).

Sans doute ce 262494 si magnifiquement disposé, c'est moins

appelé « das æsthetisch-wissenchaftliche Verhalten des Menschen » dont voici la formule philosophique : « Die göttliche Vernunft ist das Prinzip, von welchem das Vernunftsmüssige an den Bingen bedingt und mit welchem zugleich die menschliche Vernunft verwandt ist : dieses Prinzip ermoglicht sonach die Erkenntniss des Kosmos in seiner logischen, mathematischen, harmonischen, immanent zweckmüssigen Verfassung... In Sokrates, Plato, Aristoteles und der Stoa wird es eine der grossen Potenzen der Weltgeschichte ».

<sup>4.</sup> Qui se doute, par exemple, que le mot univers a pour signification étymologique (par opposition à diversus) « ce qui est tourne vers l'un »?

<sup>(2)</sup> Chez les Grecs l'acception philosophique se montre déjànettement dans ce vers d'Empédocle 142):

<sup>&</sup>quot;Αλλοτε μέν φιλότητι συναργόμεν" είς ένα κόσμον,

Au contraire dans la phrase de Démocrite "Ομηρος ἐπέων κόσμον ἐκεκτ/κατο πάκτοίων je vois l'équivalent de notre locution française : « un monde de pensées ». Au temps de Xénophon le sens nouveau de κόσμος n'était pas encore entré definitivement dans la langue usuelle puisqu'on lit dans les Memorables (I, 1, 11) : ὁ καλούμενος ὑπὸ τῶν σοφιτιῶν κόσμος. — D'après Stobée (I, 486, Philolaus distinguait avec som l'Όλυμπος, le κόσμος et l'ούρανός; on lit dans Isocrate (78 C, : κῆς ἀπάτης ὑπὸ τῷ κόσμος κειμένης, et dans Cornutus (Theol., I) : ούρανὸς καλείται εὐν πάτιν οἰς περιέχει κόσμος.

la terre notre séjour 1) que le monde de l'éther et des astres proclamés divins par l'école de l'ythagore à cause de la régularité immuable de leurs évolutions : c'est avant tout le vaste ensemble des cieux déployant chaque nuit sur la terre son brillant manteau d'étoiles. Ce point de vue n'a guère été dépassé par Platon et par Aristote : il était réservé à la science moderne de restituer à notre globe sa place au milieu des astres et de nous faire reconnaître ici-bas le même ordre, le même équilibre harmonieux que dans le reste de l'univers.

Mais pour en revenir aux bases mêmes du système, si le nombre manifeste l'ordre, il ne le crée pas : il en est la règle, l'expression (2), la formule, non la cause. Ni la sculpture ne se conçoit sans proportions, ni la tragédie classique sans ses unités, ni la musique sans mesure, ni la poésie sans rythme; mais en dépit de toutes les règles, ou serait l'œuvre d'art en l'absence du génie créateur? Ainsi en creusant leur propre théorie les Pythagoriciens aboutissaient à reconnaître dans le monde une raison immanente ou transcendante se manifestant ici sous forme de loi fatale, et là d'intelligence consciente 3). Mais il semble bien qu'Anaxagore ait été le premier à faire ce raisonnement, ou à le pousser jusqu'à son terme

Que leur enseignement ait toujours passé pour profondément religieux, c'est ce qu'atteste une tradition unanime, et l'histoire offre maint exemple d'un mysticisme ayant eu ainsi pour berceau une pratique assidue des sciences exactes.

<sup>(1)</sup> Est-ce en considération du mal physique ou du mal moral qu'à partir du ve siècle et peul-être d'Empedocie la region située au-dessous de la lune a été si fréquemment considéree commo le théâtre du désordre et du mal?

<sup>(2 «</sup> Pour les premières raisons et les premières idées, les Psthagoriciens, ne pouvant exprimer par le langage ide même qu'en pareil cas les gromètres ont recours à un tracé de figures, des principes incorporels, curent recours aux nombres pour les rendre manifestes » (Pobranaz.

<sup>(3)</sup> C'est à un neopythagoricien sans nul doute que Clément d'Alexandrie emprunte la doctrino suivante. O pas bioc de obtoc de oby de rises bnosbourse, entoc réc denorgajeune, des és norà bhos.

Dans l'école de Pythagore on parlait volontiers de Dieu, de la dépendance de toutes choses à l'égard de la divinité, et les célebres l'ers dorés contiennent des recommandations que ne désavoue à aucun titre la morale chrétienne (1. Mais le silence gardé par Aristote donne à penser que cette religiosité pratique ne se rattachait à leur système par aucun hen logique. La formule "Es àpya névers, conséquence nécessaire d'une philosophie qui réduit tout au nombre, appartient à Philolaus, lequel, nous dit-on, proclamait l'existence d'un premier principe, inaccessible à la pensée humaine (2), « cause avant la cause »; l'un se trouverait ainsi tout à la fois au sommet des choses et dans les choses elles-mêmes. Mais l'un, d'où provenait-il? Ce probleme, au dire des textes, jetait le philosophe dans un cruel embarras.

De même Philolans avait tres bien vu que les principes des choses n'étant ni semblables ni homogènes, il étant impossible qu'ils fussent ordonnés si l'harmonie définie par lui « l'unité du multiple et l'accord du discordant » ne les penétrait de quelque mamere. Seulement lui demandait-on par qui et comment cette harmonie était réalisee, il ne savait que répondre (3). Matériellement la naissance des choses etait expliquee dans l'école par la rencontre du réel et du vide (4), le mondé fini

<sup>(1)</sup> C'est dans cette partie surtout de la discipline pythagoricienne que s'accentue le mélauge de l'element symbolique ou traditionnel avec la speculation scientifique proprement dite : melange qui est resté un des traits distinctifs de l'école.

<sup>(2</sup> On lit dans la Lettre sur les memples de Diderot ; « Si l'exthagere avait voulu souteme que tout peut se réduire dans notre espirit a des unités numériques, il naurait échoue dans co projet que parce que cette manière de philosopher est trop au-dessus de nous et beaucoup approchante de celle de l'Etre Suprème. »

<sup>(3)</sup> Son explication mathematique de la pature n'a rien de philoso-phiquement supérieur à l'explication physique des atomistes « Liver! — Cf. Sexres Emparais andr., Phys., X, 2561.

<sup>(4)</sup> Par ce vide int o tou, unté té outrait le tou enforce prédutes ét économies et en content e un vide relatif, quelque chose de fluide, d'aerdorme, d'indéterminé dans ses dimensions et ses contours ».

aspirant, absorbant pour ainsi dire l'élément infini indéterminé qui l'enveloppe et dont il se nourrit 1. Le feu central, principe formateur du monde, centre de gravité et point d'appui de l'ensemble, exerce une sorte d'attraction sur l'émi 200 extérieur au monde : de là vient qu'il a été dénommé 70 % ou 70 miers (2).

Ce n'est pas tout : Aristote reproche en outre aux Pythagoriciens d'avoir voulu expliquer la nature en y supprimant toute espèce de mouvement 3). Certains textes, il est vrai, nous représentent l'un comme un souffle de feu, de chaleur et de vie 4 qui pénètre la nature entière ; mais c'est là une extension de la doctrine primitive, qui ne sait rien d'une âme du monde 5.

Tel est le résumé des théories pythagoriciennes sur la nature (6) : résumé aussi fidèle, aussi précis que le permettent les

Quant à l'aspiration àva-seis dont il est ici question, un vers de Xonophane ne permet pas de donter que telle ait bien éte en effet la formule du maître,

<sup>(1)</sup> de qu'un écrivain récentappelles la lutte de l'éther éternel et des régions incessamment troublees on vivent l'air et les inélecres qui le modifient «

<sup>(3)</sup> Sans parier d'autres qualifications plus ou moins symboliques : « la mesure de la nature » (222909), « le lien qui la maintient » (2220)/(), « l'autel de la flivinité » 3mpos bios.

<sup>3</sup> Lucam commet la même méprise que Pythagore lorsqu'il définit les lois astronomiques « numeri moventes astra ».

b) Diogram Lariour, VIII, 27,

Deceron i animum esse per naturam cerum intentum el commeanten ej affirme sans donte le contraire, mais à ciuq siècles de distance son témoignage demeure discutable, de même que cette assertion du Inclimmure des seurces philosophiques, attribuant aux Pythagoriciens e la théorie dynamiste de l'efficiente du nombre, un animisme universel mais restremt par le pouvoir de la necessite avengle et de la nature elemelle des cléments ».

<sup>(</sup>b) Philolaus asult site le premier d'entre les pythagoricien illioniske Larmer, VIII, 88, à publier un ouvrage flexi somme les suivantes : Δλοσους εξ. 66 cité de ce philosophe des lignes comme les suivantes : Δλοσους ούχ ούν τ' ής ούθεν τών εύντων απί γ γνωπνομένων όμι άμων γνωπθε, πεν μέ, ύππογουθας ποπάς (ils aget de l'into a dioc des êtres) εντος των πραγματίων, έξων πονίταιο κόπμος, on repete volontiers en transposant un mot d'un ancien. Il Φινοκας πλατων ζες ή Πλατων φιλολπίζε.

divergences des témoignages, résultat inévitable des vicissitudes prolongées de l'enseignement pythagoricien. C'est
qu'en effet nous avons affaire à une école qui s'est perpétuée
avec plus ou moins d'originalité et d'éclat durant plusieurs
siècles et compta des représentants jusqu'aux derniers jours du
paganisme hellénique. Animé de cette conviction qu'un élément rationnel pénètre tout l'ordre phénoménal. Pythagore a
frayé la voie à Platon qui l'a suivi, comme on le sait, sur
bien des points. Avec lui la cosmologie s'élève au-dessus des
conceptions antérieures (1 : l'esprit commence à secouer la
chaîne des sens, sans monter encore jusqu'à la région de l'invisible. Ce formalisme, comme on l'a appelé, était une réaction légitime contre le matérialisme apparent de l'école
ionienne que nous allons d'ailleurs voir aux prises avec un
adversaire plus inattendu encore et plus redoutable.

## 6. - Xénophane et Parménide.

Comment une ville obscure de la Grande Grèce a-t-elle mérité l'honneur de voir naître et grandir une école importante dont l'enseignement offre un contraste presque absolu avec ce qui précède et ce qui suit ? Nous laissons à d'autres le soin de discuter ce curieux problème d'ethnographie (2).

On a voulu faire sortir l'éléatisme du pythagorisme : les affinités sont évidentes (3); mais les divergences ne le sont pas

<sup>(</sup>f) Horace appelle Pythagore e non sordidus auctor naturæ verique e. (2) Il est à noter cependant que ce panthéisme idéaliste, qui n'a pu s'acclimater sur aucun autre point du monde hellénique, offre des analogies avec certaines vues de saint Thomas d'Aquin, un Napolitain, éclate au grand jour avec Télésio et Campanella, deux Calabrais qui ne devaient guere connaître les Eléates, enfin a été enseigné dans notre siècle à l'Université de Naples par Véra et ses disciples.

<sup>(3)</sup> Pythagore dejà avait renonce à chercher dans la matière l'explication de la forme : les Eléates concentrent dans la pensée toute la force vive de leur philosophie. Aussi est-ce aux Pythagoriciens (selon toute vraisemblance) que songe l'auteur du Sophiste faisant remonter

moins. Non seulement à Elée je ne retrouve aucune des prescriptions religieuses, aucun des rèves politiques de l'association pythagoricienne; non seulement Xénophane épuise toutes ses radiccies contre la métempsycose prêchée par Pythagore, mais ce dernier aux yeux duquel la création était un ensemble magnitiquement ordonné eut souri en face d'une philosophie qui, refusant d'arrêter ses regards sur le monde des phénomènes, aboutissuit à la négation tant de la multiplicité que du mouvement.

Remarquons qu'à l'origine l'éléatisme se présente à nous comme une protestation contre le polythéisme populaire jusqu'alors négligé, et plutôt toléré que combattu par les philosophes. Xénophane part en guerre contre la mythologie et ses fables absurdes au nom d'un Dieu unique (1) concentrant dans son sein toute réalité. Il est surprenant de voir avec quelle vigueur avant Héraclite, avant Platon le vieux poete fait le procès d'Homère et d'Hésiode; mais ce côté de son œuvre n'a pour nous ici qu'un intérêt secondaire; il suffisait d'avoir indiqué que l'ensemble de la polémique de Xénophane se rattache à une préoccupation d'ordre théologique; l'infini qui ne connaît ni commencement ni déclin, su sein duquet la raison ne conçoit ni variations ni déférences, voilà le Dieu qu'il faut à sa pensée.

Plus de dualisme entre l'absolu d'un côté, et le monde créé de l'autre (2). Les louiens avaient insisté sur l'infinie multiplicite, caractère dominant de ce monde sensible au milieu duquel les phénomènes se poussent et se succèdent comme les flots sur le rivage; subordonnant sans hésiter les données des sens aux concepts de la raison, l'éléatisme fera de l'unité essen-

l'éléstisme au dela de Ménophane. Serait-ce une filiation dudées semblable à celle qui nu xvat siècle s'est établie de Descartes à Spinoza ?

<sup>(1</sup> Le dogme de l'unité de Dieu a été également professe chez les Juifs; mais les ce n'est pas le secret de quelques esprits spéculatifs : c'est la forvirante de toute une rave

<sup>(2) «</sup> It n'y a migenèse ni destruction : les changements apparents sont negligeables ; le monde est eternel » (LANSEN, p. 102)

tielle de toutes choses son dogme fondamental : c'est un monothéisme dans lequel Dieu n'est pas distinct de l'univers 1). Pareille metaphysique n'est pas le lait de penseurs médiocres : désormais la philosophie devra compter avec elle.

Sans doute les Ioniens, eux aussi, s'étaient mis en quête d'une certaine unité, mais unité avant tout d'ordre physique. Bien superieure au point de vue philosophique, l'unité rationnelle des Éléates, unité absolue, inconditionnelle, au dela des prises de l'expérience, n'apparaît qu'au terme d'un long travail d'abstraction. Ajoutons que Xénophane au lieu de se contenter, a l'exemple de ses devanciers, de poser ses affirmations comme évidentes, s'est appliqué à leur donner pour base un raisonnement a priori; le premier, pour considérer et surtout pour juger les faits, il s'est placé dans un ordre de spéculations antérieures et étrangeres à ces faits eux-mêmes. Parménide son disciple a même passé aux yeux de quelques-uns pour un dialecticien de profession, fondant une école sans autre but que d'exercer ses élèves aux subtilités et aux tinesses d'un artalors tout nouveau.

Mais dans un tel système que devient la nature, au sens genéral et habituel de ce mot (2)? Ne semble-t-il pas qu'elle ait soudamement disparu? L'objection ne pouvait manquer d'être soulevée (3.,

<sup>(1)</sup> Εκ παντύς ἔν, καὶ ἐξ ἐνὸς πάντα... τὸν ὑςὸν συαφυῆ τοὺς πὰντ deste cute par Sextusi. Mais selon une distinction houreuse descritiques alternands, Dieu est ier Weltkraft, non Weltstoff.

<sup>2) «</sup> Celéatisme est une prison dont la porte ne s'onvie plus pour qui s'y est une fois enfermé. Quand un a conçu l'être comme un et inmuable, on est condamné à l'acosmisme « (M. Di SAN).

<sup>3)</sup> Platon qui dans son style image appelant les Fléates of 200 5005 2020 1002 (Philodele, 181 A. disait qu'ils avaient arrette la vie dans l'anivers. Aristote après leur iv in adressé le même reproche écarte dedaigneusement par une fin de non-recevoir le système tent entier : Tô piv il sour l'acopter 26 de 2000 10, ou recevoir le système tent entier : Tô piv il sour l'acopter 26 de 2000 10, ou recevoir le système tent entier : Physique, I. 2,186 b.25. Nons avons dejà cité précedemment (p.252) le texte où Theophraste exclut sans appen d'une etude de la miture les specula-

Remarquons tout d'abord que Xénophane n'a nullement inventé ce que nous appelons depuis Hegel « l'idéalisme transcendantal ». Non seulement c'est en considérant la limite visible de la voûte céleste, puis l'uniformité et la connexion des phénomènes, qu'il en vient à affirmer l'unité de l'être; mais le multiple et le variable gardent dans sa conception une part de réalité : loin de se réduire à une abstraction vide, l'un est riche de toutes les déterminations.

Lorsque dans le conflit qui s'élève entre l'expérience sensible qui fractionne l'être au point de le réduire en poussière, et la raison qui tend à le retrouver partout identique à soimême, Xénophane se prononce hautement en faveur de la dernière, lorsque fort de l'évidence qu'il possède il écrit à propos de la croyance vulgaire : Δοκὸς ἐπὶ πᾶτι τέτοκται, il ne veut pas dire à la façon des bouddhistes : tout ce que percoivent nos sens n'est que trompeuse apparence et vaine illusion, mais ceci : dans le domaine de la nature notre connaissance sera toujours hésitante et il est libre à chacun de se laire une opinion: la physique est un jeu d'esprit où les imaginations peuvent se donner carrière (1,. Ainsi cette doctrine, où l'on pourrait chercher une interprétation positive de l'ampro plutot négatif d'Anaximandre, n'exclut pas absolument la réalité des corps 2, mais elle ne la sauve qu'au prix d'une certaine contradiction, « Le système du premier des Éléates

tions de l'éléatisme. Mais écoutons M Jaurès De la céntite du monde sensible. p. 49): « Les axiomes fend imentaux de la science — rien ne se perd, rien ne se cree — il y a transformation incessante, jamais perte de moncement — supposent l'affirmation de l'être plem, absolu, in-défectible comme substance du monde dit materiel.

<sup>(4,</sup> On lit dans les fragments de Xenophane. Qui pourrait s'exprimer sur la nature de la facon la plus accomplie, celui-là meme n'en sait tien. Les dieux n'ont pas tout montré aux hommes dès le commencement; mais les hommes cherchent et avec le temps trouvent le meilleur, » — Le langage de Platon dans le Timec n'est pas très different.

<sup>2)</sup> Il n'y a donc rien de surprenant à ce que le poème de Xenophane ait eté intitule selon l'usage du temps (112, 6/2003, que cotte designa-

est un char attelé de deux chevaux qui tirent en sens contraire. L'unité se rompt au premier effort (f). »

Il était réservé à Parménide (2) d'imprimer aux théories de son maître un peu plus de cette rigueur philosophique qui leur faisait défaut; en tout cas né et élevé à Elée au sein de l'idéalisme, il s'y attacha avec une sorte de conviction enthousiaste qui a largement contribué à sa renommée durant l'antiquité tout entière. C'est dans un poème Περὶ φύσεως qu'à son tour il exposa ses vues hardies sur l'être avec une solennité faite à la fois de simplicité et de grandeur (3). Le début notamment est d'une majesté sévère. Parménide se représente conduit par les filles du Dieu de la lumière au sanctuaire de la Sagesse, où de la bouche même de la déesse il doit apprendre en même temps que les secrets de la vérité immuable les fausses illusions dont se bercent les hommes :

χρεώ δε σε πάντα πυθέσθα:,
η μεν άληθείης εκφέγγεος άτρεμες ήτορ,
η δε βροτών δόξας αίς οὐκ ένι πίστις άληθής.

Faut-il voir dans ce brillant exorde le résultat d'une inspiration comparable à celle d'Homère, s'exaltant au souvenir de ses héros? Notons du moins que l'imagination, fatale au panthéiste indien qu'elle entraîne aux rèves les plus insensés, ici se met gracieusement au service de la raison. Si la 2627,

tion remonte au philosophe lui-même ou à quelque éditeur ou bibliographe postérieur. Même remarque à propos de Parménide : la solution est diamétralement opposée à celle des loniens ; mais ce qui est plus important, le problème au fond est resté le même.

<sup>(1)</sup> C'est de que constatait Aristote (Métaph. I, 5, 985 h 21) : πρώτον ένίσας, μικρόν άγροικότερον, et ailleurs : οὐδὲν διεσαγίνισε.

<sup>(2)</sup> Selon M. Tannery, il aurait continué le mouvement inauguré par Xénophane, mais dans une direction toute personnelle et sans lui emprunter aucune de ses theories.

<sup>(3)</sup> En ce qui touche spécialement le mérite poétique, c'est aux lettrés qu'il appartient de se prononcer entre l'admiration de M. A. Crosset et le dédain de M. Diels s'inspirant du jugement de Cicéron.

πολίπουος et les δώματα εκτές sont des emprunts à la théogonie orphique, dans les coursiers divins attelés au char du poète il ést permis de voir « un ressouvenir de la muse heroique, un effort pour élever à la hauteur de l'ode un chapitre de métaphysique », et dans les nymphes qui à son approche ont soulevé leurs voiles « une gracieuse et suisissante image de la science au berceau, contiante et joyeuse, mais suivie d'un cortège d'illusions ».

Le poème lui-même est un audacieux déli jeté non seulement aux préjugés de l'ignorance, mais à la science des sages. Parménide a vraiment poussé à bout cette faculté analytique de l'esprit qui nous torce en quelque sorte à chercher l'un dans le multiple, le semblable dans le divers et derrière le variable le permanent. Alors que partout nous découvrons des êtres, et l'Etre pur nulle part, quelle hardiesse extraordinaire d'abstraction que celle qui ramène à cet unique concept de l'être la multitude innombrable des phenomènes (1)! Le Dieu de Xénophane, identique à l'univers, conservait quelques attributs moraux : l'Un de Parménide, qui se substitue à la nature, n'en a plus. L'Etre est la pensée, et la pensée est lui. Le non être ou le vide est une notion déclarée imptelligible ou du moins bannie de toute construction philosophique. Cet être un, que n'atteint aucun changement et que la nécessité enserre de son hen fatal, n'admet hors de soi aucune émanation, aucun reflet de lui-même. Un ne saurait mieux le coniparer qu'a une mer immense, silencieuse et infinie. Mais quand l'idée de l'infini est suggerée par le spectacle de la nature, d'ordinaire l'homme se sent comme enveloppé par une étreinte mystérieuse. Ici, au poete qui s'exalte succede

of M. Brêton p 146) s'inspirant d'une pensée du Sophiste 259 le laquelle vise d'ailleurs une tout autre théorie, dit que Parmenole à esparé l'univers de l'univers même. Mais il est incontestable que l'Unité absolué est relette à toute poesse desposonnement et en contradiction avec le douoie t moignique des sens et de la conscience (25.705007).

sans transition le dialecticien qui creuse froidement sa pensée, ignorant des sublimes effrois d'un Pascal.

Et cependant, Aristote nous le rappellerait si nous étions tentés de l'oublier, ce concept éléatique de l'Étre dérive encore de la perception sensible. Si loin que soit poussée l'abstraction, le système ne brise pas completement avec l'antique philosophie naturaliste. M. Tannery croît même être en droit d'identifier l'Étre de Parménide avec la matière continue (quelque chose comme la substance étendue de Descartes) 1), le non-être avec l'espace pur, le vide intangible, insaisissable aux sens. Avec cette clef, ajoute-t-il, les fragments mêmes de son poème deviennent d'une clarté limpide. Nous dirions plus volontiers avec Zeller : « L'effort des Eléates aboutit à faire la substance universelle du réel qui n'est qu'un prédicat des choses 2 ».

Tout reposait auparavant sur le devenir : et voilà que le devenir est nié. La philosophie s'absorbait dans la nature : dans l'entrainement de sa duilectique l'arménide ira jusqu'à supprimer la nature (3). Le domaine de la vérité n'a tien de

<sup>(1)</sup> M. Natorp le définit : « der luckenlose Zusammenhang der Theile des Ails » et M. Baumker y voit « keinen metaphysischen, sondern einen sinnlichen Begriff ». Si nous en groyens M. Milhaud, les textes du Theilete (180 E : ἐκ νητον τῷ παντ΄ δνοία είναι, et 180 D : τοὺς φαταντας τὸ πὰκ ἐπταναι) comme ceux du Sophiste (242 D, 244 E, 292 A) relatifs a Parménide donneut impression que pour lui l'être est l'invers et que le mouvement mé par les Éleates n'est pas le mouvement en son, le mouvement sous toutes ses formes, mais le mouvement de l'univers sur lui-même. — Dans les tragments de ce philosophie nous lisons que l'être est a la fois ποληγής et πὸ πίσιτον, deux epitholes dont le capprochement offosque la logique rigoureuse d'Aristote.

<sup>(2)</sup> Est-il necessaire de faire remarquei que pour la grande masse des hommes le reel, ce n'est pas la substance retuée en ellemême comme dans un fort maccessible, c'est ce qui nous frappe, nous emeut, ce qui agit sur nous, ce que nos sens perçoivent?

<sup>(3)</sup> Posts on yap town 20 20/4 (4 66.

Ce vers nous explique comment Gorgas l'éleatique a eté amene à extre llui pôrion à tou province. — La Senèque, ép. 88 : « Parmendes ait ex lus que videntur mibil esse in universum ».

commun avec celui de l'opinion. Malgré tout, à l'expression franche et bardie de cet acosmisme (pour parler comme les plus récents critiques) Parménide avait ajouté une explication ou du moins un essai d'explication des phénomènes (1) : la seconde moitié de son poème (partie intégrante de sa tache, comme le prouve un texte cité plus haut, et dont il ne reste malheureusement que quelques vers) remontant aux origines du monde pour en décrire successivement tous les aspects. lei la variété, le changement apparaissent comme la loi suprême : des principes renouvelés des loniens, le chaud et le froid, ailleurs le feu et la terre, interviennent pour rendre compte des phénomènes (2).

Accuserons-nous le « grand » Parménide d'une impardon-nable contradiction? n'était-ce la de sa part, comme l'insinue M. Fouillée, qu'une concession forcée faite aux mortels amoureux de l'expérience? ou bien a-t-il simplement voulu prouver que comme bien d'autres il était capable d'inventer une physique? Bref, idéaliste par sa méthode, il a paru à quelques uns matérialiste par ses dernières conclusions : mais l'experience dont il conteste les données s'est vengee à son tour, et ses explications physiques comme celles de son maître Xénophane, jugées sans portée et sans valeur, n'ont exerce aucune influence. Ce sont d'ailleurs surtout des réminiscences iomennes ou pythagoriciennes 3).

<sup>(1)</sup> Plutarque (Contre Colotes, x. 184), attribue à ce philosophe une prusée viaiment profonde : Existat dogravo à abacque, exist de existation de la contre del la contre de la contre del la contre del la contre de la contre de la contre del la contre de la contre del la contre

<sup>(2</sup> Voir le chapitre y du livre I de la Metophysique d'Aristote. Un des interlocuteurs du De notur i leocum (1,41) parle, à propos de Parinemide, de la couronne du cercle continu d'aidente lumière régnant le ciel cercle qu'il appelle Dieu ». Dans un de ses fragments, le plutosophe d'Elec oppose comme limites ou elements des choses e d'un côte, le feu ethère, la flamme bienfaisante, sui tile, légère, partout identique a elle-même, de l'autre une masse obscure, corps dense et lourd ». L'ant por passe au premier plan.

<sup>(3)</sup> Lorphisme lui-mome as at ensala l'elfatisme, comme le montre ce sers celebre, si souvent cite, à propos du principe supreme :

De toute manière ce n'est pas au témoignage des sens que Parménide en appelle : ces messagers trompeurs ne nous donnent que le fantôme de la vérité. Mais ce scepticisme tel quel avait ses périls et l'idéalisme de l'école d'Elée devait trouver sa perte dans son absolue rigueur. De toute part l'expérience lui infligeait des démentis. Contre cette unité immobile, soustraite à toute condition de temps et d'espace se dressaient, faits irrécusables, la pluralité des êtres matériels, la réalité du temps, de l'espace et du mouvement. Nier ces faits, ou plutôt établir que la croyance commune tombe sous le coup de difficultés insolubles, et que les phénomènes physiques ne comportent aucune explication ni démonstration rationnelle, telle fut la tàche de Zénon qui apparut aux Athéniens, nous dit Platon dans le Phèdre, comme un nouveau Palamède. Dans une étude sur la philosophie de la nature. l'étrange polémique à laquelle son nom est resté attaché constitue un épisode tout à fait singulier : le raisonnement n'a peut-être jamais rien offert de plus subtil, et si Zénon a sérieusement voulu se poser en adversaire de la réalité du mouvement, il faut reconnaître qu'il a rempli son rôle avec une maestria sans égale (f).

Maintenant, ses arguments sont-ils tous irréprochables, comme le donne à entendre M. Brochard, ou faut-il y voir autant de sophismes grossiers, ainsi que le soutiennent bon nombre de critiques? Est-ce contre l'existence du continu, est-ce contre sa divisibilité qu'ils sont dirigés? Zénon n'est-il qu'un nihiliste de la pensée, selon le mot de Sénèque (2), ou mérite-t-it au contraire d'être appelé le Kant de l'antiquité? Autant de problèmes non encore tranchés, de même que les contradictions signalées ou imaginées par Zénon ne sont pas près d'être résolues. L'être unique des Eléates, corporel et

<sup>(1)</sup> Ct. Frontens, Etude sur les arguments de Zenon d'Elve contre le monvement, Paris, 4801.

<sup>(2)</sup> Dans la lettre 88 dejà citée : « Omma negotia de negotio dejecit ; ait mini esse ».

étendu, n'imposant nullement la nécessité de mettre en doute jusqu'à la possibilité des phénomenes (1. M. Baumker a émis l'opinion que ces célebres paradoxes visaient avant tout la théorie pythagoricienne qui fait de la ligne une somme de points, de la surface une somme de lignes et ainsi de suite. Zénon entend démontrer que la continuité delie toute mesure purement mathématique, par conséquent qu'une telle conception de l'espace à laquelle répond la conception du temps considéré comme une succession d'instants est incompatible avec la notion du mouvement qui n'est possible que dans l'hypothèse du discontinu, L'illusion du dialecticieu éléate consistait, dit à son tour M. Bergson, a identifier une série d'actes indivisibles (tels que les pas d'Achille) avec l'espace homogène qui les sous-tend (2).

Le successeur de Zenon, Mélissus, mérite encore moins de nous acrêter. Aristole et tous les anciens à sa suite l'ont tenu en tres médiocre estime (3), et M. Tanuery lui-même a du abandonner la these d'après laquelle Mélissus, renonçint à étudier les phénomènes naturels pour tenter de conquérir un nouveau domaine plus solule, avait été chez les Grees le veritable fondateur du monisme transcendant.

On le voit, c'est en tournant de plus en plus le dos à la nature que l'école éléatique avait la prétention de resondre le probleme de la nature : comment y eût-elle réussi ?

of C'est le problème de l'être, le l'un, de l'immuable, à concider avec le consible, le multiple et le change ant. Les Eleates, à viai dire, n'ont pas tente cette concidation ; ils ont alone leur prusee d'ans la séremb de l'unité étérielle, et ils n'ont reselu le problème du multiple que par le de lain de l'esais, be le raile ou minele sonsible, Paris, 18 et

<sup>2</sup> Co qui semble reoir (té es fond de la pensee de Zenon, c'est que la plur dete et la composition de peuvent en aucun cus circoleses a la brade ir de premiers principes son tort a che de pecunir, pour en teur lieu, à une abstraction métaphysique, au lieu de la realite resulte et aussante de la nature deum

I les passiges le simplicias sur lesquels on s'était appuyr jusqu'ici non seulement pour louer l'argumentation pressante et rigou-

### 7. — Héraclite.

Les contrastes s'appellent, dit un adage vulgaire: ils sont dans la nature des choses, ajoute l'expérience des siècles. Tandis que s'élaborait au fond de la Grande Grèce la théorie de l'être absolument un et absolument immuable, un Ionien, Héraclite, s'attachait à réduire toutes choses au devenir universel. Bien qu'en général l'antiquité ait paru beaucoup plus sensible aux défauts qu'aux mérites du sage d'Ephèse, les critiques modernes sont d'accord pour lui reconnaître un degré profond d'originalité (1).

Son œuvre principale, peut-être même unique (composée vers 478, selon Zeller et Gomperz) était intitulée Μοῦσαι τ περὶ φύσεως (2). Chez les anciens eux-mêmes l'obscurité en était deve-

reuse de Mélissus, mais pour établir en outre qu'à ses yeux l'être était essentiellement incorporel, ont été reconnus apocryphes ou tout au moins fortement interpolés. — Cf. Paber, De Melissi Samei fragmentis, 1889.

<sup>(1) •</sup> Unverkennbar üben Heraklit's Gedanken mehr als die irgend eines andern griechischen Denkers eine hohe Anziehungskraft auf die Gegenwart aus .. Eine innere Verwandtschaft verknüpft sie mit gewissen modernen Bestrebungen .. Er pflegt bis zu dem Punkte gerade vorzudringen, wo die Wissbegierde den Menschen erst recht zu plagen anfängt ». (Hard, der Begriff der Diziz m der gruechischen Philosophie). De meme M. Benard (La philosophie ancienne, p. 34) allegue à juste titre comme preuve de l'universalité du génie d'Héraclite, le concert d'éloges que lui décernent à l'envi idéalistes allemands et positivistes anglais. • D'autre part, ajoute-t-il, qui veut ici garder la mesure ne doit pas oublier qu'il s'agit d'un système dont nous n'avons que des fragments, que s'il offre des formules très voisines des récentes théories, elles sont loin d'avoir le sens et la portée qu'on leur attribue, et qu'il est très facile de les plier à telle ou telle opinion en abusant des analogies. »

<sup>(2)</sup> Droofie Lieber, ix, 12. Le premier titre dérive pout-être d'une phrase du Sophiste (212 D). Quant au second, il se justifie, dit Dio-

nue proverbiale (1), et il n'est nullement nécessaire de supposer que nous sommes en face de réticences calculées, D'une part ni la pensée ni le langage philosophiques n'avaient encore cette souplesse que leur imprimera le double génie d'un Platon et d'un Aristote : de l'autre les phrases d'Héraclite, brèves et hachées en forme d'oracles on de sentences (2), mal ponctuées dans le manuscrit original 31, prétaient à des interprétations d'autant plus nombreuses que l'auteur avait introduit dans sa prose mainte tournure poétique. La tradition est d'ailleurs unanime à le peindre comme un homme fier et réservé, n'aimant ni à communiquer ses idées aux autres, ni à leur en devoir lui-même. Au-dessus de tout ce que les hommes ou les livres auraient pu lui apprendre, il mettait les vues personnelles que ses méditations solitaires lui avaient révélées touchant la nature, et en réalité autant sa cosmogonie est encore enfantine et primitive, autant sa métaphysique est pleine de profondeur (4). Comme d'ailleurs il avait senti plus vivement qu'aucun de ses devanciers les difficultés inhérentes à la détermination des principes derniers des choses, il se comparait volontiers aux chercheurs d'or, à qui la joie de la découverte fait oublier

gone (1x, 5), par la tendance fondamentale de l'ouvrage (ànò toò toxigoves), car il était divise en trois parties : nigê toò navtàs — à navtasé — à fisologiasé. Le grammairien Diodote (Dios. Larren, ix. 15, prétendait au contraire qu'il n'y était question de la nature qu'à titre d'éclaireissements (tò àt nigê plotage ly napassignance d'àt aisona).

<sup>.</sup>t A ce sujet Socrate avait un mot charmant en parlant d'Héraelite : « Ce que je comprends de lui est excellent : ce que je ne comprends pas doit l'être aussi » (Diocèse Larger, 11, 22).

<sup>2</sup> Qu'on se rappelle le jugement porté par Cicéron (Brutus, 29) sur Thucydule et les orateurs de ce temps : « Grandes crant verbis, crebu sententus, compressione rerum breves et ob cam ipsam causam interdum subobscuri ».

<sup>3</sup> Betail que nous apprennent Aristote (Wheterique, 111, 5) et Démétrus (Ir elocut., 192).

<sup>(4) •</sup> Ber Heraklit bricht zuerst die philosophische Abstraktion mit siegender Gewalt durch » (B takks). Après Xénophane et Parmenide, on mesure toute la portée d'une pareille assertion.

les lenteurs, les déceptions et les fatigues de la recherche. Laissant de côté les hypothèses particulières qui avaient

fait jusque là le fond de la cosmologie ionienne, c'est une explication générale de l'homme et du monde qu'il se flatte de leguer à la postérité.

Etre ou non être, telle était, nous l'avons vu, l'alternative posée par Parménide : ni l'un ni l'autre, répond Héraclite, ou plutôt i un et l'autre à la fois, combinés dans le devenir, c'està-dire dans un mouvement qui ne s'arrête jamais (l'. Tout ici bas se réduit, si l'on peut ainsi parler, à un échange entre les choses et la matiere universelle, représentée pour Héraclite par le fen 2), de tous les élements le plus subtil, le moins corporel (3), le plus propre à composer et à décomposer les corps, à donner et à entretenir la vie. Confondant l'effet avec la cause, les Hindous déja avaient puise dans le refroidissement des cadavres la conviction que dans l'homme la vie était l'œuvre du feu.

On a souvent accusé Hérachte, et cela des l'antiquité, d'aboutir, par l'identification qu'il établit ou parait établir entre l'être et le non-etre, à la suppression de ce fondement de toute logique qui s'appelle le principe de contradiction. I.

<sup>1)</sup> Thestete, 182 : to the large of Dans le Centyle, Platon di en parfant des conteurs du vocabulaire : « Comme la plupait des sages de nos jours, à force de se retourner en tous sens dans la recherche de la nature des choses, ils out ets insensiblement saisis de vertige et se sont imagine que ce sont les choses qui tournent et se meusent absolument : et la cause de cette opinion, ils ne l'attribuent pas à la manière dont ils sont affoctés interieurement mais à la nature des choses en suppresant qu'au lieu d'avoir quebque chose de fixe et do stable, elles sont dans un flux et reflux continuel »

<sup>2</sup> Perros Greente, 143 C., Perros e (De Er. 8) et sommus (In Phys., f. 6 s'accordent e nous lonner comme la formule capitale d'Héra lete. 11278, 220 fer 22 fizez, Mais si expressive quelle soit dans sa con ision, suffit elle pour qu'on doive considérer ce philosophic comme le fondaleur du dynamisme moderne?

<sup>3</sup> Armierrature (Americe He anima, I. 2, 10).

<sup>(</sup>i) Platon appelle non sans quelque ironie ses partisans of liberia, et si en examine la facon dont ce systemi est expose et refute par

Il semble même que le dernier mot de toute sa doctrine soit l'identité absolue. Tont d'abord n'oublions pas que dans la sphere du fini aucun attribut de l'être n'est suceptible d'une réalisation complète: il n'y a dans le monde ni lumière pure, ni ténèbres complètes; or, si de l'opposition des contraires nait la lutte (1), de leur habile rapprochement sort l'harmonie (2). Le seul tort d'Hérachte a été d'exagérer cette observation, en soi exacte, jusqu'à tomber dans le paradoxe. Où nous écrivons : éléments divers, il substitue sans hésiter : éléments discordants. Sa tâche, il nous l'apprend lui-même, est de mettre en lumière les contradictions que révele l'analyse raisonnée des choses (3): pour lui et pareille conception équivaudrait en principe à l'arrêt de mort de la science, la nature est le théâtre de variations indélinies : mais ce que l'on n'a pas toujours suffisamment remarqué (1), c'est qu'il alfirme la stabilité de la loi du changement à côté et en face de l'instabilité inévitable de ses ellets.

Aristote, on pourra se convaincre que la controverse donne parfois de l'esprit mème à ceux qui se piquent le moins d'en avoir.

<sup>(1)</sup> Lauteur des Refut tions (IN, 9 prête à Hérachte cette phrase : Πόλεμος παντών πάτης έστ', πάντων βασίλικε, et le philosophe, dit-on (Ετλ. End., VII, 1, 1235, 28), blâmait énergiquement Homere d'avoir souhaité que toute querelle disparêt du milieu des dieux et des hommes.

<sup>(2)</sup> On connaît et l'on a souvent commenté la comparaison qu'Ernximaque emprinte à Héra-lite dans le Binquet (197 A), en la jugeant d'ailleurs obscure : nè es diapspoussos auté oùté faugesenfait, ésses àque ele virées et l'org.

<sup>(3)</sup> Frag. 1: diryte, and natic of a seconformement a la vesie nature d'unition franco un' nough o duoc frat.

<sup>(</sup>i) Que penser notamment de cette explication de M. Bréton : « Pour en finir avec l'idée de l'un, Hérachte supprime la substance. Ge qui jusque la navait été qu'une forme de l'ictivité de l'être, la transformation, le devenir, comme dissient les Grecs, lui apparaît comme la réalite tout entière. La loi fatile de l'évolution domine le monde et le constitue : men n'est, tout devient. A mesure que l'ou s'eloigne de la source et qu'on descend l'échelle de la réalite, le mouvement diminue, l'être apparaît de plus en plus. Le monde d'éterachte est une chaîne à demi-vivante dont chaque anneau meurt et renaît tour à tour »

C'est en somme un partisan de l'hylozoisme ionien, à la fois étendu et spiritualisé, si l'on peut employer cette expression. Le problème de la matière originelle le preoccupe moins que la loi de son évolution. Le feu dont il parle est une force omniprésente et perpétuellement active qui ne crée que pour détruire, et ne détruit que pour créer (1): motas alit, non mutat opus. C'est un être éternel miz àuçãos) s'allumant et s'éteignant tour à tour, symbole de cet incessant changement, dont la perpétuité est aux yeux d'Héraclite la loi de toute l'existence. Le soleil ne renaît-il pas chaque jour, tandis que dans l'année cosmique le même phénomene se reproduit en traits gigantesques? Est-ce que la flamme d'une lampe, en apparence immobile, ne se compose pas de parties en mouvement qui ne brillent un instant que pour s'éteindre aussitôt? Ainsi dans le monde tout se heurte, tout est aux prises dans une agitation sans lin. « Univers bizarre, écrit M. Bréton (p. 156), où des modes ennemis se rencontrent dans le ciel intelligible et se livrent des combats épiques, se passant les armes de l'un à l'autre, mourant et ressuscitant tour à tour? N'est-ce pas comme l'image à poine effacée par l'abstraction de cette impitoyable nature que la science nous laisse entrevoir et qui, à la poursuite d'une idée irréalisable, va brisant éternellement ses moules et reprenant éternellement l'ébauche d'une réalité aussitôt morte que née ! »

Mais voici peut-être ce qu'il y a de plus remarquable dans ce système. Le penseur qui a dit: Tout passe, tout s'écoule, a du plus que tout autre chercher néanmoins autour de lui un point fixe, et il semble que la dialectique pure n'ait pas été seule a le lui faire découvrir. Le premier, suivant M. Tannery, lléraclite a rélégué au second plan l'explication mécanique de la nature pour mottre en relief le côté divin des choses (2):

f) Ce que rend admirablement, si l'on se reporte au double seus de confecre, l'expression de Gierron i confector sommuni ignis ». In crifique a defini le feu d'Heraclite a lancia materies quasi esuriens novæque induende vestis avida ».

<sup>2</sup> Les uns, s'attachant de preference à la di etrine originale, preten-

grave événement qui déplaça pour longtemps l'axe de la philosophie. Ce flux et ce reflux perpétuel, cette lutte entre les formes diverses de la substance unique, cette harmonie née de l'union des contraires (1), tout cela, loin de se produire au hasard, est dominé par une loi supérieure, par un principe premier qui est au-dessus de ces perpétuelles vicissitudes et que le philosophe au début même de son œuvre, a qualifie de 26705, nom désormais célèbre dans l'histoire de la pensée 2.

dent qu'il a rainené la théologie à la physique : les antres, appuyés sur le témoignage des commentateurs et particulièrement de l'auteur des Allegaries homeriques (Ocologii ex parizz) disent qu'il a fait de la physique une théologie. Tous sont d'accord pour reconnaître le caracthre religioux de ses theories, qu'ils fassent d'ailleurs du philosophe avec Tenchmuller un disciple de la sagusse égyptienne (des jeux de mots très voisins des fameuses autitheses d'Héraclité sont fréquents dans les hymnes sacrés, de l'Egypte) on un initie des mysteres avec M. Pfleiderer, Voici comment s'exprime ce deruier : « Es ist kauni zu viel gesagt, wenn man in II. auch für die bedeutendste naturaissenchafthelie Lehre der Gegenwart (il s'agit de la loi de la conservation de l'energie) den intuitiven Propheten erblicht Gewiss war H. von Haus aus kem Physiker in der Weise der Milesien. Aber trotzdem weiss er aus dem uralten tiefen Naturgefühl der Religion, insbesondere der Mysterien heraus den innersten Puls und Herzschlag der Natur im grossen Ganzen glocklich zu definiren und so auf seine Art zu anticipiren was dritthalblausend Jahre spiter exakt nachgewiesen worden ist » Die Philosophie des Heraklit im Lichte der Mysterien, Berlin, 1886). Malgre son dedam pour les idoles de l'Orient et de la Grèce, bien avant les stoiciens. Herachte paraît avoir tents de dégager le sens scientifique caché dans les rites singuliers, dans les mythes étranges qui s'étaient introduits sur le sol hellénaque. Et tout ce qu'on vient de lire recoit une confirmation indirecte de la tradition, très répandue dans l'antiquite, d'après laquelle il avait contié la garde de ses écrits aux prêties de Diane à Ephèse.

1) Ou, selon le mot même d'Heraclite, ή ομόνους από των ἐναντίων. On suit que depuis Hegel, d'ulleurs admirateur enthousiaste de notre philosophe, le terme de Process (a la fois debut et marche en ar int) est devenu courant en Allemagne pour traduire ce que l'Ephésien designait par πόλε 105.

2 M Espinas (tanales de la Faculte des Lettres de Bordeaux, 1893 vent que « ce penseur obseur, ami des centradictions, seit le père aussi bien de la philosophie transcendante que du naturalisme ».

Pour la première fois nous voyons apparaître ce que Taine appelaît « la formule créatrice », « l'axiome éternel », je veux dire la conception d'une règle du monde « Weltgesetz », d'un ordre universel remplaçant sous une forme nouvelle et plus philosophique l'antique fatalité. Sans doute ce n'est point encore une cause consciente, distincte des choses, moins encore une raison ordonnant le monde d'après des lins (1) : mais c'est plus et mieux qu'une force aveugle et brutale : la voie était frayée a Anaxagore. C'est dans cet élément persistant et inunuable, et pour parler comme les modernes, dans cette loi que se concentre pour Héraclite la notion de nature : mais c'est alter trop foin dans le sens de Platon que de résumer en ces mots la cosmologie qui en résulte : « Omnia vigent, calent, omnia ordinate gignuntur et efficientur : omnia denique Deo plena sunt et referta. Totus in his Herachtus 2). »

Au reste l'harmonie dont il est ici question, est une harmonie cachée (3), que nos sens, attachés aux apparences, sont incapables de saisir : seule la raison peut y atteindre : encore s'agit il ici non de la raison individuelle, source permanente de préjuges et d'erreurs, mais de la raison générale (\*\*) (\*\*\*/\*) à laquelle l'homme ne participe qu'en descendant au fond de sa conscience [4]. On cite d'Héraclite ce mot profond bien fait

<sup>(1</sup> Héraelite disait, alian mais lati maissan, attation et la Ma, dont nous paile un de ses fragments n'est que l'ordre tout mécanique qui régit l'univers. Remarquous a ce propos que nos antinomies physiques et chimoques (lois de l'attraction et de la répulsion, de la dilatation et de la concentration, etc.) jettent une véritable lumière sur la phrase celèbre d'Heraelite. 'Olòs ares, xata gir val ésaré (Hieroutte, IN).

<sup>(2</sup> M. Dauriac,

b) Λε ενία αυανής σανευής αυ έτων, the lit dans Thémistius Orut. Λ. 69 Β]: φίσες καθ. Ηράκλε τον κτύπτεσθαι σεκει fragment auquel Compera rattache le suivant: ἀπιστία ἀγαθη, ἀπιστία διαφοργάνει μέ, γ γρώσκεσθαι.

<sup>14</sup> Sextus Empureus ade. Nath., VII, 133 — Hérachte se presente ainsi a nous comme un adversante irrecuncidable de ce qu'un éminent critique de notre su cle a nomine « le seus propre » (), 1662 5225,755, expression où quelques historieus de la ptalosophic ancienne ont vo du reconnaître le témoignage trompeur des seus).

pour enchanter Sucrate: Εδιζησαμην έμειουτόν... θειστατον γίο τό γνώθε sezzew. Voulait-il dire par là, comme on l'a aftirmé, que s'il a vu, s'il a cru qu'il n'y avant rien de réel, du moins rien de permanent, de fixe, d'identique, c'est pour avoir contrairement à nos théories modernes constaté ce faiten lui-même par l'observation intérieure (1. ? Mais Xénophane qui l'a devancé, Démocrite qui l'a suivi, partant tous deux de considérations biendifférentes, ont exprimé sur le monde des phénomenes et sur la connaissance sensible une opinion très voisine. Rien ne lui était d'ailleurs plus antipathique que de traiter à la légère les problèmes philosophiques : μέ, είχε, περὶ τῶν μεγελών τουβαλλώpa02, répétait-il. Un de ses plus grands griefs contre la foule, c'est « qu'elle joue crimmellement avec la vérite ». Il n'y a qu'une sagesse, « connaître de quelle manière la pensée gouverne toutes choses, et s'y conformer en tout (2 ». Cette subordination absolue de l'élément individuel à l'élément universel (3 sera plus tard un des traits caractéristiques de la double doctrine platonicienne (4 et stoicienne. On rapporte qu'Hérachte vécut dans la retraite, atteint d'une sombre mé lancolie : c'est que chez lui le sentiment profond de la réalité multiple et foyante s'accompagnait du regret d'un idéal d'unité et de stabilité. L'homme ne se consolait qu'à demi par le philosophe.

<sup>(</sup>t) Vou M. Charguet, Psychologie les Grees, Lp. 3: — Si l'on demande on se montre le plus à découvert l'orizon dité d'Hérichite, voici la réponse de M. Gomperz « Et spann zwischen dem Natur-und Geistesleben l'iden, die seitdem me wieder abgerissen sind ».

<sup>(2.</sup> Fr. 10: Ev to roper moves, in stanta: granus, & alicoveta: navna

<sup>(3)</sup> Fr. 133. Kara ols v avbounds lot v blogos. Si de passage est authentique, pos a aurait ici un sens assez different de celui qui lui est donni dans la plupart des autres fragments.

<sup>,</sup> this becoming to which Herachtus points in the material world must be the symbol of a far profunder truth, of which Herachtus never dreamed, which even failed Plato at first to value a Archer Risso.

## 8. - Empédocle.

Empédocle (t), dont on fait parfois un simple disciple de Parménide. d'Héraclite ou même des Orphiques, passe aux yeux des historiens les plus judicieux pour un esprit d'une originalité puissante, en tout cas « pour un éclectique d'une réelle importance et d'une haute portée ». Dans le portrait que nous a tracé de lui l'antiquité il entre beaucoup de grandeur vraie et aussi heaucoup de ridicule ostentation. Il y a chez lui, à côté d'un savant tourmenté du désir de pénétrer les grands secrets de la nature, une sorte de charlatan jacobin (2, de thaumaturge aussi avide d'étonner que d'instruire (3). Du moins, s'il a cherché à en imposer par un appareil pompeux et insolite, la vénération dont il fut entouré l'excuse de n'avoir pas toujours refoulé ou caché l'orgueilleuse conscience de sa supériorité sur les courtes vues du vulgaire-

Interprétant le mot de pir: dans son sens étymologique de « création », il rejette cette notion '4 et la proscrit absolument :

φύσες ούδενός έστεν άπάντων θυητών... άλλά μόνον αίξες το διαλλάξες το μεγέντων έστε, φύσες δ' έπὶ τοις δυομαζεται άνθρώποισεν (i).

<sup>(1</sup> Né à Agrigente vers 492 d'après son plus récent biographe, M. Bi-dez.

<sup>2.</sup> M. Bras. — a Empedocles in a brilliant yet inconsistent system maintained both the priestly legends and a scientific monism » (Bios, Christian platonists, p. 62.

<sup>(3)</sup> Jonait-il successivement ou simultanément ces deux rôles? Sur ce point Bidez et Diehl sont en complet désaccord.

to Souf à la remplacer par l'expression plus vague encore de πρώτη σύνθεσες (Metaph., IV, 4, 1014 5 17)

o) Vers 98 101. — En debors de ce passage, 5/2 ; nº reparait plus que deux fois dans le políne (v. 293 et 326), et avec le sens qu'il prendra de plus en plus dans la langue commune.

Voit-on une chose nattre? On pense qu'auparavant elle n'était pas. La voit-on mourie? On dit qu'elle n'est plus. Double illusion. En effet, ajoute Empédocle à la suite de l'arménide, rien ne natt ni ne meurt : rien ne peut venir de rien et la destruction totale de l'être est aussi impossible à concevoir qu'à réaliser. Les phénomènes dont nous sommes témoins ne sont autre chose que des associations et des dissociations et , œuvres non d'une cause efficiente unique, mais de deux forces opposées, qu'on aurait le droit, selon la remarque d'Aristote, d'appeler le bien et le mal, et que par un reste d'anthropomorphisme Empédocle désigne sous les noms restés célèbres d'amour et de haine 2, transportant ainsi dans l'économie du monde les deux ressorts par excellence de la vie morale de l'homme.

Ainsi tandis qu'on reproche non sans raison aux positivistes contemporains de ne voir dans la loi morale qu'une loi physique d'un genre à part, le philosophe d'Agrigente tombe dans une exagération contraire, réclamant comme un honneur d'avoir le promier découvert dans l'amour la force universelle:

Τήν ούτις μεθ' όλοισιν ελισσομένην δεδάηκε Ονητός άνηρ.

Lorsqu'il s'agit de physique, l'amour et la haine ne se conçoivent que comme équivalents ou personnifications de l'attraction et de la répulsion. En réalité, si nous en croyons M. Tannery (3), ce ne sont pas deux forces abstraites, mais des élements étendus, des milieux doués de propriétés spéciales au sein desquels sont plongés les molécules corpo-

<sup>(1)</sup> Désignées de préférence chez Empédocle par les deux verlies posson, διαφοισθαι. 

Dans la conception antique du chnos comme dans la théorie que va enseigner Anaxagore, e est a la séparation que s'attache l'olee de perfection : les c'est le contraire.

<sup>(2)</sup> M. Hild (p. 66) fait remarquer que dans la mythologie indistine Aditi et Diti jouent exactement le mome rôle.

<sup>(</sup>d) Voir un article de la licene philosophique (septembre 1882) sous ce titre : La cosmogonie d'Europide,

relles 1. Mais alors pourquoi ces termes qui nous trompent? C'est, avait déjà répondu Thilo, un simple appareil poétique, d'ailleurs en compléte opposition avec l'esprit du polythéisme.

D'autres critiques, soupconnant ici des vues plus hautes. voient dans ces deux forces « deux artistes sublimes qui composent les êtres de la nature en mélant les éléments dans des proportions diverses quoique toujours harmonieuses ». Mais que sont ces éléments ou substances particulières qualitativement immuables? Nous touchons ici au côté le plus saillant de la physique d'Empédocle. Jusqu'alors on s'était flatté d'expliquer l'essence matérielle des corps par les transformations indélinies d'une seule et même substance, air ou leu pour les uns, eau ou terre pour les autres : vaines tentatives condamnées par l'expérience la plus vulgaire. Mais si prise isolément chacune de ces théories est convaincue d'insuffisance, en les réunissant, n'aurait-on pas la solution jusqu'alors vainement cherchée? Pourquoi ne pas attribuer au feu ce qui est chaud et brillant, à l'air ce qui est fluide et transparent, à l'eau ce qui est obscur et froid, à la terre ce qui est dur et pesant? Telle est la doctrine célèbre des quatre éléments (2) qu'Empédocle fit triompher, parce qu'il l'avait présentée avec talent et surtout parce qu'elle répondait à l'état de la science pendant son siècle et les siècles suivants. Racines et fondements de tout (\$156,2222 x\$2500) ces éléments passent en toutes choses et forment les combinaisons les plus diverses sans subir d'altérations. Héraclite et Parménide se trouvent du même coup conciliés. Comme on l'a dit ingénieusement, l'univers d'Empédocle a cessé d'être ou la morne uniformité de

<sup>(1)</sup> Ou comme s'exprime M. Milhaud (p. 247) « des fluides matériels à consistance concrète, quoique échappant aux sens ».

<sup>(2)</sup> Platon la reprendra dans le Timee et Aristote, affant plus loin encore, tentera d'en donner une demonstration a prioci. — Une cinquième essence ou quintessence (dont Zeller tait remonter l'îdee première au pythagorisme) tera bien son apparition ça et là dans l'histoire de l'i science, mais sans réussir jamais à y prendre pied d'une facon durable.

la substance, ou le flot tempétueux des phénomènes. Ajoutons que cette réduction de la nature entière à quatre éléments dont le premier venu arrive si promptement et si aisément à se faire une idée fut un des triomphes de l'ancienne physique (1): seule la chimie moderne l'a relégnée parmi les chimères.

Au surplus dans le système que nous examinons il ne s'agit point de rendre compte de tout par un mélange purement matériel, dont se contenterait un empirisme grossier : les contraires qui d'après Hérachte formaient le monde par leur simple juxtaposition ne le constituent point ici par leur simple succession (2). Est-ce à dire qu'il y ait place pour un Dieu dans la théorie d'Empédocle? Malgré l'opinion d'Aristote on ne le voit pas, à moins d'entendre par la la nature même (3) : toutefois le philosophe semble avoir pressenti que seule la finalite pouvait fournir une explication satisfaisante de l'ensemble des existences, et il a placé à l'origine une tendance aveugle, à demi mecanique, à demi morale, que la raison seule peut concevoir au milieu de l'éblouissement des sens :

Τέν σύ νοφι δ. 52ευ, μήδ' διμασσιν ήσο πεθηπώς (Υ. 108.,

puissance mal définie qui dans la création des êtres animés et particulierement de l'homme à essayé, semble-t-il, de mille combinaisons périssables jusqu'à ce qu'il s'en rencontre une digne de durer, parce qu'elle répond aux exigences impérieuses de la vie. Seuls les organismes appropriés à leur fin

<sup>(1,</sup> Only croyalt encore an axint sieble, a la veille des grands travaux qui possient les lesses de la screpe ent des méthodes claniques.

<sup>(2)</sup> Daprès Lange, le veritable merite d'Empedocle aurait ce d'avoir place, se l'on peut ausse perière, le principe d'individuation des êtres dans les innombrables cemb noisons de l'het rogene.

<sup>(</sup>d In parlantains), je nagroje ni je teku vots 131 ou le poete nous represente la raisen divine a parcourant rapidement formi usib du mende , ni le possege suvant, allusion probable i la polanique religiouse soulevée par Achophane ; o Il ureux qui possé le l'utelligence du divin ; malnemenx qui sur les dieux n'a qu'une croyance obscure ( o (v. 1887).

ont pu se propager, tandis que d'autres moins favorisés étaient condamnés à une destruction plus ou moins rapide. Telle est la doctrine dont les lignes principales s'accusent dans les fragments d'Empédocle : et ainsi, avec plus de vraisemblance que dans le cas d'Anaximandre, le philosophe d'Agrigente paraît avoir devancé de vingt-trois siècles et Lamarck et Darwin.

D'ailleurs quelle loi préside à cette évolution des cnoses, à cette concordia discors comme s'exprime une spirituelle antithese d'Horace (1)! A cette grave question point de réponse. Aristote (2) classe notre philosophe avec Phérécyde et Anaxagore parmi ceux qui refusent de tirer les choses uniquement de la Nuit et du Chaos, et font tout dériver d'une cause première dont le bien est un attribut essentiel. Quoi qu'il en soit de cette aftirmation dont les preuves aujourd'hui nous manquent, aux yeux d'Empédocle le monde dans son état açtuel est un séjour de douleur (3), ou nos àmes ont été précipitées en punition d'une faute. L'union réalisée par la pière est sans cesse remise en question par les efforts opposes du vezoc, tendant à la dissolution complète du spaigna, c'est-à-dire de l'état primitif où tout s'harmonisait dans l'unité (1). Cette dissolution achevée et lorsque toutes choses semblent dissipées dans la multiplicité absolue (quelque chose comme le

<sup>(1)</sup> Epotres, 1, 12.

<sup>(2)</sup> Met qde., xiv, 4. — D'après le même Atistote (Plas., n. 4. 6). Empedoele était contraint de faire une part au hasard dans la formation du monde En effet, la périz rapproche sans doute les parties du tout qui ont entre elles de l'affinité : mais des proportions sont indispensables pour que d'une combinaison d'étéments hetérogènes sorte un être harmonique et complet ; or ces proportions, comment les expliquer f

<sup>(3)</sup> Aτης 20 λείμουν κατά πότος ήλάπκουσιν, ω άτίσπες χώρου, άντρου δποστερου, autant d'expressions des Καθασίου qui remontent à l'orphisme primitif. Ce pes-imisme (un trait de plus de rapprochement entre Empédocle et Anaximandre, expliquerait le suicide par tristesse que lui piête Lucièce.

<sup>(4)</sup> A l'abstraction de l'unité éléatique substituez un imbeu plein de vie, vous aurez le 222725 d'Empédocle.

χ22,22 d'Hésiode et le chaos d'Ovide, 20/2 rentre en scène pour reprendre à son antagoniste les éléments dissociés, et restaurer le 262202. Un serment inéluctable échangé entre les deux puissances antagonistes, une loi fatale dont la honté ne subit le joug qu'en tremblant,

....εστίν άνάγκης έξμα θιῶν ψήσισμα πάλοιον..... γιρκήσου άνάγκην,

domine ces vicissitudes périodiques, cercle sans fin dont l'œil parcourt successivement tous les points sans en trouver le terme.

Il n'est pas surprenant de voir Aristote et Plutarque (1) après lui appeler par excellence à poroxi; un philosophe dont le poème intitulé derazi contenait, autant que nous pouvons en juger, un nombre infini d'observations de détail, et s'ouvrait même par cette déclaration formelle : « J'écris de l'univers : je vais expliquer l'origine du soleil et celle du monde visible, de la terre, de la mer aux flots innombrables, de l'air humide et de l'éther dont la sphère enveloppe toutes choses » : un philosophe qui se livra avec une prédilection visible à l'étude de la nature dont le premier il songea à comparer les divers regnes (2), ébauchant des théories (comme celle des roches ignées qui n'out été retrouvées que de notre temps 3).

Mais nul n'a mieux aperçu ni mieux signalé les défauts du philosophe que ce même Aristote (1) qui lui reproche de n'avoir

<sup>4.</sup> De curiositate, 515 G.

<sup>2)</sup> Empedocle avait notamment établi une corrélation par analogie entre les feuilles des arbres, les plumes de l'oiseau et les cheveux de l'homme.

<sup>3)</sup> D'après M. Tannety, le tourbillon de la révolution diurne est dû à une rupture d'équilibre, résultant des monvements désordances du seriore, et l'accéleration de la révolution siderale aux dépens de ces mêmes mouvements serait comme un lointain pressentiment du principe de la conservation de l'énergie.

connu et pratiqué aucune méthode scientifique, et d'avoir admis que les grandes révolutions cosmiques, affranchies de toute loi, s'accomplissent et se succèdent tantôt d'une façon et tantôt d'une autre, au gré du caprice et du hasard.

## 9. — Démocrite (1).

Tandis qu'Héraclite se vantait de s'être formé seul, Démocrite que l'antiquité se plaît à lui opposer confesse non sans orgueil qu'il a recueilli sa sagesse dans toutes les parties de l'univers. Né vers 460 et contemporain d'Anaxagore (2) et de

δον καὶ πάντες δου θεολόγοι μόνον ἐπρόντισαν τοῦ πιθανοῦ τοῦ πρὸς αὐτούς ἡμῶν δ' ἀλιγώρησαν... καὶ γὰρ ὅνπερ οἰηθείη ἄν τις λέγειν μάλιστα ὁμολογουμὰνως αὐτῷ, Ἐμπεδοκλῆς, καὶ οῦτος ταὐτὸν πέπονθεν. Et dans la page qui suit Aristote soumet à une critique sévère les bases mêmes du système.

(1) On s'étonnera peut-être de me voir passer sous silence Leucippe que les historiens de la philosophie ont l'habitude de considérer comme le premier auteur de la doctrine atomique. Aristote le nomme sans doute à plusieurs reprises, mais chose curieuse, le plus souvent à la suite de Démocrite, et d'ailleurs il ne sait rien de positif touchant ses écrits. Nous apprenons par Diogène Laèrce (x, 13) non seulement qu'on hésitait sur sa patrie, mais que son existence même avait été révoquée en doute par Epicure, suivi en cela par Clitomaque (d'après Cicéron dans le De natura deorum, 1, 23).

Plutarque et Sextus Empiricus n'en parlent nulle part. « Nous ne savons nullement si Leucippe a véritablement existé », écrit M. Tannery, et le livre cité parfois sous son nom était peut-être une œuvre de Démocrite, qui dans la crainte de se voir accuser d'impiété, aurait imaginé de se dissimuler derrière un nom d'emprunt, a peu près comme Platon l'a fait dans sou Timée: procédé d'autant plus adroit qu'on esquive ainsi les objections auxquelles prête la doctrine. De toute mamère l'enseignement de Leucippe, de même que sa personnalité, a quelque chose de si effacé, de si fuyant qu'on est parfaitement excusable de le laisser à l'écart.

(2) Dont il fut l'élève vers 436, si l'on en croit Diels. C'est à Anaxagore qu'il semble avoir pris l'idée du mouvement circulaire et tourbillonnant qui donne naissance au monde par la réunion des parties Socrate, il n'acquit que tard réputation et influence. (1) Véritable polygraphe, presque aussi encyclopédique qu'Aristote. il a laissé des traités de tout genre attestant l'étendue de ses connaissances : écrivain de talent, il a mérité que Cicéron (2) revendiquat pour lui à ce titre une renommée égale à celle de Platon, Lucien, le railleur des philosophes, nous le représente (ce fut aussi, et sans doute pour des motifs analogues, la destinée de Gerbert et d'Albert le Grand au Moyen Age) comme un magicien et un alchimiste (3) : naturaliste et libre-penseur (autant du moins que cette qualification a un sens dans la Grèce antique). Démocrite n'a pu empêcher les âges qui suivirent de lai attribuer une foule d'incroyables superstitions. Il semble même que comme Epicure son disciple il ait eu la malchance de n'etre longtemps que tres imparfactement, sinon très injustement apprécié : peu de grands noms ont été au même degré maltraités par l'histoire. En revanche « les préoccupations philosophiques de la science contemporaine (4) ont amené les penseurs à un point de vue nouveau du haut duquel l'atomisme de Démocrite a été mieux aperçu, mieux

similaires. Cette antériorité d'Anaxagore, admise également par M. Waddington, a ets combattue par M. Ragmisco (Filosofia delle scuole staleme, Déc. 1883).

<sup>(</sup>I) Lui-même n axait qu'indifférence pour la gloire. Ci. Dioc. Larêce, 12, 36 : Δολεί δ' 'Αθηναζε έλθεν κεί μέ, σπονδάσε, γνωσθήναι δυξης καταφορών,

<sup>(2</sup> Ocator, ch. xx. Parmi les admirateurs de son style dans l'antiquite il faut citer d'abord Theophraste et même Aristote qui dit en patiant du philos ophe d'Abdète compané a ses devanciers, 7/20/2020 par tlegas. Denys d'Halournasse lui décerne à son tour (De comp. verborum, 27) une place d'honneur au milieu des prositeurs grecs.

<sup>(</sup>i) Y its arous de ja parle, dans une autre partie de ce Travail, des currizes aportyphes de magie qui circulaient sous son nom en Orient au commencencent de l'ére circulaient.

i. Les indomment petits sont les maltres et les organisateurs de l'univers : la vie simult inément détruite et refaite par eux est le prix des batandes formidables que se invent ces armées invisibles l'homme à répris à pied d'écurre l'explication du monde, et il s'est aper a que l'existence, a grandeur et les maux de cet univers provenient ou sabeur incresant de ces infimment petits » de l'ours.

compris ». On s'accorde notamment à reconnaître que le premier de tous les Grecs il a eu la notion vraie de la science, saisie à la fois dans sa diversité et dans son unité (1), que le premier egalement, poussant jusqu'au bout l'idée-mère de son système, il a conçu une explication purement scientifique du monde, dégagée de tout emprunt à l'antique mythologie, dégagée même, si l'on croit M. Mabilleau, de tout postulat d'ordre métaphysique.

Dans la théorie éléatique, le plein seul existe, le vide ne peut même pas se concevoir. Démocrite affirme au contraire avec force que le plein et le vide ou, pour parler comme Parménide, l'être et le non être sont également nécessaires à l'explication du monde (2). L'être est éternel : mais loin de se concentrer dans une unité absolue, il est divisé en quelque sorte par le vide et constitué par un ensemble innombrable de corpuscules infiniment petits, sobdes et pleins, physiquement indivisibles, que le philosophe appelle « premières grandeurs (3) » : chacun d'eux est mis en possession des attributs que l'éléatisme reconnaissait à sa substance unique (1). C'est ainsi que l'éternité des atomes est posée sans autre démonstration comme évidente : de même cet autre principe qu'ils sont éternellement en mouvement. Toutefois ces atomes différent entre eux, sinon de poids 5), du moins de forme et de volume.

<sup>(1) (</sup>Ah! si Périclés avait appelé Démocrite à Athènes, dons la capitale intellectuelle de l'hellenisme! mais Pericles eut d'autres soucis (victor Eugen)

<sup>(2)</sup> Aristote Physique, iv, 6,313522 : Μὰ μελλον τὸ δὰν τίνα, ἡ τὸ μηδιν. La science et l'opinion de Parménide étaient réconciliées.

<sup>(3)</sup> D'après Sextus Empiricus (Adv Math., ix, 363 et Strabon (xvi. 7)9 invoquant l'un et l'autre l'autorité de Posidonnes, la théorie des atomes aurait pour premier fondateur un Sidonien du nom de Mochus, qui rivait avant la guerre de Troir!

<sup>4</sup> Entre l'électisme et l'atomisme Ravaisson à raison de signalei une opposition radicale et cependant il est manifeste que les atomistes ont su profiter de l'importance des propriétés mathematiques (nombre, étendue, inouvement analysées et mises en luimière par les l'éates.

<sup>15</sup> Quel rôle pouvait avoir la pesanteur dans un système tel que

Maintenant comment expliquer la naissance et la fin de toutes choses (1,! Par le rapprochement ou la dissociation (2) de ces particules matérielles, entrainées dans tous les sens par un double mouvement chaotique (3) d'impulsion (\$\pi\_{\pi(\pi(\pi))}\) et de réaction (\$\delta\_{\pi(\pi(\pi))}\), les plus ténues ou les plus légères constituant le ciel et l'air, les plus lourdes l'eau et la terre. Ce qui décide des propriétés des corps, de la vie et de la mort des êtres animes, c'est uniquement le groupement, la figure et la disposition des atomes, tandis que de leur contact dérive toute action et toute passion (4). S'éleve-t-on dans la hiérarchie des êtres, depuis le grain de sable jusqu'au plus éclatant genie? Il suffit de faire intervenir des élements plus nombreux, des combinaisons plus compliquées et plus savantes. Tout le reste est inutile 5).

Ainsi pas de cause première : pourquoi chercher vamement le commencement de ce qui est mini? Pas de cause tinale : le mouvement est sans but, comme il est sans origine

nous venons de l'exposer? On ne le voit pas ; c'est une propriété occulte, inventée ou conservée pour le besoin de la cause. Aussi bien est-ce non pas à Démocrite, mais à Épicure, homme d'une science presque grossière, qu'il faut impater ce manque de logique.

<sup>(1,</sup> Aristote dit d'Anaxagore et de Democrite de mot profond ; « Ils ent saute à pieds joints sur le divenir ».

<sup>2)</sup> Si nous en croyons Lucreco, a est à l'image des combinaisons andefiniment varieex des fettres de l'alphabet que les toudateurs de l'atomisme ont conçu leur système.

<sup>3 &#</sup>x27;Atzetz, comme s'exprime Aristote. Est-il in cessaire de rappeler la place que tiennent les tourbillons (23/21) dans la cosmologie cartesienne et jusque dans les thronies toutes récentes de M. Faye!

<sup>(</sup>b) De gener, et corrupt., 1, 7,32363; buolos eñez tó te notobe azi tó nazyos.

<sup>(</sup>a) De Fimbus, 1, 6 — Vim et copiam efficiendi Democritus reliquit 3; Le philosophie d'Abderé, frappe, dit on, de l'autorité que la croyance aux dieux tirait du consentement universel, n'avait cependant pas ose supprimer tout élément divin dans le monde : mais il biut voir dans le metture décram (i. 14) les étranges opinions qu'il professait sur ce point, opinions asser nisensies pour dieter à Caeron cette conclusion ; « Quin quidem sunt patria Democriti on sait la reputation faite dans l'antiquite aux Abderdains) quam Democrito digmora.

et sans terme : tout est l'œuvre du hasard (1) on de la latalité, ou plutôt tout a son explication dans les forces inhérentes
à la matière, dans les lois du déterminisme le plus absolu.
Les matérialistes de tous les temps, et les positivistes contemporains ne s'y sont pas trompés : aussi les voyons-nous
d'un commun accord porter aux nues cette conception de
l'univers où domine le sentiment de l'aveugle nécessité des
lois naturelles (2). L'un d'eux y salue même « la plus éclatante
défaite de la téléologie, cette ennemie héréditaire des sciences
de la nature 3) ». Hatons-nous d'ajouter que dès l'époque où
elle parut, Platon mettait les partisans d'une pareille doctrine
au défi de rendre compte de l'ordonnance admirable dont té-

<sup>(1</sup>º Première apparation dans la philosophio de cette déesse Tizz, tour a tour aux yeux des trees les plus éclairés du se siècle idee abstraite du hasard et personnitication de l'action cachee d'un pouvoir supérieur (Cf. Allegne, La deesse Tizz, 1800).

<sup>(2)</sup> Basard, nécessité, deux idées qui nous paraissent s'exclure. Muspeut-être sommes-nous dans l'erreur. « Les atomistes admirent que la nature est une force aveugle et qu'en peut se passer d'attribuer aux substances primordiales un esprit createur on d'installer au milieud'elles une Providence. Néanmoins rien n'est lasse au hasard : tout a une cause naturelle qui exclut la contingence aussi bien qu'une cause finale . (M. Robies) Même point de vue chez M. Milhaud (p. 268) : « L'idée que rien ne naît de rien, qui se dégageait confusément déjàdes premières recherches ionieunes, cette idee que tout phenomène résulte de phenomenes antécédents, s'affirme chez les alomistes avecla dernière rigueur. Point de hasard, point d'evènement accidentel. L'accident n'est que dans l'apparence ». Mais s'il'en est amei, a qui pense Aristote quand il denonce les philosophes aux veux desquels a le lusard est une cause à l'instan de la divinite a jairia ne da en cours ca' da governizzon ' ou luch faut il se persuader avec M. Jaurès que « le hasard n'est pas l'absence de toute loi, mais la confusion inegtricable producte pur des lois multiples of

<sup>3</sup> M. Sourt. — Dept Bacon, estimant que le problème de la finalité est déplacé en physique, clerant bien au dessus de Platon et d'Aristote Démocrite et ses disciples, « hanc unieam ab eausam, quod in causis finalibus numipum operam triverunt » Mais comme la synthèse n'a pas moins de prix dans les choses de la nature que l'analyse, le même Bacon reproche à l'école atomistique d'avoir entièrement neglige la première pour s'en tenir uniquement à la seconde.

moigne le xérus; A la vérité Démocrite n'est pas nommé en toutes lettres dans le Xe livre des Lois : mais à qui donc songe Platon, lorsqu'il fait parler ces prétendus sages aux yeux desquels a il y a toute apparence que la nature et le hasard sont les auteurs de ce qu'il y a de plus grand et de plus beau dans l'univers : les premiers éléments poussés cà et là fortuitement, chacun suivant sa propriété, étant venus à se rencontrer et à s'arranger ensemble conformément à leurs affinités, de ce mélange des contraires que la fortune a du produire survant les lois de la nécessité se sont formés tous les êtres que nous voyons, avec l'ordre des saisons que cette combinaison a fait éctore : le tout non d'apres une intelligence, et sans l'intervention d'aucune divinite 1 ». Aristote au contraire cite fréquemment Démocrite, mais presque toujours pour lui opposer une vigoureuse réfutation, indice non équivoque de l'importance qu'il attachait malgré lui à cette explication des choses (2).

Il resterait au surplus un point à examiner. Démocrite à qui la vue du corps humain avec son merveilleux organisme arrachait, dit-on, un cri d'admiration, avait il pousse sa théorie jusqu'au bout, ou était-il de ces philosophes dont parle l'auteur de la *Physique*, et pour qui le domaine du hasard, embrassant le ciel et les êtres jusque là réputés les plus divins, s'arrétait aux confins de la vie, où commençait le règne d'une cause nouvelle et différente, appelee tantôt la nature, tantôt meme l'intelligence? Stobée ne lui fait-il pas dire : « Bien ne se

<sup>(1</sup> Lois, 880 v A.

<sup>2</sup> C'est la thèse que soutient M. Rodier : « Labondance même des arguments qu'Aristote entasse contre l'atomisme semble devoter les difficultés qu'il éprouve à se convincre fui-même du peu de vileur de ce système. On dirad qu'il combat à regret Democrite auquel il accorde du reste une plus grande part de louvige qu'à au un autre philosophe, » Cette dernière assertion est très contestable : mus il est interessant de constater que lorsque les Motekallemm, ennemis jurés de ceux que les Aralies appelaient les philosophes, c'est-a due des péripaléticieus, confirmit opposer autorite à autorite, ils intoquerent non pas Platon, mais Democrite.

fait en vain , tout a sa raison et sa nécessité » (1)? Mais cette maume a beau paraître reproduire littéralement un adage célèbre d'Aristote : elle n'implique rien qui ressemble même de loin au vois d'Anaxagore (2), et lange me paraît ne rien exagérer lorsque dans le vôyos dont parle Démocrite îl refuse de voir autre chose que la loi mathématique et mécanique, le rapport qui régit avec une autorité souveraine les mouvements des atomes.

D'autres, au contraire, se plaçant à un point de vue presque opposé, ont soutenu que la théorie atomistique conduit à une conception idéaliste du monde. Et voici sur quoi ils s'appuient. Non seulement Démocrite a dépouillé systématiquement les atomes des caractères qui en les plaçant sous la prise des sens les abaisseraient au niveau de l'expérience; mais pour lui il n'y a de réel (3) et si l'on peut ainsi parler, d'authentique (your or) que le non-sensible, l'invisible (tà àbezzon), ce que les sens ne nous montrent nulte part, à savoir les atomes et le vide; seule la raison saisit d'une facon immédiate et adéquate (συμμίτρως les principes supérieurs des choses (1). Confuse et obscure (σοσίη, la perception extérieure

<sup>(1)</sup> Rel., I, 160: Οδδέν χρημα ματην γέγνεται, άλλά πάντεκ λόγου τε καθ Επιανάγαης.

<sup>(2)</sup> Quels textex S. Augustin avait-it sons les yeux quand it ecrivait : « Sensit Democratus messe concursioni atomorum vim quamdam animalem ac spiritualem » ? Nous l'ignorous tout à fait.

<sup>(3)</sup> On sait que le philosophe définissant les qualités physiques des impressions du sujet » De même Descartes : « Il y a des figures d'ou procédent les sentiments que nous avons des confeurs » \ Natorp lui attribue l'affirmation que voici · Ανθρώποιει πέει ταὐτὸ ἀγαθοι απὶ ἀληθες, ἡδι δὶ ἀλλο Ελλφ. On lit chez Stobee (Ε. l., I, 110); Οι μλι άλλοι μότει τὰ αἰσθητά, Δημοκείτες δὶ νόμφ, τοὺτο δ ἐττὶ δοξη απὶ ππθετ τοῖε ἡμετισοίς. P. Janet (Principes de metaphysique et de psychologie, II, p. 152, dit qu'il n'est pas facile de savoir au juste ce que signifie lei l'expression νόμφ ou κατα νόμον; l'essentiel, ajoute-t-il, est que Democrite entendait que les sensations n'existent pas dans la nature et en soi. C'est ce que soutenait déja Théophraste , be sensic. 60: Δημόνοιτος ἀποστισεὶ τῶν αἰσθητών τὴν πόσν.

<sup>(3)</sup> Λόγφ θεωρητα, selon le mot d'Epicure rapporté par Stobee. Ainsi

nous cache plus qu'elle ne nous révele la vérité (1), et s'oppose à la notion rationnelle comme la simple impression de la réalité à la réalité elle-même. Seul on presque seul dans l'antiquité Démocrite a enseigné la subjectivité complète des seasations.

Accordons des lors, si l'on veut, à C. Lévêque (2 que l'atomisme est une construction beaucoup plus métaphysique qu'empirique où la faculté a priori et la déduction jouent le rôle principal, presque l'unique rôle, et où la matière abstraite, distincte des diverses catégories d'êtres matériels, est bien près de ne plus mériter son nom 3. En revanche on est bien obligé de reconnaître qu'ici toute différence de substance disparaît entre l'âme et le corps, et l'on s'explique mal, sinon au prix d'une flagrante contradiction, une raison qui vient, comme elle peut et on ne sait comment, se greffer en quelque sorte sur la matière. Malgré ce qu'on pourrait appeler « un arrière-plan idéaliste », l'expérience n'en demeure pas moins le procédé générateur et de la méthode et du système (†).

Mathématicien remarquable, auteur de savants travaux,

sur le terrain de la connaissance Democrate procède non pas du sensualisme, mais d'un cationalisme radical » Natorp).

<sup>11:</sup> Il est de Démocrite, cet aven mélancolique: Έν βίθφ ξ 22 ξθεία. Une tradition voulait même qu'il se fût exevé les yeux, de peur que le spectacle du monde exterieur ne vint troubler l'exercice de sa pensee. (Cf. Usraza, Epicarea, 316).

<sup>(2)</sup> Noir un remarquable article du savant et regretté professeur dans la llevue philosophique (1878) sous ce titre : L'atomisme grec et l'uneta-physique. — Sextus Empiricus n'a-t-il pas écrit en parlant de Platon et de Démocrète : « Ils n'ont l'un et l'autre tenu pour vrais que les intellables » ?

<sup>31</sup> o Die antike Atomistik geht aus allzemeinen erkenntnisstheoretischen Erwigungen über die Wahrheit der Sinneswahrnehmungen hervor und zielt darauf hin, mittelst rein begrifflicher Erkenntniss die Natur des wahrhaft Seienden fortzusetzen of (M. Bathaus).

<sup>(</sup>i) On peut observer qu'à la façon de Bûchner. Démocrite à l'analyse extensive subordonne à peu pres constamment l'analyse comprehensive, d'un caractère plus metaphysique.

attaché à la poursuite de la vérité scientifique autant qu'Epicure s'y montrera indifférent, Démocrite a le droit d'être appelé « le plus grand des physiciens grecs », et à ce titre nous le retrouverons dans une autre partie de cet ouvrage. Mais il est impossible d'accepter le rapprochement qu'on a voulu établir entre lui et Platon quant aux bases mêmes de leur cosmologie (1): est-il évident, par exemple, que chez l'un et l'autre la conception du monde est cosmocentrique? Ce qui domine en somme toute sa doctrine, c'est la suppression de toute recherche des causes efficientes aussi bien que des causes finales, et s'il fallait en juger par ses apologistes les plus fervents à travers les siècles, c'est la formule matérialiste et athée sons sa première forme historique. (2) Veut-on maintenant savoir quel sens il attache de préférence au mot pour, il est facile de se convaincre qu'il l'emploie pour désigner soit la réalité objective du monde extérieur, soit l'ensemble des forces dont ce monde est le théâtre (3).

# 10. - Anaxagore.

Jusqu'ici nous avons vu la philosophie, et spécialement l'étude de la nature fleurir en Ionie et dans la Grande-Grèce ; avec Ana-

<sup>(1)</sup> Pour justifier pareille thèse, il ne suffit pas que Démocrite ait écrit : « Nous ne devons point nous attacher aux choses perissables, mais placer notre bonheur dans les choses divines », ou qu'il ait parfois désigné les atomes par oximatz ou idéze, mot employé également par Hippocrate son contemporain dans son acception étymologique et purement scientifique (\$\pi\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vec{\pi}\sigma\vece

<sup>(2)</sup> Peut-être devous-nous ainsi indirectement à Démocrite l'éloquente protestation de Socrate, de Platon et d'Aristote.

<sup>(3)</sup> L'antiquité lui attribue ce conseil donné à un ami : « Gardez-vous de rapetisser bassement dans votre esprit la Nature qui est si grande ». D'autant plus grande en effet qu'ici elle doit « substituer au Gréateur.

xagore (1 elle va enfin, comme la science et l'art, élire domicile à Athènes, où l'attendent les plus brillantes destinées. La capitale de l'Attique ne sera plus seulement la métropole du commerce et de l'art : ce sera « le prytanée de la sagesse » (2).

Comme Empédocle 3, Anaxagore prend son point de départ dans cet axiome de l'antiquité que men ne naît ni ne meurt, el que ces expressions naître, mourir, prises à la lettre sont depourvues de sens. Le probleme du devenir se trouve ainsi (en opposition avec les idées alors régnantes) non pas résolu, mais éliminé pour ainsi dire de la science. Mais à l'origine, nous ae trouvons plus ici simplement quatre éléments : faute d'une distinction suffisamment précise entre la qualité et la substance. Anaxagore émit l'opinion que les principes constitutifs des choses ent toujours existé et existerent toujours avec leurs déterminations qualitatives actuelles : « Il y a de tout en tout (es masti masta) et dans chaque composé coexistent en grand nombre des parties de toute sorte, germes de tous les êtres i) » : si loin que l'on suppose poussée la division des choses (seul dans l'antiquité Anaxagore a enseigné la divisibilité indéfinie de la matiere, le mélange des qualités

<sup>(1.00</sup> selon d'autres (Diogene Lioner, II, 16), déjà avec Archelans, philosophe assez mal connu, qui est nomme parim les maîtres de Socrate, et enseigna que l'univers n'a pas de bornes de marche.

<sup>(2)</sup> Protigoras, 337 D : 70 παιτανείοντής 200 α;.

 <sup>3)</sup> Les rapports entre les deux philosophes sont marqués avec assez de précision par Aristote (Witoph., 1, 3, 984-12).

<sup>(4)</sup> Voilà une conception singulièrement voisine de l'atomisme, et ce rapprochement est confirmé soit par les expressions employées par Simplieus pour définir ces eléments (20022, 35/20122), soit par cette formule caractéristique qu'on let dans un frequent d'Anaxagore; « Toutes les choses etnient dans la confusion, infinies en nombre et en petitesse car l'infiniment petit existait, an une qu'ille ne pouvant se manifester, a cause de cette petitesse même. « D'autre part la tradition la plus répandue veut que Démocrate soit ne qu'u inte ans après Anaxagore. D'on cette double conclusion que la cosmologie du premier de ces philosophes est un fond beaucoup moins originale qu'on ne le suppose d'ordinaire, et que chez Démocrate l'exclusion d'une cause première pensante et intelligente est non pas fortuite, mais voulue et réfléchie.

se retrouve jusque dans les éléments ultimes, de telle sorte que « partout et toujours la matière est à la fois une et composée. » Depuis Aristote (quoique le mot ne figure pas dans ceux de ses écrits que nous possédons) ces substances premieres ont pris et conservé le nom d'homeomèries. « Anaxagore se représentant tous ces germes comme ayant éte mélangés primitivement d'une facon si complete et en parties si ténues qu'il était impossible de percevoir les qualites propres de chacun et que le mélange dans sa totalité ne laissant apparaître aucun des attributs particuliers des choses (1) ».

Jusque-là le systeme ne fait guère que continuer l'impulsion venue des lontens, sauf à tirer le monde non de la combinaison des éléments, mais de teur séparation à la suite d'une action toute mécanique qui n'atteint point la nature des choses(2). Voici où il devient original. Dans cette masse confuse, si semblable au chaos, qui va introduire le mouvement, et a la suite du mouvement l'ordre, la forme, la beauté? Sera-ce le hasard, synonyme de l'inconnu, ou la fatalité, cet autre prete-nom de l'arbitraire absolu? Non, ce sera l'intelligence (3): réponse capitale, dont il peut paraître superflu de

<sup>1</sup> E. Ariter. — 'Il von ânaveou siçu que quere à serece aut est elèce a aritere propine, avait dit déja Anaximandre: la théorie d'Anaxagore a une allure plus savante. « Dire que la matière primitive est quelque chose d'indeterminé parce qu'elle renferme toutes les qualités, c'est dejà dire qu'elle est une simple puissance actuelle. Aristote a très bien vu ce rapport entre ces propres vues et celles d'Anavazore, et nous pouvois dire aussi qu'il y a la une conception de la nature fort remarquable » (M. Buochyno).

<sup>(2 »</sup> Anaxagore avait à resondre le difficile problème de constituer un concept qui permit la conciliation effective de la thèse moniste et dynamiste, à peu pres universellement reconnue jusqu'à lni, et des idees pluralistes et mécamques qu'il introduisait dans la cosmogonie. M. Tassens,

<sup>3</sup> Nous apprenous par Diogéne Lucree II, 61 qu'en tête de l'ouvragé capital et probablement unique Préface, 16 d'Anaxagore on lesait. Parta gue auta que avoi, dues ouse indoménité ausseurges, test ieu, pourrait-on dire, la dernière main mise par un artiste a une œuvre à la-

souligner ici une fois de plus l'importance et la grandeur. Si les philosophes antérieurs n'avaient pas nié l'esprit, du moins en le liant à la matière, ils n'en avaient pas nettement aperçu ni proclame la supériorité native : ici pour la première fois (1) la raison amie de l'ordre prend conscience d'elle-même et de ses prérogatives. Le philosophe qui à la question : « Pourquoi es-tu venu au monde? » répondait : « Pour contempler le ciel », avait compris en lace de cet admirable spectacle que la matière aveugle, inerte, mobile ou immobile, comme on voudra l'imaginer, ne suffit pas à expliquer tant de merveilles (2), et qu'il faut nécessairement chercher au dehors d'elle et en dessus d'elle un principe capable tout à la fois de concevoir pareille harmonie et de la réaliser. C'est l'esprit qui a disposé et ordonné les parties du grand tout, et cet esprit, délini par Anaxagore « une nature à part, sans mélange 3), en possession de la science absolue (4), » tenait dans

quelle jusque là il est resté étranger. On a d'ailleurs fait remarquer (et avec raison) que cette confusion originelle (laquelle, dit expressément Anaxagore dans un autre fragment, continue maintenant comme au commencement) est un état de parfait équilibre contre les diverses qualités qui différencient les êtres, et non comme le chaos d'Ovide,

Non bene junctarum pugnantia semina rerum.

- (4) Pent-être des vues analogues avaient-elles déjà été soutennes par lon de Chios et Hermotime de Clazomene; mais Aristote, temoin compétent, déclare que ce fut, à n'en pas douter, Anaxagore qui fit pénétrer cette notion dans la science.
- (2) « Quid potest esse tan apertum, tam perspicuum, quum cœlum suspexerimus, calestiaque contemplati simus, quam esse aliquod numen præstantissimæ mentis, quo hac reguntur? « (De untura deorum, 11, 2. Bien de plus juste: mais les verites même evidentes no prennent pas toujours du premier coup possession de l'esprit humain.
- (3) Notons a ce propos une remarque faite dans le De natura deorum (t, 11 : il est à noter que c'est un épicarien qui parlel ; « Aperta s'implexque mens, nulla re adjuncta, qua sentire possit, fugere intelligentie nostra vius ac notionem videtur ».
- (4) lizvez voo; êyvo. Cette phrase assez enigmatique implique-t-elle la connaissance de la forme future et régulière des choses, partant l'intervention de la finalité? On reste à bon droit bésitant, même

ses écrits et dans son enseignement [l' une telle place qu'il lui en resta un glorieux surnom (2).

Mais gardons-nous de croire que des son premier essor vers l'intelligence pure la pensée grecque ait atteint à l'élévation. de Platon et d'Aristote. Non seulement le vois d'Anaxagore. au lieu d'être au sens le plus profond du mot un principie des choses, est postérieur au monde auquel il doit imprimer son mouvement : non seulement il nous est représenté, non comme une personnalité vivante, mais bien plutôt comme la plus rare des substances, comme ce qu'il y a de plus subtil et de plus pur dans les choses (τὸ λιπτότατον πάντων γρηματών και 220220022200), fluide leger dont le rôle semble être de sansinger entre les homooméries originelles étroitement enchevêtrées afin de les séparer en groupes d'homogénéité au moins relative (3) : mais l'action de ce principe répaudu en plus ou moins grande quantité dans les choses fait songer bien plus à une force naturelle qu'à une Providence. Est-il transcendant ou immanent? On ne sait (4): tantôt il nous est présenté comme subsistant isolé à part

apres avoir lu quelques lignes plus bas: « Le sob; a tout ordonne comme il devaitêtre, ce qui a éte, est actuellement et sera plus tard » (1) Dans le Phodoe (200 E) Pluton dit de Perioles : ini nouve coura xa & co as anchesos, de de nige nou nobre despréses.

<sup>(2</sup> Diogram Larace, II, 6: 11200 na Nobe interaphy. — Un a dit à ce propos que certains termes portent parfois plus loin et retentissent plus profondément dans l'imagniation commune que l'objet même qu'ils designent. Telle fut in reabte la destince du Nove d'Anaxagore, il semble qu'à dater de ce moment la pensee ait maugure, quoique encore timidement, son regne sur le monde, tainlis que jusque la fa matière, les êtres materiels, les forces qui sy d'éploient étaient au premier plan dans la preoc upation des philosophes.

<sup>13.</sup> Vener comment the ophraste résumant la formation de l'univers d'après Auxispère. Τε στονχ να οπό τον νου διακείνομενα πους τε νότμους καθ τών των τωξινεί είνεισε.

<sup>14</sup> Thans he heatigh 100 to con a propos de l'etymologie de 8 x200 la formule d'Anixapore est e posse d'une facen ben mattendue aux diverses interpretations qui a at reches l'inseignement d'Herachte, on en trouve l'explication que voi il Altonoxapore yai 6972 az' oldifere que qui son marta ont a notare voi acquision de l'explication de l'explica

soi afin d'avoir une action surtout, tantôt au contraire comme se trouvant « certainement maintenant et toujours, là où sont toutes les choses, séparées autrefois ou se séparant actuellement». En touteas ce vois ne fait songer que de très loin au Dieu dont la terre et les cieux racontent la gloire : il est impossible de l'identifier soit avec le démiurge souverain du Timée, soit avec la végeus vojames d'Aristote, et dès lors il y a quelque exagération à faire d'Anaxagore, comme cela a lieu souvent, « le père du spiritualisme ».

Les plus éclairés d'entre les anciens ne s'y sont pas mépris, surtout en voyant à quel point le philosophe, embarrassé pour ainsi dire de sa conquête, incline à reléguer au second plan une hypothèse dont après lui Socrate et Platon développeront les heureuses conséquences avec une logique si éloquente. Sans donte il fait dériver du voi; le mouvement (1) qui cesse dès lors d'être considéré comme inhérent à la matière : mais quel dessein a présidé à cette intervention de l'intelligence? Le philosophe ne s'est pas posé le problème, car ou il omet toute finalité, ou du moins il n'admet que ce que Claude Bernard appelant « des idées directrices », des tendances rationnelles cachées pour ainsi dire dans le sein de la nature et immanentes à la création (2). Aussi Simplicius nous le représente-1-il comme ayant « automatisé l'univers (3) ».

Socrate fut le premier à relever l'insuffisance des explications d'Anaxagore, tout en rendant justice à ce que son génie avait de pénétrant 4. Un de nos contemporains comparait l'émotion

<sup>1)</sup> En présence de ce 20; qui après avon jour brévement son rôle laisse ensuite les lois de la mecanique accomptar en paix teur œuvre, comment ne pas songer au mot fameux de Pascal sur la « chiquenaude » indispensable dans le système de Descartes?

<sup>2.</sup> Voir le texte du Cratyle cité dans une note procedente.

<sup>3</sup> Aύτομοτίζου τὰ παντα συνιστησε. Anaxagore serall musicau fond un pur mecaniste.

iche lexte des Memarables (IV, 7, 6) offre un jeu de mots presque introduisible : vorispositios o projettos positiva en vipata valo bioma ar Varxa skriptoba. -- de dois apouter, d'ailleurs, qu'au juvement de

de Socrate, initié soudain à cette philosophie toute nouvelle, a la joie de Maine de Biran, découvrant chez Bichat sa théorie de l'effort musculaire. En tout cas le Socrate du Phédon, interprete de la pensée platonicienne, ne cache nullement la déception qui suivit pour lui ce premier moment d'enthousiasme (1. Aristote ne tient pas un autre langage dans sa Métaphysique, où il a consaccé à Anaxagore une étude aussi anprofondie qu'impartiale 2 : « Quand un homme vint dire qu'il y avait dans la nature comme dans les êtres animés (3) une intelligence, cause du monde et de l'ordre qui y eclate, cet homme parut seul avoir conservé sa raison, au milieu des opinions téméraires et arbitraires de ses devanciers... Mais entre ses mains, c'est un Deus ex machina 1). Est-il embarrassé d'expliquer pour quelle cause ceci ou cela est meilleur? il invoque l'intelligence : partout ailleurs, c'est de tout autre façon qu'il rend compte de la production des phénomènes» (5).

M. A. Croiset, toute cette critique « asser plate » d'Anaxagore pourrait bien être de Aenophon plutôt que de Socrate. Un comparera avec intérêt les réflexions que fait à ce sujet l'éminent professeur dans un autre de ses ouvrages (Volice sur Thiesplide, p. 31).

<sup>(1)</sup> A ce propos M. Tannery (p. 291) taxe Platon d'ingratitude : « La doctrine d'Anaxagore, bien conque par un esprit philosophique, c'estrà-dire capable d'abstraction et de generalisation, si cet esprit se trouve en presence des problèmes soulevés dans l'age des sophistes, aboutit naturellement à la constitution de la théorie platonicienne des idées, » I avoue n'être que tres médiocrement convaincu, et pour me borner à ce point unique, ou trouver dans la métaphysique d'Anaxagore Léquivalent même lointain de cette idée du liten qui tient une place si brillante dans la Temes comme dans la Republique?

<sup>12)</sup> I. S. 989-30, - Cf. 984 15 et Physogne, VIII, 5.

<sup>(3)</sup> A noter la distinction faite ici par Aristote entre 22 June 1 & plaig.

<sup>(5.</sup> Mr χανή πρός της κοσμοτο ακ. - Le reproche sera repris el précise par Clément d'Alexandrie, Stromates, IV. 15 : 'Αντέπγόρας σύθθετήρησε την αξίαι, δ' νους τι εξ κάνοβτους άναζωγράφων (serant-ce egalement un traite « illustré » qu'aurant en vue Diogène Laerce dans cette phr ise assez singulière (II, 8) · πρώτος β βλ ον εξεδωκέ συγγραφής ξ) συν τή του κου άπραξ α τε και άκοις.

<sup>5)</sup> Même impression chez la plupart des modernes, « In der ge-

En d'autres termes, Anaxagore, pour me servir des expressions de Schopenhauer, a n'a fait que poser son wie : après quoi, il l'a planté là, comme une image à l'entrée du sanctuaire, saus en faire le moindre usage, saut quelques cas urgents dont il ne sait comment se tirer ». Voiei, au surplus, un exemple de sa façon de raisonner dans le domaine de la physiologie : l'homme, disait-il, est redevable à ses mains de l'empire qu'il exerce sur les autres animaux ; mais ne les avait-il pas recues précisément afin qu'il acquit cette supériorité? cette question, il ne paraît pas se l'être posée. Apres avoir expliqué la prééminence morale de l'homme par sa merveilleuse organisation physique, l'idée ne lui était pas venue de remonter au delà.

On n'en est pas moins profondément surpris de voir Anaxagore accusé d'impiète et même d'athéisme (1); n'avait-il pas, au contraire, foit un pas décisif dans le sens d'un rapprochement entre l'esprit philosophique et le sentiment religieux? Mais pendant qu'autour de lui l'ignorance continuait a apercevoir partout des prodiges, il s'était appliqué à tout ramener à des effets naturels : c'est ainsi qu'il enseignait, dit-on, que le soleil et la lune sont de simples globes enflammés, et ces explications physiques, dont se scandalisait l'auteur des Lois (2), allaient trop directement à l'encontre de l'opinion

Τίς τεδε le spectacle du ciel) λευσσου θεόν ούχε νους, Κεν Έκες Σεπτει μετινοιολόνουν Σκολ ες επιτος,

sammten vorsokratischen Philosophie lassen sich vielleicht mit Ansnahme des Antximunder und Anaximenes nicht zwei Benker nennen, deren Interesse so rein physikalische gewesen, von denen sich so giringe Spuren eilnisch-praktischer Lehren überliefert fürden, wie Diogenes von Apolloma und Anaxagoras » (Jorg.)

<sup>(1)</sup> Γετ τεπουκ, Pemelia, 32 1 Η ήρισμα Διοπείθης έγραφεν, είσαγγίλ λεοθο πους τα θεία κέ, νομ ζοντας η λογούς πεοί των μεταρστων δ δασκοντας. Qu'un se souvienne en nutre du Sociale des Ances.

<sup>(2) 967</sup> C. Le meme sentiment da tait a Euripode, disciple d'Anaxagore, ces vers d'un de ses fragments contre les para 050/0505.

commune pour ne pas éveiller de nombreuses protestations. A mainte époque, on a vu les esprits superstitieux qui tremblent devant l'inconnu, trouver je ne sais quel attrait dans leurs mystérieuses terreurs et se tourner d'abord contre celui qui les invite à en secouer le joug 1). Il est probable d'ailleurs (2) que comme Phidias, cet autre illustre ami de Périclès, Anaxagore paya de son exil la bienveillance que lui témoignait le puissant dictateur, devenu suspect à la plèbe athénienne.

Le système que nous venous d'exposer aboutit en dernière analyse, comme l'a donné à entendre Aristote, au dualisme de l'esprit et de la matière, en mettant en présence l'unité simple et sans mélange d'une part, et de l'autre la pluralité des êtres composés. Le progrès sur les théories précédentes n'en est pas moins indiscutable. « Si la clarté et l'exactitude manquent à la doctrine, lisons-nous dans la Métaphysique, on y sent cependant une pensée qui se rapproche des hypothèses plus récentes et offre une plus grande conformité avec la nature des choses telle qu'elle se montre à nous ». C'est une période qui s'achève et une ère nouvelle qui commence. Entre elles, Anaxagore offre une transition aussi complète que naturelle : voilà pourquoi nous l'avons choisi pour clore cette étude sur la philosophie antésocratique, alors qu'un ordre chronologique rigoureux revendiquait cette place pour Démocrite, « Tandis qu'auparavant l'homme s'oubliait lui-même au milieu de l'admiration que lui inspirait la nature, il découvre maintenant en soi une force distincte de toute matière corpo-

Ainsi, comme on l'a justement remarqué, le même polythéisme qui ouvrait à la poésie un champ si merveilleux tenait en échec dans la masse des intelligences les résultats des méditations des sages et les déconvertes les plus précieuses de la raison.

<sup>(1)</sup> Tout autres sont les appréciations de Plutarque (Perieles, 6); interpréte de la science éclairée : Τη, άπεισίαν ὁ φυσικός λόγος άπαλ λάττων όντ' της φοβεράς καὶ φλεγμαινούσης δεισιδαιμονίας την άσφαλη μετ' ελ πιδών αγαθών εύσέβειαν έργαζεται.

<sup>(2)</sup> Et Diodore de Sicile l'affirme sans hésiter.

relle, force qui ordonne et domine le monde des corps. L'intelligence lui apparaît comme supérieure à la nature : il se détourne de celle-ci pour s'occuper de celle-là (1) ». Ce sera désormais la tàche de la philosophie de déterminer avec une
précision croissante la nature métaphysique et morale de cet
esprit infini qui gouverne l'univers, les lois et le mode de l'action par laquelle il l'a constitué et le conserve. L'homme
avait appris avec Anaxagore à pénétier dans l'invisible (2).
Socrate et Platon lui enseignérent a regarder en loi-même
pour y trouver une autre révélation de l'infini, à savoir la raison et les vérités éternelles dont elle est dépositaire.

Avant de passer aux grands philosophes de la période suivante, l'histoire nous suggère une dernière observation.

Si les luttes provoquées par la sophistique firent rapidement oublier les spéculations métaphysiques d'Anaxagore 3), tout nous montre que, à leur apparition, celles-ci avaient causé une émotion profonde (4), dont Aristote nous a donné plus haut Pexplication. Et cependant, faire du monde l'œuvre d'une in-

<sup>/1</sup> Zguien, 31, p. 455.

<sup>2)</sup> Tache difinale, sa nous en croyons l'auteur du lites à s'enç (p. 6.19 : i): ashpones ex tous pasepos tà apais, exentishes une inse-

<sup>3</sup> Archélous, contemporain d'Anaxagore et selon quelques-uns son disciple, en revint au point de vue arriere desanciens fomens. Quant à Hemocrite, venu immedialement après, on suit a quel point il exclut de la formation du monde toute intervention d'une pensee et d'une mitelligence.

is les traces manifestes de la doctrine se rencontrent cher Euripide (Lonsult) sur ce point Deougne, Europide et l'espeil de son theatre, p. 52 et sur , mais surtout dans le Parthood augourd hui considéré assez généralement comme une œuvre de Critis. Lu fragment cité par Clement d'Alexandrie contient une sorte d'hymne en l'honneur du Nebenée tite qui existe par lui même, qui dans le mouvement circulaire de l'ether a combine la nature de tous les êtres : lui qu'enveloppent la luimière et la sombre muit echipée par les étailes, autour disprét accomplit son étérnelle révolution l'innombrable cheur des astres ».

telligence, alors que partout la croyance populaire mettait des êtres semblables à l'homme, était-ce donc une si grande nouveauté? Faire de l'intelligence l'attribut par excellence de la divinité, n'était-ce pas au contraire revenir purement et simplement à la voie ouverte depuis longtemps par la mythologie? Minerve, c'est-à-dire la sagesse, n'était-elle pas représentée sortant tout armée du cerveau de Jupiter? Pour justifier le supplice infligé à Prométhée par le maître des Dieux, Hésiode n'avait-il pas écrit en termes exprès:

'θε ούχ ἔστι Διὸς κλέψαι νόον οὐδὲ παρελθείν?

Sans doute, mais ceux-là seuls qui ignorent combien en Grèce furent d'abord différentes les destinées de la pensée religieuse et celles de la pensée philosophique, créations l'une et l'autre de l'intelligence humaine interprétant à sa manière ici les données de la raison, là les inspirations de la conscience (1), combien même il fallut attendre de siècles avant qu'un essai fût tenté pour les mettre d'accord, ceux-là seuls, dis-je, pourront s'étonner de ce que les dieux chantés par Homère (2) avant de l'être par Sophocle, honorés depuis un temps immémorial dans les sanctuaires helléniques, n'ont pas abrégé pour la philosophie grecque le long développement qui de Thalès, de l'ythagore et de Xénophon devait la conduire à Anaxagore et à Platon.

<sup>(1)</sup> Il me souvient ici d'une des leçons les plus remarquables de M. Boutroux à la Sorbonne. L'éloquent professeur y félicitait les philosophes anciens de n'avoir pas eu, comme leurs continuateurs dans les temps modernes, à se frayer peniblement leur route entre le sentiment religieux et l'esprit scientifique, aussi intransigeants à leur façon l'un que l'autre, à se tailler un domaine propre en dehors tout à la fois et du monde moral dont une autre puissance leur dispute la direction, et du monde matériel dont la science positive voudrait leur interdire l'accès.

<sup>(2)</sup> Lorsque Virgile définit Jupiter

Hominum sator atque Deorum,

que fait-il autre chose, sinon traduire presque littéralement ce que nous lisons encore dans l'Hiade?

Il est superflu d'ajouter que si ces deux courants semblent parfois se rejoindre, ils n'en sont pas moins distincts et n'en demeurent pas moins étrangers l'un à l'autre, quand ils ne se montrent pas réciproquement hostiles. L'intelligence et la bonté sont les principaux attributs du Dieu de Platon, la pensée réfléchie sur elle-même, le privilège par excellence du Dieu d'Aristote : le Jupiter de la fable avec les aventures prodigieuses auxquelles la mythologie le mêle ne saurait où mendier une place dans le système de ces deux illustres métaphysiciens. Mais après Socrate les Anytus et les Mélitus n'ont plus de raison d'être : d'une part les philosophes, renfermés dans leur école, ne se risquent plus à braver sur la place publique les opinions de la multitude ; de l'autre, au sein même des foules, la foi aux divinités de l'antique paganisme va chaque jour s'affaiblissant.

## IV Socrate.

Ce n'est pas ici le lieu de retracer la carrière et la fin si connues de Socrate. De l'étrange physionomie du sage athénien, nous ne retiendrons qu'un point : il avait reçu de la nature un air de sensualité et de vulgarité en parfait contraste avec la finesse et l'élévation habituelles de sa pensée. Autour de lui, on n'était que trop porte à identifier le beau et le bien : et cependant quelle corruption chez le bel Alcimade! quelle vertu chez ce disgracié de Socrate!

Ce qui nous intéresse particulièrement en lui, c'est la révolution philosophique dont il a été le promoteur. Grace a lui, de nouveaux horizons vont s'ouvrir devant la pensée grecque jusqu'alors essentiellement, sinon exclusivement occupée des problemes relatifs à l'origine et à la nature de l'univers. Luimême, loin de rester par principe étranger à cet ordre de recherches avait eu le plus ardent désir de s'y imiter (1); mais il n'avait pas tardé à y renoncer pour aborder un tout autre champ d'observations.

Les sophistes l'y avaient devancé et c'était le temps où les sophistes donnaient le ton à la Grece savante. Dans un fragment cité à l'une des pages précédentes, Euripide semble exhaler son mépris pour ces astronomes « dont la langue audacieuse » e répand en tortueux mensonges au sujet des mystères de la nature ». Mais comme il est permis à un poète dramatique de prendre tous les rôles et de plaider, tour à tour, toutes les causes, nous ne serons pas surpris que le chœur d'Alceste vante le génie qui, sur les ailes de la Muse, s'est élevé jusqu'aux régions célestes et qu'ailleurs le « philosophe de la scène » fasse l'éloge « du chercheur qui, l'âme exempte de passions, contemple l'ordre éternel de la nature impérissable ».

Un page de Xénophon, en tête des Mémorables [2], résume assez nettement l'impression qu'avait laissée cette partie de l'enseignement de Socrate, esprit en somme plutot positif et rebelle aux séductions de la spéculation pure : « Il ne discourait point, comme la plupart des autres philosophes, sur

<sup>1)</sup> Monor., IV, 7,3. xxivo oùx xvepos xixòn ñ.e. Cl. lino... Larier, II. ho.. done di poner di por xximini perinavo de Sonzates de de la come raisons de croire que le « curriculum rite » expose par Socrato dans le Phedon est line le sien, d'autant plus qu'un des griefs les pas graves mis à la charge du Socrate des Amers c'est d'avoir en l'ambition de pénetrer les secrets de la terre et du ciel : il est impossible que bi raticature soit ier d'un bout a l'autre une pure invention d'Aristophane. Platon (ait dire à Socrate (Therete, 14s D'qu'il n'a pas dedui, né de s'occuper de mathematiques : il ent sans doute evite de fiere de son maître un des interherateurs du Timer, s'il l'avait su totalement ginerant en matière de physique. Enlin, de la polemique dirigée par Socrate contre ses devanciers il resulte clanement qu'il n'était pas tout a fait etrangée à leurs theories.

<sup>12</sup> M Jost, qui consolère les Menas elles comme une composition plus ou moins romanesque due à la plume de Acnophon viedlessant, conteste a cette page toute valeur historique. Pour nous, nous suivons cans se, upule l'opinion commune.

l'ensemble des choses, recherchant les origines de ce que les sophistes appellent le cosmos, par quelles causes nécessaires se produisent les phénomènes célestes (1) : il prouvait même la folie de ceux qui se livrent à de pareilles investigations. Et d'abord il demandait s'ils croyaient avoir assez approfondi les connaissances humaines pour aller s'occuper de semblables matières, ou bien si négligeant ce qui est du domaine de l'homme pour entreprendre sur les secrets des dieux, ils s'imaginaient ne pas franchir les bornes des convenances. Il s'étonnait qu'ils ne vissent pas nettement que ces mysterca sont impénétrables à l'homme, puisque ceux même qui se piquent d'en parler le mieux sont loin d'être d'accord, et se traitent mutuellement de fous... Ceux-ci affirment l'unité de l'être, ceux-là sa multiplicité infinie. Les uns croient au mouvement perpétuel des corps, les autres à leur inertie absolue. lei l'on prétend que tout naît et meurt, là que rien n'a été engendré et que rien ne doit périr 2). Il se demandait encore si de même qu'en étudiant les choses humaines on se propose de faire tourner cette étude à son profit et à celui des autres, ceux qui recherchent les choses divines se figurent, une fois instruits des lois fatales du monde, qu'ils pourront régler à leur gré les vents, la pluie et les saisons... Pour lui, il discourait sans cesse de tout ce qui est de l'homme, examinant ce qui est pieux ou impie, noble ou honteux, juste ou injuste : ce que c'est que la sagesse et la folie, la valeur ou la lâcheté, l'Etat et l'homme d'Etat et ainsi des autres choses dont la connaissance, selon lui, est essentielle pour être vertueux, et dont l'ignorance fait mériter le nom d'esclave. (3) »

<sup>(1)</sup> T'en avayant lanta ylystan the election, expression à remarquer.

<sup>2)</sup> Hermiss, dans son Augustais roused opéreur, n'aura qu'à amplifier cette énumération en la penétrant de son espirit moqueur.

<sup>(3)</sup> Cymques et cyrénarques suivront les dochement l'exemple du maître. Dioenne Lerrie dit des premiers (Vi. 10% : o's éplones son lapines existée parinée saintée parinée son nepresonie, et des seconds (II, 92) : éplonaves nel tiès parinée dit tipe impropriès, et des seconds (II, 92) : éplonaves nel tiès parinée dit tipe impropriée, ditaine parinée de la lapine de la lapine parinée de lapine parinée de la lapine parinée de lapine parinée de la lapine parinée de la lapine parinée de la lap

Ce passage est certainement assez clair par lui-même pour n'appeler aucun commentaire. Revenons cependant en quelques mots sur les divers arguments de ce curieux réquisitoire d'ou paraît d'abord ressortir une conséquence assez surprenante, à savoir que la physique grecque au ve siècle ne comprenait que l'astronomie et les phenomènes méteorologiques, à l'exclusion de tous les phénomènes terrestres et de l'etude des êtres vivants. C'était enlever a la nature la plus grande partie de ce qui fait pour nous à cette heure son attrait et son importance, comme si des objets trop rapprochés de nous eussent été jugés peu dignes de l'attention des sages. Les études anatomiques étaient d'ailleurs abandonnées aux seuls médecius.

Mais allons au fond des choses.

Tout d'abord Socrate reproche à la science dont s'étaient préoccupés ses devanciers de consumer stérilement les forces de l'homme et de le détourner des seules méditations vraiment profitables. Pendant longtemps la philosophie était restée confinée dans des milieux tres restreints où rien ne genait sa liberté : mais avec le développement de la culture individuelle et de la richesse publique, le besoin d'une éducation plus complète se fit universellement sentir. Chacun se croyait apte a discuter de tout, meme en philosophie : or de tout temps ce fut le propre des études scientifiques, des qu'on les pousse au delà de certaines limites, de ne s'adresser utilement qu'à un petit nombre d'esprits. Socrate eut-il été un Ampère, un Claude Bernard ou un Pasteur, il fallait qu'il renoncat à cet apostolat moral qui s'exerçait de préférence sous les portiques et dans les carrelours, se pretant avec le nième empressement a tous les genres de situation et d'inter-Incuteurs.

En second lieu, lorsque du vaste cercle des choses qui nous touchent de pres, et sur lesquelles il semble que la nature nous ait ménage des prises de toutes sortes, nous ne pouvons avoir qu une science si discutée et si incomplète, n'est-ce pas folie de prétendre atteindre surement la verité dans une sphere d'un accès cent fois plus difficule? et faut-il s'étonner qu'à s'égarer de la sorte on finisse par décaisonner 1 ? L'n Képler, un Newton, un Herschell, un Laplace, armés des révélations du télescope et des données du calcul, n'avaient pas encore pénétré dans les profondeurs du ciel ; et Socrate était sans doute de très honne foi quand il proclamait les secrets de l'astronomie impénétrables à l'homme, et menaçait en quelque sorte de l'indignation des dieux toute tentative de sonder les mystères qu'il leur a plu de se réserver (2). Pour lui, en spéculant sur les choses divines et en négligeant les choses humaines, les physiciens intervertissent l'ordre marqué par la divinité.

D'ailleurs voulait-on une preuve palpable de l'inanité de leurs prétentions? Socrate répondait en étalant, avec une complaisance digne d'un sophiste, les divergences doctrinales de ses devanciers, étonnantes assurément. Comment parler de science dans un domaine où partout on voit se dresser affirmation contre affirmation, système contre système? N'est-ce pas parce qu'ils s'attaquent à l'impossible que les plus doctes, que les plus habiles tombent dans des contradictions sans fin soit entre eux, soit avec eux-mêmes 3)? Que si on lui

<sup>(1)</sup> J'ai cité précedemment le jugement sévere porté par Socrate sur la science d'Anaxagore

<sup>(2)</sup> Pour l'Hellène, dit très justement M. Boutroux, l'homme est son maître et c'est la nature avec ses secrets et son éloignement qui constitue le divin ». Cl. M. Espinas : « L'idee du secret était inseparable dans l'espirit des tirees de relle du divin ». — Aujourd'hui encore le plus grand nombre des Musulmans même éclaires tient la science de la nature pour frivole et surtout pour impie.

<sup>(3)</sup> Il va de soi que Diogéne le eximque a en garde de négliger ce côte de l'enseignement so ratique On raconte (Dioc. Larier, VI, 30) qu'un jour il demandait en raillant à un sophiste dissertant sur les choses célestes : a Depuis combien de temps es-in revenu de la-haut f. Quoi qu'on en ait dit, il y a plus d'ironie que d'envie ou d'admiration dans ce mot de l'Apologie (19 C : « Si vous voulez trouver de ces malins qui sivent ce qui se passe au-dessus et au-dessus de la terre, interrogez Gorgias ou Évenus : pour moi, je l'ignore ».

objectait que chez ses contemporains les opinions communes sur la nature de l'homme, sur la règle de sa vie, sur le meilleur gouvernement offraient des divergences non moins criantes, il eût répliqué sans doute qu'ici du moins chacun de nous en descendant dans sa conscience pouvait trouver une solution aux plus graves difficultés. De là sa maxime favorite: Commais-toi toi-même, parole qui devait arracher l'homme au spectacle des choses extérieures et donner à l'étude de la psychologie, partant de la morale et de la politique, un essor inattendu.

De nos jours l'un des arguments que l'on reproduit sans se lasser en faveur de l'éducation dite scientifique, c'est son utilité immédiate : des bancs de l'école ou du collège on passe sans délai à l'atelier, à l'usine ou au comptoir: la science avec toutes les forces dont elle dispose apparaît au grand nombre comme le facteur le plus important de la richesse sociale (1). Au temps de Socrate au contraire les seules sciences en honneur étaient précisément celles qui comportent le moins d'applications pratiques ; de là le peu de cas qu'en fait le réformateur athénien. A l'entendre un peu de géométrie sert aux arpenteurs, un peu d'astronomie aux marins ; le reste est un luxe superflu(2). Quel intérêt un homme sérieux peut-il avoir à connaître ce que sont les corps eélestes, planètes, étoiles fixes ou astres errants, leur distance de la terre, leurs révolutions, le mode de leur formation? Saurions-nous même à merveille la vraie nature du chand et du froid, du sec et de l'humide, est-ce que nous pourrious produire ces divers phénomènes au gré de nos désirs ou de nos besoins (3) ? On voit que sur ce point j'en-

<sup>(1</sup> Ainsi que le faisait remarquer naguère M. Le Roy dans la Reine de nor de et de metaphysique, le culte de la science n'est au fond chez la plupart que le respect idelàtrique de ses applications industriciles ou medicales.

 <sup>(2)</sup> Combien (est dejà differente la pensee de Cicéron au Villiure du traite  $D_{i}^{\mu}(F, \omega^{\mu})$ is  $\hat{\tau}$ 

<sup>13)</sup> Memorables, IV. D. Cf. Diogéne angres, II. 21; § suchs francis

Socrate pensait à peu près comme les sophistes : comme cux il n'avait que blame ou pitié pour la science qui se prenait elle-même pour objet. En outre, tout entier à sa mission moralisatrice, il a dû prononcer plus d'une fois le mot que lui prête Platon dans le *Phèdre* : « Les champs et les arbres n'ont rien à m'apprendre ; je ne trouve profit que dans la société des hommes. » Si donc, comme Cicéron se platt à le répéter, il a fait descendre la philosophie du ciel sur la terre, ce n'est pas à coup sûr pour mettre ce que nous appelons aujourd'hui les sciences naturelles à la place de l'astronomie et de la cosmologie détrônées.

Mais, puisqu'il en est ainsi, il ne doit s'en prendre qu'à luimême si une admiration quelque peu exagérée pour ces physiciens dont il n'a parlé qu'avec un médiocre respect l'a fait traiter de « petit esprit superstitieux, bizarre lunatique, plat philanthrope ». Le philosophe 1) qui l'habille de la sorte ne craint pas d'ajouter : « Dorénavant ceux qui écrivent l'histoire non pour l'éditication de la jeunesse, mais pour la vérité, auront à se demander si la décadence de l'esprit grec ne se révèle pas plutôt par le théologisme des socratiques que par le naturalisme des loniens et des sophistes... Socrate, ce maltre sophiste, n'est point en effet le père de la philosophie, mais

obble προς ξιέξε. A coup súr si Socrate etait notre contemporain, les applications chaque jour plus merveilleuses de l'électricite (pour ne citer que cet exemple) lui air icheraient un tout autre langage : mais n'est-il pas remaiquable de constater que l'un des griefs les plus accentués de notre generation contre la science, c'est qu'elle se montre impuissante à changer la nature et a transformer les conditions d'existence de l'homme sur notre planète? Pajoute que même dans l'Athènes du se siècle avint notre ere les theories de Socrate ont eu des contradicteurs, et ne serait-ce pas pour avoir raison de ses objections que l'astronome Meton fit exposer publiquement des tables ou il indiquait d'avance pour toutes les années de son cycle re que serait chaque saison, quels vents souffleraient, est éche notes pour goc βιοριδείε χείτες τών ανθεώπων, comme s'exprime le scolaste!

<sup>(1)</sup> M Soury dans la Reine platosiphique (1876, II, 190 et 1877, II, 556) Dantres ont parlé dans le mome sens.

bien d'une véritable tolie raisonnante, de la plus dangereuse de toutes, de la syllogistique du moyen-âge ». En vérité pour relever d'abord le dernier point) rien ne le faisait prévoir, car si quelque chose ressemble peu aux discussions « scolastiques » dont retentissait la montagne Sainte-Geneviève au siecle de Dante, ce sont apparemment les libres et spirituels entretiens de Socrate. Comment d'ailleurs espère-t-on nous taire découvrir un blasphémateur systématique de la science 1) chez celui-là même par qui a été introduite dans la pensée humaine la notion de la science?

Pour nous, nous téliciterons bien plutôt Socrate, non pas d'avoir refusé, selon le mot d'Aulu-Gelle, d'entrer dans les causes et les raisons dernières des choses (2) (en quoi, fort heureusement d'ailleurs, ses leçons et son exemple ont été bien mal suivis par Platon et Aristote, ses plus légitimes héritiers), mais d'avoir tracé à la science de la nature la route qui devait la conduire à son véritable couronnement. C'est folic, disait-il, de vouloir expliquer uniquement par lui-même cet immense univers avec les corps immenses et splendides (3) qu'il renferme, avec l'ordre constant qui y rèzne. Ou il ne faut plus parler d'un 264,05, ou il faut considerer cet harmonieux ensemble comme l'œuvre d'une intelligence qui

I Qu'on lise, par exemple, toute l'argumentation de M. Espinas dans les Anales de la faulte des lettres de Budenir, 1891, p. 33 et suiv. — Dans cette controverse, c'est à M. A. Croiset, ce lettré philosophe, que nous demanderons volonliers l'accét du critique impactual « Si les modernes avaient tidelement ober à Socrate, la science de la nature ne senait pas nec : voifà le reproche, et il est en grande partie fonde... Mus exiger de lui qu'il distinguat entre l'objet de ces recherches, legiture en soi, et le défaut de methode qui les gâtait, c'etait trop demander à un polemiste original et novateur qui, avant trouve à la fois un pouveau domante à explorer et une noivelle méthode pour le faire, ne pouvait s'ompécher de considerer les deux parties de sa découverte comme inséparables « Hist ai de la litt, groupe, Di, p. 240)

<sup>(2)</sup> MI, 3 . De nature causis quarrere is fiond usque >.

By Talalyinta wa washinta Memo , I, + .

« pense la pensée du monde », comme s'exprime ingénieusement Xénophon (i). Vodlà ce qu'avait vaguement entrevu-Anaxagore, voila ce que Socrate a mis en pleine lumière : avec lui le principe des causes finales fait son entrée victorieuse dans la science. Chaque chose doit se définir et s'expliquer par le rôle qu'elle joue dans l'ensemble, par la part de bien qu'elle est appelée à réaliser : n'est-ce pas ainsi, et ainsi seulement, que l'œuvre matérielle acquiert un caractère intelligible? Socrate sur ce point s'exprime en termes aussi simples que précis au cours d'un dialogue avec Aristodème : « Entre les choses dont la destination n'est pas manifeste, et celles dont l'utilité est incontestable, lesquelles considères-tu comme un produit du hasard ou d'une intelligence? - Il est juste de reconnaître que celle qui ont un butd'utilité sont l'œuvre d'un être intelligent. - Ne te semble t-il donc pas que celui qui dés l'origine a fait les hommes leur a donné en vue d'une fin chacun des organes qui leur permettent d'éprouver les sensations ?... Il n'a même pas suffi à la divinité de s'occuper du corps de l'homme : mais, ce qui est le point capital, elle a misen lui l'ame la plus parfaite, » Ainsi la pensée qui conçoit le bien, et le bien qui devient le but de son action, voilà mar' qués pour tous les temps les deux éléments constitutifs de la finalité. Désormais l'étude des formes et des fins, die teleologische Weltanschauung, comme disent les Allemands, marchera de pair avec celle des causes efficientes et des causes matérielles, la seule dont on se fût préoccupé jusqu'alors. Révolution féconde (2), dont l'histoire devait se charger de révéler l'importance.

<sup>(1)</sup> Provista the extra source polytex. — Remarquous a compropos que l'auteur des Memorables, non content d'assimiler Dieu a un artiste, est sans cesse tente d'attribuer à la divinite un véritable pouvoir createur. Il est même curieux de voir à quelles periphrases il à recours pour échapper à cette conclusion.

<sup>(2) «</sup> L'unité de la cause motrice est intimement liee à l'unité de l'objet final : c'est parce qu'elles obsissent à une seule impulsion que les forces de la nature attenguent un but unique « (M. Gaunaur).

Sans doute ce principe nouveau ne sera pas accepté universellement sans conteste; il soulèvera mainte controverse, il provoquera mainte exagération blâmable (1); mais il faudra ou l'accepter ou le combattre. Ajoutons que si dans les siècles suivants d'autres en ont usé avec une logique plus sûre et plus pénétrante, avec une dialectique plus profonde et une éloquence plus brillante, sous leur forme populaire les arguments de Socrate n'ont rien perdu de leur valeur ni de leur attrait. Qu'on relise, pour s'en convaincre, son entretien avec Euthydème (2).

Néanmoins pour avoir été un des champions les plus résolus de la Providence, Socrate ne sut pas un des premiers à en prononcer le nom (3). Depuis longtemps les diverses cités grecques se considéraient sous la protection immédiate d'une divinité qu'elles honoraient à ce titre d'un culte particulier. Deux croyances, il est vrai, également répandues, la Fatalité avec ses sombres rigueurs, telle qu'elle apparut à Eschyle, et la «Jalousie des Dieux», tant de sois mise en scène par les poètes et les historiens pouvaient être regardées comme inconciliables avec le dogme d'une providence. Mais Eschyle luimème nous sait assister à la transformation des Furies en Euménides, des vengeresses du crime en divinités bienveillantes.

<sup>(1)</sup> Yénophon le premier n'est pas à l'abri de ce reproche « Was ist dem Venophon die Natur deren wissenschaftliche Betrachtung ihm ein Greuel ist ? Sie ist ihm insgesammt nur ein Instrument für die Menschen » Jorn). Jusqu'alors c'est à la nature qu'on avait demandé d'expliquer l'homme : les termes du problème sont maintenant renversés.

<sup>12</sup> IV, 3, et notamment cette phoise : « Le Dieu qui dispose et régit l'univers » 5 the 68 ou normes autrétres ext région se manifeste dans l'accomplissement de ses œuvres les plus sublimes ».

a) On a fait la remarque que Sociate emploie ce mot absolument, comme un synonyme de la divinite, tandis que Platon et les stoïciens après luir y ajoute a pour près régulétement le génitif 9200 ou 9200. C'est la forme mythologique qui fait place à la forme théologique. — J'avone d'ailieurs ne pas très bien comprendre cette assertion de M. Maillet: La Providence de Sociaté agit sur la nature, comme sur Thomme, par une révélation continue du bien ».

Quantaumot de Providence (πρίσοια), il se lit déjà dans Hérodote, et chez Thucydide c'est une puissance protectrice qu'invoquent les Métiens livrés au bon plaisir d'Athènes. En faisant de 1523, la fille de Zeus, Pindare de son côté montrait assez qu'il cherchait au-dessus de ce monde l'explication dernière des évènements terrestres 1).

Ce que l'instinct populaire n'avait fait que pressentir, lorsque par la bouche d'Homère il proclamait Jupiter « le père des hommes et des dieux », Anaxagore et Socrate venaient de le retrouver par la voie de la spéculation philosophique, ouvrant ainsi aux curieux de la nature des horizons tout nouveaux. Est ce à dire que dans le monde paien la foi en la Providence triomphera sans opposition, surtout après que Platon lui aura apporté avec une sorte d'enthousiusme l'adhésion de son génie? Comme on doit s'y attendre, longtemps avant Epicure et déjà du vivant de Socrate, elle fut vivement contredite, notamment par ce sophiste Thrasymaque dont les deux premiers livres de la République nous offrent un portrait si vivant. « S'il v avait au Ciel une Providence, disait-il, n'eût-elle pas veillé avant tout à ce que les hommes fussent en possession de la justice, le plus nécessaire et le plus important de tous les biens ? » (2) Mais plus loin l'épicurisme nous fournira l'occasion de passer en revue. dans la mesure où notre sujet l'exige, les difficultés opposées à ce dogme par les incrédules de tous les temps.

<sup>(4)</sup> On lit dans une pièce attribuée à Ariston fils de Sophoele : you'z

<sup>2)</sup> Comparer l'irgumentation de Cotta dans le Denotura denume III, 30 : Si cationem homimbus du dederunt, malitiam dederunt; est emm malitia versula et fallax nocendi istio, lidem etiam disfraudem dederunt, facinus, ceteraque quorum milid nec suscipi sine catione, nec effici potest... ut donum hos divinum tationis et consilii ad frau dem homimbus, non ad bomilatem imperitum esse videatur». Raisonnement tout artificiel et bien digne de ceux qui se scandalisont de ce que la Createur, pour grandir l'homme, l'ait laisse « dans les mons de son conseil».

## V. - Platon.

Platon, on le sait, professait pour Socrate son maître et son ami une vénération profonde : mais il n'a pas cru devoir envisager du même œil la connaissance et l'explication de la nature. Un passage du VIII hvre des Lois nous découvre à cet égard toute sa pensée : « On dit qu'il ne faut ni cher cher à connaître cet univers ni étudier curieusement les causes des choses, parce que ces recherches ne sont pas permises. Il me semble au contraire que c'est fort bien fait de s'y appliquer. Mon sentiment passera peut-être pour un paradoxe peu convenable dans la bouche d'un vieillard. Mais quand on est persuadé qu'une science est belle, vraie, utile à l'Etat et agréable à la divinité, il n'est pas possible de la passer sous silence (1). » Plutarque a raison d'écrire que Platon a entrepris et réalisé cette grande tâche, réconcilier la piété athénienne avec l'étude de la nature.

Il est manifeste cependant que d'autres parties de la science ont eu pour lui infiniment plus d'attraits. D'une part, la psychologie, la dialectique, la politique et la morale l'ont occupé pendant longtemps, à l'exclusion de tout le reste : de l'autre son idé disme ne trouvait pleine et entière satisfaction que dans la contemplation de l'absolu et de l'immuable, Aussi, sans être un « acosmiste » à la façon de Xénophane et de

<sup>(1)</sup> Lois, 821 A. — M. Joel a très bien signalé les deux écueils auxquels se heurtait alors l'etude de la nature : « Hinter den Mauein Athens, no das reiche stadische Leben zuerst alle Seiten der Gustescultur entfaltete, konnte man die Natur vergessen : von der classischen Hohe des kennens, die doct der Menschengeist erklommen, konnte man beral schauen auf die Natur »

Parmémde, il ne viendra que tard à la nature (1), comme poussé à bout par les instances ou les résistances de ses disciples : depuis tant d'années il les entretenait du monde mvisible supra céleste (\$\infty\text{2005}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20}\infty\text{20

Voilà apparemment ce qui se répétait dans l'entourage liabituel de Platon, arrivé à l'apogée de sa carrière : voilà la préoccupation à laquelle le philosophe lui-même n'avait pas réussi à se soustraire (f) et voulant, autant qu'il était en lui, se prêter à cette curiosité nouvelle, après avoir complaisamment exposé et développé dans les dix livres de la Répu-

<sup>2)</sup> M. Lutoslawski constate a ce propos que deja dans le Théchte bien des probèmes de la plus haute importance relatifs à la couleur, a la lumière et à la chaleur sont agités, et résolus dans un sens presque moderne. — Avant lui M. Cimpbell dans son Introduction au Sophiste 1867) avait fut remarquer que dans les ouvrages presumés appartenu à la meillesse de Phion les termes empruntés directement ou m'itaphoriquement au vocabulaire de la physique et des mathématiques deviennent de plus en plus nombreux.

blique les pensées maîtresses de son système dans la double sphère métaphysique et sociale, il reprit un jour la plume pour ajouter à cette composition magistrale le monument célèbre, le complément précieux qui s'appelle le Timée. Et comme Platon est un esprit essentiellement synoptique, ne s'intéressant jamais à demi à la vérité, l'œuvre nouvelle, véritable résumé de ses connaissances, touchera tour à tour à toutes les sciences alors en honneur, mathématiques, astronomie, physique, anatomie et physiologie, étudiées d'ailleurs à la lumière d'une conception morale inconnue à tous ses devanciers.

Mais, quoi qu'il fit en un siècle demeuré encore étranger à toute vérification expérimentale, il était difficile à Platon, malgré son génie ou plutôt à cause de ce génie même, d'aborder l'étude de la nature avec l'assurance et surtout avec la méthode qu'apportent à ce genre de recherches nos savants modernes : en outre, comme les Ioniens avant lui, il semble s'attacher bien plus à la substantialité des choses, si l'on peut ainsi s'exprimer, qu'à leur causalité, au monde de l'être qu'à celui du devenir : nous n'avons pas à découvrir ailleurs le côté faible de son système.

Et en effet, qu'est-ce pour le grand philosophe que l'univers sensible, ce dives et præpotens naturæ regnum dont parle Valère-Maxime? C'est un compromis insaisissable entre l'être et le non-être, un assemblage de choses qui deviennent et passent, se déforment et se transforment incessamment. Considérée en elle-même, l'étude de la nature (pour la plupart d'entre nous actuellement le domaine par excellence de la certitude scientifique), n'est pas et ne peut pas être une science véritable (1) : c'est tout au plus un ensemble d'opinions plus ou moins plausibles (2), plus ou moins fondées, quelque chose

<sup>(4)</sup> Timee, 29 B.D. Pfleiderer attribue cette sorte d'abdication à l'échec de la tentative faite dans le Parménide (!) et ajoute : « Dem blossen sizé» entspricht naturgemass der λόγος oder auch μίθος είχώς, oder die Stufe der annahernden Wahrscheinlichkeit und der sinnigen Vermuthung ».

<sup>(2)</sup> Par ex., Timee, 68 D.

PLATON 339

comme une réédition plus érudite de la seconde partie du poème de Parménide. lei plus expressément que partout ailleurs, Platon reconnaît les bornes naturelles de l'esprit humain : est-ce ironie? jeu d'esprit? habileté oratoire? Non, c'est réelle conviction. Relisons, pour nous en assurer, ce passage bien significatif du Philèhe : « Quiconque s'adonne à de semblables investigations s'occupe une vie entière autour de cet univers pour savoir comment il a été produit, et quels sont les effets et les causes de ce qui s'y passe : n'est-il pas évident que l'objet de son travail n'est point ce qui existe tonjours, mais ce qui se fait, ce qui se fera, ce qui s'est fait? Pouvons-nous dire qu'il y ait quelque chose de certain dans ce qui n'a jamais eu et n'aura jamais d'existence stable? Comment avoir des connaissances solides sur des objets qui n'ont aucune consistance? Donc la vérité pure ne se rencontre point dans la compréhension et la science que l'on a de pareilles matières » (f).

Vent-on une seconde preuve encore plus décisive, s'il est possible, des dispositions d'esprit de Platon? On sait les éloges qu'en toute occasion il décerne aux mathématiques et à l'astronomie, « lesquelles attirent l'âme vers la vérité et forment en elle cet esprit philosophique seul capable d'élever nos regards vers les choses d'en haut, tandis que nous avons le tort de les abaisser vers les choses d'ici bas ». Or, que lit-on quelques pages plus loin? « Qu'on admire la beauté et l'ordre des astres qui ornent le firmament, men de mieux mais comme après tout ce sont des objets sensibles, je veux qu'on mette leur beauté fort au-dessons de la beauté veritable que produisent la vitesse et la lenteur réelles dans leurs rapports mutuels selon le viai nombre et les viaies figures. Or,

A) Pholoho, 19 A-B. Of Photon 198 A. Omelle n'ent pas etc la surprise de Platon, s'il wint pu voit d'us nos terres modernes la privsique se plient à la rigueur des aloris mathématiques, et les grandes lois du monde exprimces par des formules, au monts provisoires d'une presision viaiment metveilleuse?

tout cela échappe à la vue et ne peut être saisi que par l'entendement et la pensée... Nous nous servirons donc des astres, comme des figures en géométrie, sans nous arrêter à ce qui se passe dans le ciel, si nous voulons devenir de vrais astronomes, et tirer quelque utilité de la partie intelligente de notre âme, jusque-là délaissée (1 . »

Et jusque dans le Timée Platon reproduit sans se lasser la même distinction pour en tirer les mêmes conséquences. Ainsi, que faut-il chercher dans l'étude de la nature? un ingénieux délassement, une récréation curieuse d'ailleurs, éminemment digne d'un esprit élevé, « S'il est quelqu'un qui pour se distraire, négligeant l'étude des êtres éternels, essaye de se faire des opinions vraisemblables sur le devenir et se procure ainsi un plaisir sans remords, il se prépare pour la vie un divertissement sage et moderé (2) ». Mais encore un roup, de certitude, point.

Cependant, selon la remarque très juste de Zeller, si Platon rabaisse extrémement le monde des phénomènes, il s'en faut de heaucoup qu'il applique à la nature la conception toute mécanique et très prosaique de certains modernes : pour lui le sensible n'est que la negation partielle, non absolue de l'intelligible : le monde créé est « un dieu visible, image du Dieu invisible, » Voyons-le dans le Théétete 3) proclamer la dignité du philosophe dont l'ôme « mesurant, selon l'expression de

<sup>1)</sup> Republique, vii, (20 D et 530 B.

<sup>2) 50</sup> C: Utan t; åratarator torra torr torr ortor år vata braces himore himore torra jeriame tien dishemene siritar åustauthten himore himore no vara, pero or år to top 3 m ta å av rar epinemen of co. C. Terrementen. Intervische fiehden, t. II: a Mit Erstaunen muss man sehen, wie Plato alle solche grossartigen Theorien die auf die kleineren Naturen ihre steizesten Ausprüche in der Wissenschaft begrunden wurden, for ein spiel ausgiebt, das er mit den Mythen auf gleichen buss stellt... Was Plato wissenschaftlich nennt, soll feststehen, wie die euig nientischen bleen; die sogenannte Naturwissenschaft aber, deren Vertreter regelmissig von beneration zu Generation über einander lachen, hielt ex for mehr oder weniger gut begrundete Meinungen.

<sup>4, 173</sup> E. Cl. Lettre vii, 344 D.

PLATOY 351

Pindare, ce qui est au-dessous et au-dessus de la terre, et s'élevant jusqu'aux cieux pour contempler la course des astres, porte un œit curieux sur la nature de chacun des êtres de l'univers ».

J'irai plus loin : Platon a comme pressenti le rôle de la science dans le futur epanouissement de la civilisation. Il ne s'est pas borne à affirmer qu'une connaissance approfondede la nature de l'homme exige une connaissance préalable de la nature aniverselle : apres avoir rappelé fort opportunément tout ce que le génie de Périeles dut à la fréquentation d'Anaxagore, il ajoute cette réflexion bien remarquable : « Tous les grands arts s'inspirent de ces spéculations réputees oiseuses et indiscrètes qui tendent à penétrer les secrets de la nature : sans elles on ne saurait avoir l'esprit élevé ni se perfectionner en quelque science que ce soit (1) ». Et même, fait aussi curieux qu'inattendu, Platon attend de ce genre de méditation ou de contemplation un véritable perfectionnement moral: l'homme qui sait sur quelles bases repose l'ordre universel réalisera plus surement sa propre destinée (2).

Malheureusement Platon, qui savait mieux que personne tout le prix d'une bonne methode, a fermé les yeux à la seuse route qui pût ici le conduire à la vérité. Par la direction même de son génie, dit Barthélemy Saint-Hilaire, il s'était condamné a ignorer une partie de ces faits naturels dont il n'avait su ou ne croyait pas devoir tenir un compte sérieux.

<sup>(1)</sup> Phodre. - Arratoxène dominit de cette phrase celebre une explication ingémeuse (Eessus, Proparation - campdique, τι, 3, 8); καθαπ ροι έπτροί μερτ, τινα θεραπεροντες επιμελούντα πόν δλασ συματών πρώτος, ούτω γρήνας καθ τον μελλοντα τάνθάδε καταξεσθες την των δλασκούς σεδένας πρότερον.

<sup>(2</sup> l'once, 57 B-C Gelui qui s'exprimant de la sorte n'a pu manquer d'applaudir à ce passage d'Euripide : « Il homme qui est tout envier à la science ne modite aucune injustice : son aine, tandis qu'il contemple l'ordre malterable de la nature immortelle, son origine et ses eléments, demeure fermee à tout dessein honteux ».

Au lieu de procèder à pas lents, mais surs, il cede comme ses devanciers à cette tendance qui impatiente de tout délai veut qu'on diete d'avance à la nature ses répuises au profit de quelque these préconque.

Aussi bien l'esprit humain a-t-il ici un moyen tout prêt de contenter sa curiosité en dissimulant son impuissance : c'est à l'imagination qu'il demande la révélation des causes secondes et de feur mode d'action jusqu'au jour où l'observation et la reflexion les lui foront connaître (1). L'intuition rationnelle se substitue avec assurance à l'investigation experimentale : en de hardies synthèses on construit la nature que l'on devait analyser; on emprunte à la spéculation abstraite des lois a priori pour en déduire ensuite avec une logique infatigable les conséquences les plus lointaines. Socrate, nous l'avons vu, se détournait de la nature pour observer les hommes, en démêter les vices ou les ridicules : Platon s'en éloigna pour vivre avec sa pensée (2).

Ajoutons qu'il est du nombre de ces esprits de haut vol qui aiment à considérer les choses par leurs grandes lignes, et si je puis ainsi parler, par leur côté idéal 3. Nous rencontrons chez lui ce que Bacon appelait les idoles de l'intellectus vilu permissus : il est toujours tenté de mettre dans la nature plus d'unité, plus de régularité qu'elle n'en offre réellement (4). Il en à compris la beauté et la grandeur : optimiste par raison

i c i imagination n'est pas etrangere aux philosophes. Quebquesnus d'entre eux sont de grands poètes qui raisonnent. L'inspiration seconde en eux la pensée. Elle leur fait entrevoir ce que l'experience ne saniait beur faire atteindre. Le monde n'est-il pas un sublime possite en même temps qu'une admirable machine? » Misser, bloge de Sebelling.

<sup>2)</sup> torn to vogat priette Republique, vi, 026 B.

<sup>33</sup> Il arrive même a Platon de parler d'une « nature idente », i, Σιπίος και ακεβώς φίνες δπάργαισε (Timee, 52 Β).

i) « Accontume à raisonner moralement en morale, Platon à raisenné de même en physique; il à voulu expliquer toute la nature par des convenances ». Figury),

et par tempérament, il n'en a pas vu, il n'en a pas voulu voir ce qu'on a nommé « les hasards funestes ».

PLATON

Au reste le génie même égaré garde ses privilèges: il y a dans les intelligences supérieures une pénétration naturelle qui parfois triomphe plus sûrement des difficultés qu'un siège conduit selon toutes les regles de l'art. Dans ce vaste et obscur domaine de la philosophie scientifique Platon a mal résolu ou même mal posé plus d'un important problème. « Néanmoins du milieu de cette confusion sortent fréquemment des éclairs éblouissants qui décèlent le génie de l'auteur et font regretter qu'une méthode plus sévère ne l'ait pas guidé. Quelques aperçus pleins de profondeur témoignent de ce qu'il aurait pu faire dans une voie meilleure. C'est ainsi que dans l'école où il est demeuré vingt ans Aristote trouvait des pressentiments qui ont pu susciter son ardente admiration pour les merveilles de la nature, et éveiller en lui l'idée d'une science nouvellet! ».

Dans son Histoire du matérialisme, Lange nous montre a l'abstraction devenue l'échelle céleste au moyen de laquelle le philosophe s'élève jusqu'a la certitude : plus il est loin des faits, plus il s'estime près de la réalité » : il déplore « cette tendance intellectuelle qui croit dominer de haut le vulgaire empirisme et qui cependant est forcée de reculer sur tous les points devant l'empirisme, quand il s'agit de faire véritablement progresser la science (2) ». D'autres critiques, allant plus loin encore, ont accusé Platon d'avoir systématiquement méconnu le rôle nécessaire de la matière et du mouvement,

<sup>(</sup>f) Brandiser Sairr-Hiller, profitee de la triduction de la Phisque d'Aristote — Göthe, ce poete doublé d'un sarant et d'un philosophe, préférait aux analyses minuteuses du disciple les intuitions du mattre, si admirablement fait, montant-il, pour s'identifier avec la nature par l'intelligence et le sentiment.

<sup>(2)</sup> Le même critique ajonte p 7t': « Toutes les fictions platoniciennes n'ont donc réé et ne sont encore aujourd hin que des obstacles, des lacurs trompeuses pour la pensee, pour la recherche, pour l'assujettissement des phenomenes à l'intelligence humaine, entin pour la science positive et methodique.

Le philosophe ainsi mis en cause n'aurait pas trop de peine à se justifier. Sans doute il a subordonné le sensible à l'intelligible : jamais, nous le répétons, il ne l'a tout à fait sacrifié ; au contraire c'est à ses yeux le point de départ obligé de la connaissance; c'est à la vue des êtres créés que se réveille en nous par la réminiscence la notion de l'immuable et de l'incréé. De même que c'est la beauté corporelle qui doit nous faire aspirer à la contemplation de la beauté intellectuelle, de même rien n'offre une analogie plus étroite avec le rôle du bien dans le monde idéal que le rôle du soleil dans le monde visible. D'un mot, Platon, ce métaphysicien convaincu, n'en aura pas moins sa physique (1). Socrate, au témoignage de Xénophon, s'était fait une arme des contradictions de ses devanciers dans le domaine de la nature; Platon, mieux inspiré, s'efforcera de les dominer en les corrigeant (2). Son œuvre nous intéresse d'autant plus que la perte de tous les ouvrages autérieurs en fait pour nous le premier essai d'une philosophie véritable de la nature, le plus ancien Cosmos dans la bibliothèque scientitique de l'humanité.

La première question qui se présente ici semble bien être la suivante : qu'est-ce que la matière dans le système de Platon? Chez les modernes, ce mot de *matière* répond à une notion

Al Von le chapitre qui va suivre : La same à l'armada la

<sup>(2)</sup> Theophiaste à ce propos disait de Platon i tritte clitic fairle, \$7, 30 8 \$5, 00 \$7, 30 mass therefore — Le pythazorisme et l'atomisme, voilà deux sources aux puelles l'auteur du Tour n'a pass de dauxe de puiser Si l'expression asser peu courtoise xa tritta di atrittire. Di semble bien y ser certames there is de Hemo article et avancte l'estrett moment alle philosophe in Platon alemaniment et qui en us account as raggines e der les reaces along gres et le sisse sur les de militares aux puelles estre les fait genser et si inscriptions de membre, et con de les montres, les montres et en membre, et con de les montres, les montres et en membre, et con de les montres, les montres et en membre, et con de les montres, les montres et en membre, et con de les montres, les montres et en membre, et en de les montres, les montres et en membre, et en membre, et en de les montres, les montres et en membre, et en membre, et en de les montres, les montres et en membre, et en memb

concrète, opposée à l'esprit par ses qualités comme par son essence. Amsi entendu, ce mot, je le crains, n'existait pas dans le vocabulaire de Platon (1): avant lui en tout cas le concept de matière n'avait pas paru assez clairement délini pour réclamer une dénomination spéciale. Il va de soi que la philosophie platonicienne ne pouvait s'accommoder des réveries cosmologiques de Thales et de l'école ionienne, plaçant dans un élément particulier tout à la fois la cause et la substance universelles. Mais alors d'ou naissent tous les êtres sensibles? D'un principe complètement indéterminé, indifférent à toutes les formes, et pouvant par là, sans cesser d'être lui-même, entrer dans toutes les combinaisons.

D'apres le Philèbe, tout ce qui nous paraît devenir plus et moins, tout ce qui est susceptible de grandir et de diminuer, c'est-à-dire de se modifier sans limites, il faut le rassembler en quelque sorte en un, en le rangeant dans l'espèce de l'infini vo žarpor). Même laugage dans le Timée: a Le principe qui contient (2) tous les corps en lui-même, nous devons l'appeler toujours du même nom, car il ne change jamais de nature. Fond et substance de ce qui existe, il n'a pas d'autre forme, pas d'autre mouvement que la forme et le mouvement des êtres qu'il renferme... S'il était semblable à l'une des formes qui viennent s'empreindre en lui, lorsque se présenterait une forme contraire ou simplement différente, il s'y prèterait mal, la métamorphosant en sa propre apparence... Donc cette mere (3) des choses, ce réceptacle ancèce, de tout

<sup>(1)</sup> Elant donnée la multiplicité des termes auxquels Platon à reconspour rendre cette notion, il parait change qu'il n'ait pas songé an mot lèr, qui ne se rencontre chez lui (sauf pout-etre Philebe let C, ou il est pris dans un sens tassez voisin de celui ou nous l'attendions dans le Timee) que dans son acception popula re ou avec une signification metaphorique.

<sup>(2</sup> Le verbe dégarda, qui apparant ic. et dans phisieurs passages analogues est celui dont se sert constamment Platon quand il vent marquer que telle substance admet tel attribut (Vois notainment Philiphe, 25 E, 27 A, 27 E, etc.)

<sup>(3)</sup> Platon dit aussi τθερες — Le rapportement de mater et matere, en latin est a noter.

ce qui est visible et sensible, nous ne l'appellerons ni terre, ni air, ni leu, ni eau 4 ., ni aucune des choses qui en viennent. ni aucune de celles d'où ces éléments dérivent. Nous ne nous tromperons donc pas en affirmant que c'est une espèce d'être invisible et informe, propre à tout recevoir, qui participe de l'intelligible d'une façon obscure et inexplicable (2), » C'était, on l'a dit, une grave inconséquence de la part de Platon que d'enlever à la matière toute manière d'être, et de la maintenir néaumoins à titre de réalité; mais après avoir affirmé que les choses tiennent des idées tout ce qu'il y a en elles d'être véritable, il ne restait, semble-t-il, qu'à qualifier cet autre principe de μή őν ou tout au moins de θατερόν (3). Quoi qu'il en soit, les derniers mots de la citation précédente sont une attestation manifeste de ce que M. Dauriac a appelé le désespoir de Platon en face de cette matière qu'il aspirait à définir, et qui lui échappait sans cesse, apparaissant tantôt sous un aspect, tautôt sous un autre, toujours impatiente de nouvelles métamorphoses. De graves considérations le détournaient soit de la considérer comme un corps sensible quelconque, soit de l'appeler à jouer dans la sphère intelligible un rôle parallèle à celui des idées (4).

Il est même certain que le philosophe a été plusieurs fois

<sup>(</sup>t) Comme l'avaient fait les loniens. — La matière d'Anaxagore contenant toutes les formes; celle de Platon prend toutes les formes; deux conceptions moins éloignées l'une de l'autre qu'on ne serait tente de se le figurer.

<sup>(2)</sup> Pinele 50 B-51 B. - Bassfreund résume plutôt qu'il n'eclaireit cette definition de la matière dans la phrase que voici : « Das schlechthin formlose unveränderliche, beharrliche und identische Substrat aller ver inderlichen und wechselnden Frscheimungen und Bestimmtheiten ».

<sup>3.</sup> C'est peut etre lei le hen de faire observer en passant avec quelle souplesse merveilleuse la langue grecque se prête a ces subtiles distinctions metaphysiques, qu'elle esquisse sans les souhgner - Selon M. Brochard, ce terme emgmatique θ2753 o designe non pas la matière elle même, mais ce qu'il y a en elle d'intelligible.

<sup>(</sup>a) Voila pourquoi il la concort d'une part use à a σθησ ac ant », et de l'autre anti» à γιαμβία ν' ν θος μία ο πίπον 32 Β ;

sur le point de réduire cette matière originelle à l'espace, ou comme il s'exprime quelque part, « au lieu éternel qui ne peut être détruit et sert de théatre à tout ce qui existe (1) ». C'est même là, écrit Zeller, une dénomination essentielle et non métaphorique ou accidentelle (2). Ainsi pendant que certains critiques (3) soutiennent qu'il faut maintenir chez Platon la réalité complète et entière de la matière, d'autres, dans leur ferveur idéaliste, vont jusqu'à prétendre qu'aux yeux de Platon la matiere se confond avec la négation pure, quelque chose d'analogue au non-être de Hegel. Le plus récent éditeur. du Timée en Angleterre, M. Archer-Hind (1, ne voit dans ce dialogue qu'un monisme idéaliste, une ontologie déguisée, un procès tout dialectique enveloppé dans une description impliquant des événements qui s'accomplissent dans le temps et dans l'espace. Si cette interprétation toute moderne et cartésienne était exacte, non seulement Platon aurait renoucé en fait d'un bout à l'autre de sa cosmologie à toute explication de la multiplicité et du changement, mais on ne comprend plus ni comment la matière se trouvait à l'origine à l'état

<sup>(1) 32</sup> A. Voici les arguments communément allégues à l'appur de cette opinion (1) Platon distinguant ses trois principes, les appelle de re ra' phoaveral platon distinguant ses trois principes, les appelle de re ra' phoaveral platon des idees sont representés entrant dans la matière et en sortant (2.2 évez 22) ignérez, 50 C, — 3, le l'imer parlant de l'acargière emploie l'expression in qual C. — Cl. 49 E et non ignérale le l'entre parlant de l'acargière emploie l'expression de une du temps une explication si ingénieuse, ne traite de l'espace qu'il l'occasion de la matière. Il a très bien vu d'ailleurs 32 Bi que cette notion d'espace derivait pour nous de l'experience sensible.

<sup>(2)</sup> Aussi l'éminent Instorien définits il la mattere de Platon « die Form der Materialit d, der roumlichen Getheritheit und der Bewegung — La conception de Franck n'est pus très différente : « La matero première des anciens ne represente en aucune manière un être reel, un principe positif, qui partage avec bien le privilege de l'oternite : elle n'est que l'ensemble des conditions qui rendent les choses possibles ».

<sup>3</sup> Par exemple Sartorius dans les Philosophische Monatshifte,

<sup>(4</sup> Sons la plume duquet on lit des phrases comme celle-ci; » Material nature is but the refraction of the single existent unity. • Voici d'ailleurs comment cette edition est apprecise dans la *Herie critique*: «HEusre de seconde main, peu personnelle, peu sûre, peu méritoire ».

chaotique (1), moins encore comment cette « cause vagabonde 2 » a pu entrer en lutte avec l'intelligence dans la formation du monde, et ne cèder que contrainte à la persuasion de la sagesse.

Maintenant examinons de plus près la distinction des quatre éléments admis par Platon (3 avec toute l'antiquité: on sera trappé de voir jusqu'où les anciens poussaient la curiosité en ce genre de problemes, « Qu'est-ce qui les constitue chacun avec son caractère propre? lequel faut-il appeler plutôt eau que feu? Quelle dénomination convient à l'un quelconque d'entre eux à l'exclusion des autres? Comment enfin répondre sur ce point d'un ton ferme et assauré? c'est ce qu'il n'est pas facile de dire » 1). Bien que ces corps « roulent dans un cercle et semblent s'engendrer les uns les autres », ils n'en offrent pas moins, considérés isolément, une structure particulière, que Timée va entreprendre d'exposer, non sans avoir prévenu ses interlocuteurs qu'il se servira d'un langage juaccoutumé; mais, ajoute-t-il, vous me suivrez sans peine, n'étant pas étrangers aux méthodes et aux procédés que je dois employer dans mes démonstrations » (5).

Pour nous rendre compte de cette invasion des mathématiques dans la philosophie, il faut nous souvenir que depuis un siecle surtout les sciences exactes venaient de réaliser de

<sup>1)</sup> Παντα ταυτα είχεν άλόγως καί άμετοως ,63 Α).

<sup>(2)</sup> To the thermalone close altitle (48 A.

<sup>3)</sup> Chez Platon les eléments, entendus au sens physique et non au sens chimique comme chez Empedocle, sont d'après Hermanu die erste Scaranke, welche der formiosen Macht des stoffartigen Princips beigelegt ist ». Toute cette partie du Timez a ete l'objet d'un commentaire approfondi dans les Ftudes de Th.-H. Martin

<sup>18, 49 13.</sup> 

<sup>(</sup>i) Ces mots caractérisent tres bien le rôle essentiel joué par les mathematiques dans ce qu'on a appelé el éducation platomeienne », et dans l'unitation exigée par le martre de ses futurs disciples. N'oublions pas qu'il serait difficile de reprocher ici un excès à Platon sans alterndre du même coup d'illustres philosophes modernes, Descartes, Spinora, Leibnix et même hant.

PLATON 349

merveilleux progrès. La théorie des nombres notamment, l'histoire nous en fournit la preuve, était poussée chez les anciens beaucoup plus loin qu'elle ne l'est en général chez les modernes (1), et si l'auteur du *Timée* a puisé quelques germes de sa théorie dans ses entretiens avec les pythagoriciens de la Grande-Grèce, il était homme à les adapter à son système et à leur donner un développement tout à fait inattendu (2). Le premier, dit-on, il mit les admirables ressources de l'analyse au service de la science, et M. Tannery le félicite d'avoir donné une preuve éclatante de valeur spéculative en pressentant l'achèvement de l'éditice dont il jetait les fondations.

Mais essayons de résumer dans ses traits essentiels cette singulière conception de l'univers. Aussi bien Platon s'en fait-il expressément honneur, sans s'apercevoir que comme Descartes deux mille ans plus tard, de l'idée que la nature est l'œuvre d'une intelligence il passait à l'idée très différente que la raison se suffit à elle-même pour construire de toutes pièces l'éditice du monde. S'il va réduire à des figures planes et régulières les atomes irréductibles des éléments, c'est, n'en doutous pas, afin que jusque dans ses entrailles les plus profondes l'univers sort fait d'ordre et de beauté.

« Tout ce qui a l'essence du corps a aussi la profondeur. Tout ce qui a la profondeur contient nécessairement en soi la nature du plan. Une base dont la surface est parfaitement plane se compose de triangles ». Quant aux principes d'ordre supérieur, ajoute Platon, Dieu et quelques hommes aimés de lui sont seuls à les connaître (3).

<sup>(1)</sup> Ainsi Pythagore et Platon portaient de nombres à triangulaires » ou « pyraimidaux », tandis qu'Euclide et son école distinguaient avec soin les nombres » linéaires, plans et solides ».

<sup>(2</sup> Crez Platon le luen n'est pas un ripport mathematique, mais les mathématiques constituent l'intermediaire necessaire (10 2012), auquel doit reconrir le Demiurge divin.

<sup>(3-53</sup> D. — Cf. Gæthe, Betrachtungen ober Naturnissenschaft 1, 15): Das anmittelbare tewahrwerden der lephienomene versetzt uns in eine Art von Angst, wir folden unsere Unzulänglichkeit; nur durch das ewige Spiel dei Empirio belebt erfregen sie uns ».

Il y a je ne sais quelle hardiesse dans cette tentative faite par un métaphysicien du 1v° siècle avant notre ère pour construire le monde réel à l'aide de pures spéculations géométriques (2) : nous verrons tout à l'heure quel correctif Platon

<sup>(1)</sup> Tamée 57 D: 'Ης δέ, δεί θεωσούς γίγνεσθαι τούς μέλλοντας περί φύσεως είκότι λόγος γρήσεσθαι. L'importance de l'observation et de la recherche expérimentale n'avait donc pas échappé au géme pénétrant de Platon. — Chez Pythagore c'est à la theorie des nombres qu'était dévolu le premier rôle en cosmologie : ici au contraire c'est à la theorie des surfaces. Ainsi, comme le fait remarquer M. Milhaud, l'intuition géométrique devient représentation de la quantité : au lieu de se borner à des additions purement mécaniques. Platon se trouve entraîné vers des préoccupations dynamistes et qualitatives, alors que les postulats mathematiques sur lesquels repose son explication du monde semblaient emporter l'exclusion de toute finalité.

<sup>(2)</sup> Comment se représenter sinon par quelque chose d'étendu, c'esta-due justement de géométrique, le reflet des idees dans l'espace? mais l'esprit n'en est pas plus satisfait : « Dass diese Zutherlung willkorlich ist und nur wegen der nothdurftigen natuiwissenschaftlichen Linsicht des Alterthums begreiflich erschemt, hegt auf der Hand « (Тексимплен). « Je lis dans M. Tannery, si compétent en tout ce qui touche l'histoire des sciences dans l'antiquité, que les cinq polyèdres réguliers requient à partir du iv siècle, le nom de « figures platom-ciennes ».

lui-même, hésitant et troublé, s'est vu obligé de lui apporter. Quoi qu'il en soit, et sans rechercher ici les analogies qu'on pourrait découvrir dans telle ou telle théorie moderne, écoutons un savant respecté résumer l'impression profonde qu'il avait éprouvée en face de cette partie du Timee : « Plusieurs passages, écrits du point de vue le plus élevé, témoignent de la conscience qu'avait Platon de l'insuffisance de ses connaissances. Ce n'en est pas moins une chose considerable que la distinction des quatre éléments par les formes géométriques qualifices aujourd'hui de cristallines, et l'historieu de la science doit faire remarquer que Platon s'est élevé à cette grande idée par la seule force de sa pensée, tandis que les savants modernes y ont été conduits successivement par la cristallographie, la physique et la chimie. Ne connaissant que des propriétés physiques, comment Platon aurait-il échappé à l'impossibilité de comprendre des faits qui sont du ressort des propriétés chimaques (1)? »

Et maintenant, quelle puissance a fait jailler de la rencontre des éléments le monde avec toutes ses merveilles? S'en tenir uniquement aux faits et ne pas remonter plus haut jusqu'a un premier auteur, aux yeux de Platon ce serait une aberration, presque un sacrilége. Suffit-il d'ailleurs, pour satisfaire notre raison, d'invoquer je ne sais quel attrait supposé vers l'idéal, je ne sais quel trésor de tinalite intime dépose dans l'atome, ou d'imaginer des lois fatales, expressions abstraites des rapports naturels des choses, ou encore d'attribuer les mouvements de l'univers à une force inconnue inhérente aux corps, a de certaines propriétés (2000), ou a quelque chose de semblable? Le religieux disciple de Sociale ne l'a pas cru : avec une conviction éloquente et vraiment communicative il ne s'est pas lassé de proclamer l'existence d'une intelligence

<sup>1)</sup> C. r. & L. Linen d d & r ints, 1868.

parfaite, d'une bonté souveraine, antérieure à toutes les harmonies que conçoit notre pensée ou que perçoivent nos regards.

Ainsi s'achève la théorie de la finalité, à peine ébauchée par Anaxagore, affirmée plutôt que démontrée par So-crate (1).

Con'est pas, comme on pourrait le croire, que Platon ait totalement ignoré les théories de nos évolutionistes. « On soutient, nous dit-il. que le feu, l'eau, la terre et l'air sont productions de nature et de hasard, et que de ces éléments sans vie, poussés çà et là à l'aventure, s'est formé tout ce que nous voyons. On les appelle du nom de nature et l'on prétend que l'âme n'a existé qu'après eux et par eux ». Ecoutons maintenant sa réponse. « Tous ces systèmes fauteurs d'impiété ont renversé l'ordre des choses en ôtant la qualité de premier principe à la cause première de la génération et de la mort de tous les êtres : ils n'ont pas su ce qu'était l'âme, ce que sont ses facultés... Toutes les productions de la nature 2) et lanat ure elle-même, selon la fausse idée qu'ils attachent à ce terme sy où éghés izovouisons siré rours) sont postérieures et subordonnées à l'art et à l'intelligence » (3). L'auteur pla-

<sup>14</sup> Notons en effet que cette conviction se fait jour non seulement dans le Tunée, déprécié à tort comme trop mythique par un certain nombre de critiques, mais encore dans les Lois, ce testament à la fois philosophique et politique de Platon. Voir mon mémoire intitulé La théodicée platonicienne, dans les Comptes rendus de l'Academie des sciences morales, Feyrier 1896.

<sup>2,</sup> Dans cette phrase (Lois, X, 892 C): φίσιν βούλοντα. λίψειν γίνεστν τένν περί τὰ πρώτα, il semble bien que Platon vise des penseurs tels que cet Epidicus, auquel Stobée, qui le place entre Herachte et Archelaüs, attribue la thèse que voici : Υπό φίσεως ψεψεννήσθαι τον κόσμον.

<sup>(3)</sup> Lois, X, 891 E et XII, 966 E Dans ce dermer passage, Platon, qui s'étonne qu'on ne tombe pas à genoux devant les merveilles du monde organique et inorganique, paraît à un autre point de vue reconnaître qu'autour de lui l'étude de l'astronomie et des sciences connexes était suspecte de conduire à l'athéisme (ἀθερος γίγνεσθαι καθεροπολόπας τος οίδε τε γεγνόμεια ἀνάγκαις πράγματα, ἀλλ' οδ διανοίαις βουλ έρεως ἀγαθών πέρι τελορμένων).

tonicien de l'Epinomis, après avoir reproduit et réfuté à son tour avec non moins d'énergie l'explication matérialiste du monde, conclut ainsi : « Voilà un système qu'il est impossible d'accepter, impossible de gouter (1)». Enseignement philosophique d'autant plus opportun en ce temps là que l'étude progressive de la nature faisait de plus en plus toucher du doigt une foule d'erreurs mythologiques, désormais objet de dérision.

Ainsi la nature (2) est le théâtre ou s'est exercée la perfection (3 de l'Etre suprême voulant réaliser hors de lui-même les splendeurs du monde des idees. (4) Un Dieu façonnant la matière à l'image de modèles achevés doit introduire l'ordre et la beauté dans l'univers sorti de ses mains. Et cependant ici-bas tout n'est pas parfait : pourquoi done les idées éternelles n'apparaissent-elles dans le monde sensible qu'à l'état d'ébauche ? comment la matière résiste-t-elle à l'artiste divin, réduit à n'imprimer en elle qu'un pâle reflet des magnificences qu'il contemple? Grave problème dont Platon en dépit de son optimisme a eu conscience. Et comment l'a-t-il résolu? Ecoutons sa réponse : « L'origine des choses est dans l'action

<sup>(1) 988</sup> C. - Cf. 981 A : τίς τρόπος άν είν, τοσούτον περιφώσειν ογκον τινά φύσην τών αύτον ἀεί γρόνον;

<sup>(2)</sup> Stobée en donne dans le système platonicien la définition survante : τὸ παθετὸν τῆς φοτιώς, « la partie passive de l'univers. »

<sup>(3)</sup> Se souvenir que 2729%, (6), le superfatif éxistes) traduit avant tout aux yeux du tries non pas la bonté, mais une superiorité de nature.

<sup>(4)</sup> Ce « démuirge » nomme déjà incidentment dans la lieput lique (4), 330 Å, sauf à devenir un peu plus laid le personnage essentiel du Timo e, semble combler par son intervention une lacune indiscutable de la Theor e des Idees. « Im l'imaus behaupte ich dass der Demuirg desselben durchaus nuch Ausdrück eines philosophischwissenschaftlichen Brings nach Erz nizing und Verhesserung namentlich der Ideen, lehre sei » (M. Priendem, L.C., p. 639 — De fact on dirait qu'Aristote n'a pas pu ou n'a pas vouluse résigner à voir dans cette fiction un principe au sens philosophique, car il se pose gravement la question : τ έστι τὸ ἐργαζόμενον προς 'διας ἀποβλεπον; (Metaph., I, 9, 99120).

combinée de la nécessité et de l'intelligence (1). Delle-ci a présidé à la création de la partie divine et immortelle du monde : celle là à tout le reste.

Avant l'intervention du démiurge, ce qui existait (2) s'agitait sans trève comme sans but: un principe désordonné y produisait un mouvement confus, résultant de la violence des forces contraires. Voilà de quel chaos l'acte divin retira toutes choses, afin de leur communiquer la plus grande perfection possible « par tous les moyens auxquels la nécessité se prêtait en se laissant persuader par les conseils de la sagesse (3) ». Qu'est-ce que cette nécessité dont l'imée parle en tant de passages? Ce qui dans le monde ne se laisse pas réduire à la notion de l'Idée, « une force aveugle qui après avoir régné seule sur la matière éternelle est obligée, sans abdiquer, de se soumettre plus tard à l'action supérieure de la Providence » (4). Ainsi la puissance suprème se heurte à des bornes infranchissables; le mal n'est pas l'œuvre de Dieu (5), mais

<sup>(1)</sup> Timée, 48 A : ζύστασις ἀνάγκης καὶ νοῦ. Démocrite et Anaxagore étaient ainsi conciliés.

<sup>(2)</sup> Cette matière chaotique, sur laquelle ni les sens ni l'intelligence n'ont de prise, n'est-elle chez Platon qu'un ressouvenir des traditions anciennes et notamment de la Theogonie? M. Fomilee (Philosophie de Platon, 1, p. 542 et suiv.) se refuse absolument à attribuer sinon à titre d'hypothèse symbolique la doctrine du chaos primitif, « si illogique en elle-même et de plus en contradiction formelle avec la théorie des Idees », au philosophe qui a cerit le Parmende. Cependant la préexistence des élements est affirmée à plusieurs reprises dans le Timee, et de la façon la plus explicite : mais il paraît qu'ici tout est « exotérique, allégorique », et que le vrai Platon ne se rencontre que dans les énigmes du Parmende.

<sup>(3)</sup> Τζε ἀ/αγαης ζετωμένης διά πείθους. L'eloquence et la persuasion dont elle est l'ouvrière jouant leur rôle jusque dans l'action créatrice! Il faut être dans l'Athènes de Periclès et de Démosthène pour imaginer pareille conception.

<sup>(4)</sup> Th. H. MARTIN, Etudes sur le Tomée.

<sup>(5)</sup> On sait avec quelle insistance Platon revient sur cette thèse, au X\* livie de la Bepublique et ailleurs. Déjà on pouvait lire dans le Theetète: « Il y a dans la nature des choses deux modèles, l'un divin et bienheureux, l'autre sans Dieu et misérable », et nul n'ignore en

la conséquence satale de la matière entravant ses desseins (1). Toutelois au regard de Platon les ombres s'évanouissent dans l'éclat de la sumiere : si l'univers est trop étroit pour contenir le beau infini, trop imparfait pour réaliser jusqu'au bout les plans de l'artiste immortel, il n'en a pas moins sa perfection relative, son imposante grandeur. C'est « un Dieu sensible, image de son auteur » et l'unique moyen par où ce dernier pût se révéler à des êtres raisonnables (2. Chrysippe appelant le Timée « le gouvernement ou la cité de Jupiter » : c'est « un hymne magnitique (3) a la bonté du démiurge, aux merveules de l'organisme humain, à l'excellence de l'àme qui dans le moude comme dans l'homme dompte la perversité

quel embarras le philosophe a jeté ses commentateurs même les plus ingemeux, lors ju'au Misse des Lois il a paru, ne fôt-ce qu'en passant, envisager l'hypothèse de deux ames du monde, l'une bonne, l'antremauraise. Sur ce dormer point je me permets de renvoyer le lecteur. à mon memorite dejà cité sur la Théoduce platonicienne, M. Pileiderer n'ast il pas caeson d'affirmer qu'il n'a ete donné à aucun platesophe d'expliquer le problème du mai plus claurement et plus rationnellement. que ne l'a fait Platon f. . Sera t'un plus satisfait, par exemple, du fangaze que M. Hébert prête au philosophe athèmen dunales le philosophie clareteenie, mai 1893 au cours d'un entretien suppose avec le cé-Ribre Barwin to a Pontique avancer in onsider ment sons restriction awane, que la nature est l'ensire de theu? n'a-tode pas our un rôle actif dans sa propre évolution " N'est-elle point doues dans s'in fond d'une spontanéaté et d'une intelligence, obscurés dans l'instinct de I'm mal, plus d'ures dans la raison et la blocte de l'hombie . Pour qual donc ne pas distinguer entre co par resulte da libre exercice de cette spintamente imputable i la scule nature, et ce qui cont de frieu. a seriou les energies primitives d'ou est derivée l'organisation, bienveillante en somme, de l'anners?... Il mas miles excessives, excessives souffirmers, telle est la les que la miture i climsa.

M Maillet nous offin, ilestoria, une explication differente . « La Provi lence de Ploton est une action qui a sans debte son principe en licu, mais qui en mone tem, s provoque et dirige une action correlative le la nature, entre ses manis un instrument pour la realisation de ses dessens. Influence diplicuts toute persuasive, comme celle de l'édocation.

<sup>( 1,</sup>m v, 92 C et 69 A

<sup>3</sup> On pourrait ajouler " le premier qu'ait enténdu le monde idolâtre.

de la matière par l'harmonieuse uniformité de ses révolutions » (1).

Si dans l'analyse de la physique platonicienne on voulait se laisser guider par Platon lui-même, il faudrait placer au premier rang des notions comme celles de temps et de mouvement. Au lieu de descendre dans le détail, la science d'alors préférait s'arrêter aux notions fondamentales dont nous nous désintéressons au contraire trop aisément aujourd'hui. A ce point de vue, comme les *Principes de philosophie* et la Ve partie du *Discours de la méthode* nous en apportent la preuve, notre Descartes se rapproche encore singulièrement de Platon. Mais on nous excusera de ne toucher à ces questions que dans la mesure ou elles éclairent l'idée que le *Timée* nous donne de la nature.

Le monde, tel que le comprenait Platon, n'est-il pas éternel? Le philosophe grec semble avoir hésité, comme Kant, en face de la redoutable antinomie que ce problème faisait surgir devant sa raison. Cependant il enseigne en termes exprès que le temps, œuvre de Dieu et image permanente de l'immobile éternité (2), n'a commencé qu'avec le monde dont il mesure la durée (3), et il ajoute : « Afin qu'il y eut une mesure évidente de la lenteur et de la vitesse relative des astres. Dieu alluma dans le second cercle au-dessus de la terre (4) cette lumière que nous nommons le soleil : il éclaira

<sup>(</sup>f) Len Carrier

<sup>(2) 37</sup> D: Διακοσμών άμα οδρανόν ποιεξ μένοντος αλώνος έν έν κατί άς θι μόν 'ορσαν αδωνίον κίκονα : pensée brillante, que la postérite a legitimement admirée.

<sup>(3)</sup> Ainsi, selon une remarque ingenieuse de M. Brochard, ce n'est pas, comme nous avons coutume de le dire aujourd hui, le monde sensible qui est dans le temps et dans l'espace, mais le contraire

<sup>(4)</sup> Notons a ce propos que le système astronomique exposé dans le Times repose sur l'immobilité de la terre au centre du monde. Il est vrai, si l'on en croit Théophiaste, que Platon vieillessant aurait ou imaginé ou emprante la l'école pythagoricienne une theorie plus rationnelle.

PLATON 357

ainsi d'un vitéclat toute l'étendue du ciel, et fit participer à la science du nombre tous les êtres vivants qui en avaient le privilege. » A cette autre question : la nature doit-elle durer toujours? le philosophe n'a pas donné davantage de réponse formelle, l) : car ce n'est qu'aux éléments divins de la création que s'adresse la promesse souveraine du Démiurge : « Vous dont je suis l'artisan et le père, vous êtes indissolubles, parce que je le veux. Tout ce qui est composé peut être dissous, mais il n'y a qu'un méchant qui puisse vouloir anéantir ce qui est beau et bien proportionné. »

Sur le mouvement « les vues de Platon sont incomplètes ou peu précises, mais pleines de grandeur, et à quelques égards elles peuvent passer pour le dernier mot de l'esprit humain sur ce profond et difficile sujet... Après les travaux des philosophes et des mathématiciens modernes, on en sait beaucoup plus long sans doute, et l'analyse a mis en lumière une foule de détails dont Platon n'a pas eu le moindre soupçon. Mais c'est lui qui, le premier, a placé ce probleme à la hauteur qu'il devait toujours conserver... La question du mouvement dans le monde et dans la nature se lie intimement à la question même de Dieu et de sa Providence. Platon l'a bien compris et c'est une gloire qui lui appartient mieux qu'à qui que ce soit 2) ». L'argument du « premier moteur » u'a été mis en forme que par Aristote, mais l'idée originelle revient à Platon.

Dans le Timée quatre grands principes doiveut rendre compte des lois d'équilibre de l'univers : l'impulsion circu-

t) Voir notamment Times, 38 B. — Quant à la série indefinie de destructions et de creations qu'implique le mythe du Politique, je laisse à ceux qui admettent l'authentique de ce distogne le soin de mettre d'accord cette doctrine avec les enseignements tout opposes du Timés.

<sup>(2)</sup> Britisher Sant-Hilare. — En dehots du Timee sauf le passage du Thectète TH D. où lous les mouvements sont ramenés les uns à l'àllic ωτ ς, les autres à la σουπ, je ne vois que les dermers livres des Lois on Platon se soit éléndu sur la nature et les divers genres du mouvement.

laire qui lui a été imprimée, l'attraction des semblables, la loi de transformation des éléments, enfin la répartition, dans l'espace, de la masse principale de chacun des quatre corps primitifs.

Reste maintenant à expliquer cette forme d'activité, cette source supérieure de mouvement qui s'appelle la vie. Les premiers loniens avaient admis qu'une certaine puissance inséparable de la matière l'organise et l'anime. Le fond de cette théorie se retrouve chez Platon, mais avec cette différence que les causes secondes, telles qu'il les détermine, ne lui ont caché ni le pouvoir ni la bonté de la cause première, habile à se ménager des auxiliaires dans le gouvernement de ce vaste univers, en vue d'y réaliser autant que possible le règne du bien (1). Et sur ce point Platon fait une constatation qui après vingt siècles et plus n'a rien perdu de sa justesse : « Aux yeux de la plupart des hommes, ces causes ne sont pas seulement secondaires, mais principales, parce qu'elles échaussent, refroidissent, condensent, dilatent et produisent mille effets analogues : or elles sont incapables de raison et d'intelligence. »

Ce qu'il faut noter avant tout, c'est que sur le terrain cosmologique plus que partout ailleurs Platon est resté fidèle aux vues de Socrate son maître. Loin de se persuader avec certains modernes que « la croyance à une finalité consciente compromet gravement l'explication scientifique de la nature », après avoir défini avec netteté dans le *Phédon* (2) le principe même des causes finales, il en a fait dans le *Timée* une constante application (3). S'il paraît débuter par une explication

<sup>(4)</sup> Tumée, 46 C: τὰ ξυναίτια, οῖς θεὸς ὑπηρετοῦσι χυῆται. C'est de la même facon que le corps est attaché au service (ὑπηρετία) de l'âme.

<sup>(2) 97 () :</sup> τὸν νοῦν κοσμείν πάντα καὶ ἔκαστον τιθέναι ταύτη, ὅπη ἄν βέλτιστ' ἔγη.

<sup>(3)</sup> Théophraste a dit de lui très justement : μόνος ἢ μάλιστα τῷ ἀπὸ τοῦ προγορῦντος αὐτίᾳ κατεχρήτατο. Mais si Platon approuve hautement et emploie sans ce-se cette façon de raisonner, il en pressent les écueils : « Sur les raisons qui ont déterminé la formation des êtres,

PEATON 359

mécaniste des choses, il se hâte d'y superposer une explication finaliste (1): des types spécifiques qui ne trouvent ni dans la matière leur cause efficiente, ni dans la géométrie leur représentation nécessaire, ne peuvent être l'œuvre que d'une volonté intelligente. lei ontologie et téléologie ne font vraiment qu'un.

Au jugement de Platon jet cette thèse sera reprise après lui par les stoiciens) le monde considéré dans sa totalité doit posséder toutes les perfections de ses parties : aussi nous le présente-t-il tantôt comme un animal vivant, tantôt même comme un dieu : définitions étranges, dont s'accommodent mal nos propres habitudes d'esprit. Ce qui a surtout frappé l'auteur du *l'imée*, c'est la nécessité d'établir un intermédiaire entre l'idée et la matière inerte. Cet intermédiaire Platon crut le trouver dans l'âme (2), principe divisible en même temps qu'incorporel, « participant de la raison et de l'harmonie des êtres intelligibles et éternels ». A ce prix seulement, puisque le démiurge est rentré dans son repos, peut s'expliquer la conser-

pour pouvoir dire : voità la vérité, il faudrait l'avoir apprise de flieu même ».

<sup>(1) «</sup> The reality of things has in their purpose... The unged search for sensation is transformed into a moral and enthousiastic cult of goodness » (Bios, Christian platonists, p. 100 et 106. Aimsi landis que l'observation nous fait connaître les étapes successives des divers et innombrables procès qui s'accomplissent dans la nature aimmée et inanimée, seul notre sens moral nous en révèle la signification. Nous verrons cependant dans une partie subséquente de ce travail la place d'honneur qu'occupe Platon dans la science proprement dite.

<sup>(2</sup> Platon ne semble pas avoir clairement saisi en quoi l'unité de l'être moral differe de celle d'un corps organisé, laquelle à son tour lui sert, comme on le sait, pour definir l'unite necessaire dans les ouvrages de l'esprit. — Notons en passant que dans le Phedre où Platon touche d'assez près à ces divers problèmes, il n'est question qu'indirectement d'une àine du monde, theorie admissible pour les anciens, aux youx desquels l'âme est avant tout un principe de mouvement, tandes que pour nous modernes, tous élevés plus ou moins à l'école de Descartes, c'est une substance dont toute la nature est de penser.

vation indefinie de l'ensemble de la creation avec l'ordre qui y éclate de toute part, a l'une œuvre privée d'intelligence ne peut être plus belle dans son ensemble qu'une œuvre pourvue d'intelligence : donc liteu mit une ame dans le monde. » Argumentation etrange, mais conforme aux idées de l'antiquité qui n'avait pas encore appris à isoler la cause de l'effet dans les grands phénomènes de la création.

Cette conception de l'ame du monde sans laquelle aux yeux de Platon la nature fût restée muette et inerte, cette « biologie de l'univers », pour parler comme Gahen, avait éte ébauchée dans plusieurs des philosophies antérieures : plus tard le stoicisme en fera un de ses dogmes essentiels (1). Telle que le Tonée l'expose dans un langage où un symbolisme qu'on pourrait croire oriental se mèle constamment à l'élement scientifique, elle ne manque ni de poésie ni de grandeur (2) ; mais Platon a eu le tort de prendre pour un être à part, extérieur à la matière, l'ensemble harmonieux des lois qui régissent ce vaste univers 3).

<sup>(1</sup> Dans le sers célebre ou virgile à traduit cet axiome de la cosmologie stoicienne (Encide, vi. 227) Benoît interpréte le serbe réflichi se miscet comme la marque d'une idée plus nette de l'action exercée par l'ime du monde sur le corps qu'elle anime — Platon nous la présente comme formée du mélange du méme, de l'autre, et d'une essence intermédiure que M. Brochard croit être le nombre. Et pourquoi cet alliage? c'est, ast on répondu, en sertu du principe ; simile simile co-quisseitur, afin que cette ame soit enpable de connaître tous les genres de realites. Cette explication ne me paraît guere satisfaisante : si elle était exacte, il faudinit convenir que les prétendus idealistes de la Grece intique étaient des realistes renforcés.

<sup>12</sup> Dans son remarquable memoire Uber die platonische Weltseele Breckh sexprime comme il suit au sujet des fictions du Timee; « Als Ideen verdienen sie alle Achtung; sie sind acht humane Ideen. Nicht die reine Form des Welfalls ist ausgesprüchen, sondern eine Form, unter welcher dasselbe ein Pythageris, ein Platon empfangen, oder woxi er es gestaltet hit. Und sollten wir treffheher Meister schene bebille nicht mit Liebe betrachten, wenn mich die Originale, nach welchen sie gearbeitet worden, nicht getroffen sind ? •

<sup>3</sup> A cette question (e.Y. 1-t-il un nombre infini de mondes on seulement un nombre limité? « Platon r pond , « Celin qui reflichira

PLATON 361

Nous retrouverons un peu plus loin la contribution apportée par Platon non plus à la philosophie, mais à la science proprement dite de la nature : essayons de résumer les impressions qui se dégagent de cette partie de son œuvre.

Evidemment ce que les anciens appelaient la physique (1, n'a pour Platon qu'une valeur toute relative. Sur ce terrain, il ne cesse de le répéter. l'esprit humain ne peut aller au delà d'une probabilité ou même d'une simple vraisemblance (2, : et les seules affirmations categoriques qu'il se permet sont une application de ses principes métaphysiques (3).

α En fait, le monde sensible existe de quelque manière : rationnellement, il n'est que possible en lui-même, il est pure

attentivement comprendra qu'on ne saurait tenir pour un nombre infinithèse de Démocrite — saus manquer de connaissances qu'il n'est
pas permis de ne pas avoir. Mais n'y en act il qu'un seul ou plusieurs?
Problème embarrassant a résondre. Quant à nous, nous pensons que
l'opinion d'un monde unique est la plus vraisemblable : mais un autre
placé a un point de vue différent pourrait fort bien en juger autrement », poi C)

(i) Les diverses expressions employées dans la suite, ή, φυσική διεξοδος, ὁ φυσικός λόγος, ομ. ή φυσική tout court, n'existent pas chex Platon.

c2) If y a néaumons, à mon avis, quelque exagération dans le pugement suivant d'Archer-Hind; « Physical speculations according to Plato are prolitable only in so far they can be made subservient to metaphysical science; to suppose that they have any intriusic ment is an egregious error. They can only be pursued for their own sake with a view of recreation. — Platon nous avait sans doute promis un divertissement dans le Timec; mais ce divertissement a par access des affures singulièrement serienses et scientifiques. D'ailleurs le philosophe lui-même a pris soin de distinguer entre les verites dont il a la certifique et les hypothèses qu'il avance avec la parfaite conscience des limites imposées à nos connaissances, limites que les savants modernes sont si disposés a oublier ou a franchir.

3) Si de ce chef le positiveme contemporain le condumne, cappelons-nous cette decliration d'E Caro: Avant de saisir l'ordre dans ses manifestations variées, nous le pressentous, nous affirmons a perori que le Cosmos est intelligible, c'est-à-dire que ses phénomenes sont de nature à étre ramenes a une unité rationnelle. matière: rationnellement aussi il y a une réalité à laquelle il participe d'une manière mystérieuse. » Après avoir ainsi résumé à son point de vue la doctrine de Platon, M. Fouillée ajoute: « Maintenant, est-il nécessaire de donner un nom et comme une étiquette à son système? Dualisme, création, idéalisme, panthéisme, ces mots sonores ne sont-ils pas souvent bien vides? Ce qui est certain, c'est que dans le cas présent ils seraient ou trop précis ou trop vagues pour désigner la doctrine platonicienne (1). » Peut-être cependant notre embarras cesserait-il si l'authenticité du Sophiste était absolument démontrée (2). Que lit-on en effet dans une page peu connue et rarement citée de ce dernier dialogue:

Les êtres vivants, les plantes, les objets inanimés contenus dans les entrailles de la terre, est-ce une autre puissance, une autre action que celle d'un Dieu qui a fait que, n'existant pas d'abord, toutes ces choses ont dans la suite commencé d'être? ou bien, faut-il là-dessus adopter la croyance et le langage de la foule, persuadée que c'est la nature qui engendre tout par une cause mécanique que ne dirige pas la pensée? » (3)

Ce qui est remarquable, ce n'est pas que la première opinion soit adoptée par l'auteur avec la même conviction qui lui fait repousser la seconde : ce sont les expressions mêmes dont il se sert pour la traduire : ni Platon ni aucun autre écrivain païen ne s'est jamais approché de plus près de la notion judaïque et chrétienne de la création.

<sup>(1) «</sup> Yet herein Plato was defective that he did not correct and reform the abuse of this word Nature, that he did not screw it up to a higher and more spiritual notion. » (Colverwell, On the light of nature, p. 37 de l'édition de 1837)

<sup>(2</sup> M. Lutoslawski tient d'ailleurs le Sophiste pour l'un des derniers écrits de Platon : « This dialogue belongs evidently to Plato's old age, and is, just as the *Timaus*, much later than the *Républic* and *Phadrus* » (p. 441).

<sup>3 263</sup> C : Μῶν ἀλλου τινὸς ἥ θεοῦ δημιουργούντος φήσομεν ὅστερον γίνεσθα πρότερον οὐχ ὄντα;

Constatons en outre que si en maint passage la doctrine platonicienne confine au pantheisme, l'auteur de la République et du Timée n'en a pas moins tenté un visible effort pour échapper à la fascination invatérieuse que ce système a de tout temps exercée sur de grands esprits. Bref, et pour conclure avec Nourrisson, cet idéalisme, quand on a soin de le dégager des abstractions et des mythes (1), se traduit en une philosophie de la nature qu'à beaucoup d'égards les modernes n'ont pas surpassée. Si Platon n'est pas allé jusqu'à concevoir et affirmer nettement l'acte créateur, dont ni la raison intuitive ni la raison discursive ne sauraient nous donner une représentation adéquate (2), du moins il a le ferme vouloir de distinguer et de maintenir à leur place la matière, l'homme et Dieu. Pour qui pénètre au fond des choses. l'élément essentiel de la philosophie de la nature chez Platon, c'est le divin (3) : cet élément, il le cherche et le met

<sup>1)</sup> Dans sa thèse audaeieuse De Platonicis mythis. M. Couturat s'appuie sur certaines expressions poétiques et métaphoriques du Timée pour écrire un chapitre sous ce titre. Mundi fabera mythica est. Sans entainer au sur ce point une polemique en règle, je me bornerai a répon fre avec M. Apelt : Als tieferste Wahrheit bleibt doch der trundgedanke des Mythus stehen, im Timeus zum Reispiel, der Gedanke son Gott, ils dem letzten Grund der Dinge, als dem heiligen Urheber der Welt. Auch die Ideen verdanken ihr Sein der toottheit.

<sup>(2)</sup> A ce propos on a dit avec raison que Platon s'etait arrêté devant la seule la come que la raison se soit recon que tuipu ssante à combler. Seule la notion de creation va jusqu'un bout de l'idee de puissance, c'est-a-dire pusqu'au bout de l'idee divine (l'est qu'en effet aussi long-temps que la nature est indépendante de l'inen dans son étre, elle ue lui est pas absolument seum, se dans son évolution. Il y i en du moins on concort toujours d'uis ce un nac un fation, une tat d'exprincipal de, une necessire indestructif le qui finnte et entrave l'a hon providentelle de la divinite.

<sup>3</sup> D'après une légende que rapportoit Aristovène, un sige de l'Indevenu à Athènes aur et amérement reproche à Socraté l'avoir pretendu fon ler la somme famiune en denois de la somme divine. Ce n'est pas à l'auteur du Fimée que semblable reproche pourrant être legitimement adresse. Il rejette avec une égale conviction toute théorie qui demande à la nature seule l'explication de l'homme.

en lumière partout : dans la nature entière, là où Dieu n'est pas, là où il n'intervient pas, c'est le chaos.

Mais c'est une erreur manifeste de prétendre, comme on l'a fait souvent, que le monde sensible n'a et ne peut avoir aucune place dans le système platonicien : si la République professe un idéalisme qui ne s'accommode que de l'immatériel et de l'invisible, dans le Timée le philosophe redescendu des hauteurs de la spéculation pure cesse de regarder avec cette impassible indifférence les phénomènes si variés de la création. Pour ètre un plus grand méditatif encore que Malebranche, il ne se résout pas comme celui-ci à n'écouter que « celui qui ne nous quitte jamais et nous éclaire toujours » : et dans la contemplation de la nature il voit une invitation plutôt qu'un obstacle à ses profondes réflexions sur l'idéal du vrai, du beau et du bien (1).

Les successeurs immédiats de Platon à l'Académie ne nous retiendront pas longtemps: d'abord parce que leurs œuvres ne sont pas arrivées jusqu'à nous (2), et ensuite parce qu'on ne voit pas la place que l'étude réelle et vraiment scientifique de la

<sup>(1)</sup> Il est certain que la nature chez Platon, comme chez tous les penseurs qui mettent le divin au premier plan, n'a en somme qu'un rôle secondaire : aussi le retour de l'idée et du mot est-il bien moins fréquent dans sa cosmologie que dans celle d'Aristote. Sans parler de l'acception moderne du terme, dont Timée se rapproche évidemment d'assez piès quand il dit (47 A) en parlant des révolutions merveilleuses des astres :περὶ τῆς τοῦ παντὸς φύσεως ζήτησιν ἔδοσαν, Platon emploie φύσες pour désigner soit les qualités des choses (p. ex., Lois, IV, 714 B) soit leur constitution (p. ex., Phèdre 270 D, Philebe 39 A), soit surtout leur essence, en concurrence avec les deux mots techniques είδος et lôia /p. ex., Phèdre 254 B, ξτοῦ καλλους φύσες, Republique, IV, 429 D). Le Philebe et le Sophiste en particulier officent de très nombreux cas de cette dernière substitution.

<sup>(2)</sup> Parmí les ouvrages de Spensippe, Diogène Labree (IV, 2, 4) eite Tà ôμοια en 10 livres : or, si nous en croyons Athénée, c'était un traité de physique ou d'histoire naturelle. De même Thémistius attribue à Xénocrate un Περί φόσεως.

PLATON 365

nature pouvait tenir dans leur enseignement (f. Aussi bien la théorie des nombres idéaux, professée, dit-on, par Speusippe et Xénocrate, nous ramène aux rêves les plus bizarres du pythagorisme. Le second de ces philosophes passe également pour avoir soutenu une thèse chère à maint philosophe allement et français de ce siècle, à savoir que le parfait, au lieu d'exister au commencement de loules choses, ne se rencontre qu'au terme dernier de leur évolution. Il semble également qu'après Platon il n'y ait plus, dans l'enseignement de l'Académie, de trace positive du beau rôle assigné au démiurge par le Timée. Avait-on jugé que dans cette partie de la doctrine platonicienne le raisonnement s'effaçait trop devant les créations de l'imagination? L'hypothèse est permise, bien qu'aucun texte ne la confirme.

Des fondateurs de la moyenne et de la Nouvelle Académie, Arcésilas et Cacnéade, la cosmologie avait encore moins à attendre. Enfermés dans de subtiles discussions sur le critérium et les modes divers de la connaissance, tont entiers aux luttes qu'ils engagèrent contre l'empirisme stoicien, ils paraissent s'être absolument désintéresses de l'étude de la nature que nous allons voir, au contraire, en grande faveur dans le Lycée et le Portique.

<sup>(1,</sup> Le De natura deorum (1,13 fait sur ce point à Spensippe un reproche des plus graves: « Vim quamdam dicens, qui otoma regaitur, enimque animalem, evertere conatur ex animis cognitionem deorum « Certains de nos évolutionnistes modernes s'expriment d'une facon au fond toute semblable. — Quant à Xenocrate, dans les fragments que nous possédons, il est question d'un triple Δεύς, ὑτατος, μετος, νείτος: mais φύτις n'apparaît nulle part. Le sont sans doute des préoccupations d'ordre essenticliement métaphysique qui lui avaient fait assigner aux phenomenes celestes sous le nom de δοξίττε une place intermédiaire entre les à τθητά du monde matériel et les vorté du monde purement intelligible. — Les critiques paraissent egalement d'accord pour appliquer aux premiers successeurs de Platon à l'Academie une phrase remarquable du livre à de la Metaphysique (1, 1091-33) παρά τῶν διοίν ψον τοικε δμονογείτθαι τῶν είν τοίν, ο'' γαν ν προελθαίσες τῆς τῶν δισώς και το σγαθος καί το κακον ἐμφαίκτιθαι.

## VI. - Aristote (i).

Si l'on nous demandait quel est de tous les philosophes de l'antiquité celui qui a le mieux compris la nature, qui en a fait l'étude la plus sérieuse, la plus complète, la plus approfondie, nous n'hésiterions pas à répondre : c'est Aristote. Un ancien l'avait qualifié d'une façon à la fois originale et expressive : il le nommait « le secrétaire de la nature » (à τῆς φύσεως γραμματιώς): rien de plus exact. Avant lui nul ne l'avait aussi bien connue: après lui jusqu'au xviº siècle, combien ont pu légitimement se vanter de mieux la connaître? Génie puissant, il a, selon le mot de Hegel, asservi à l'idée la richesse et la dispersion des phénomènes, et de l'aveu de Lange son adversaire, son système est le modèle le plus parfait d'une conception du monde, une et complète, que l'histoire nous ait présenté jusqu'à ce jour : par là comme par sa confiance imperturbable dans son œuvre s'explique le prestige qu'il a exerce sur taut de générations. Il est à remarquer, en effet, que tandis que Platon a pleine conscience des obscurités et des mystères de la science, de l'incertitude de ses théories, et de ce qu'il est obligé pour ainsi dire malgre lui de meler de fantaisie à ses vues même les plus profondes. Aristote, au contraire, procède d'ordinaire avec un dogmatisme qui semble exclure jusqu'a la possibilité d'une contradiction. On dirait qu'il n'a ni rencontré sur sa route ni même s'unconné ces

The first and the many restriction of the first separate for the fir

difficultés auxquelles nos savants modernes les plus éminents se heurtent un peu plus tôt, un peu plus tard, quand ils veulent remonter jusqu'aux premiers principes de la science. Il abordo ces problèmes obscurs avec une puissance d'esprit merveilleuse, mais aussi avec une assurance aussi appréciée des uns qu'elle est importune aux autres.

Nous examinerons plus tard ce que la science proprement dite doit à cet infatigable observateur: mais si à ses heures Aristote a été un naturaliste, et de premier ordre, les choses de l'esprit ont pour lui un intérêt égal et même supérieur [1]. Avant tout il est logicien, moraliste, métaphysicien [2] en même temps qu'à certains égards il fait dépendre l'éthique et la politique de la physique, il introduit à l'exemple de Platon son matre des notions d'ordre métaphysique ou moral dans la considération et l'explication de l'univers, et ce que les uns ont vivament admiré, d'autres le lui ont non moins vivement reproché (3).

On sait qu'Aristote cet il convient de l'en louer) se plait à délimir le sens des mots qu'il emploie, en conformité ou en opposition avec celui que leur assigné le langage courant. C'est avec ce besoin de clarté et de précision qu'en deux endroits (4) il passe en revue les acceptions déja tres diverses alors du mot zire. A-t-on recours à l'étymologie? c'est la

it! On a résume très heurousement les parites de sa méthode en disant qu'elle rappelle tout ensemble les idealistes à l'etude de la realité et les positivistes au respect des lois metaphysiques.

<sup>(2)</sup> Metophysique, III, 3,100 a 33: Let 3 let 4 is the perfect standing and standing and standing and standing and standing and and another the premium and oppose the mode desormance is usually despited and standing and oppose timble and standing and it are set on indicated and standing and oppose timble and standing and it is a set on indicated and another another and another another and another another and another another

<sup>3</sup> a Aristote a corrompullans ses seurces toute etude de la nature, en plugant dues des formes transcendantes les causes du mouvement « lange : Bayarsson qui a eleve à la place de la Marquesque un monument si imposant, n'en signale pas moins chez Aristote des formules qui ; pour 'tre plus vo sines de la roll to que les nombres de Pythagare ou les aderssa imbres de Phiton, sont expendant encore fert lant d'elle.

<sup>(4)</sup> Physique, II, 1 et Metaphysique, IV, 4.

simple production d'un être ou d'un phénomene (γίνισες τών φρομένων). Mais l'être étant nécessairement tiré de quelque mutière, de quelque substance (1 , cette substance sera appelée sa nature ξ οδ ξάταν προσον το φρόμενον ένοπαρχοντος) (2). Mais estece là l'élément le plus important de l'être? Non sans doute : la forme, voilà ce qui le determine, ce qui le caractérise, ce qui lui assure une existence individuelle et distincte : de là un emploi nouveau et mieux justifié encore du mot φρος, ἢ μορος, καὶ τὸ εδος, τὸ ούτως έχειν (3). Enfin par extension ce mot a fini par désigner toute essence (μεταγότα δ'ῆδι, καὶ όλως πασα ούσία φύτες λέγετας) (4).

Veut-on maintenant connaître en quoi le physicien differe du métaphysicien? Aristote dira que le premier cherche à définir les êtres concrets (5) dans lesquels matière et forme sont inséparablement unies, tandis que le second étudie dans les êtres l'attribut, la qualité détachée de la matière. Au troisième livre de la *Physique* nous trouvons une distinction toute semblable tracée entre le physicien et le mathématicien. Il en résulte que la physique est a la science des êtres capables de mouvement et de leur essence immanente (6) ». Parmi

<sup>(1)</sup> Translation yet to eat in beforethern into a give as .

<sup>(2</sup> Tel l'arram de la statue. — Barnet (Larly Greek philosophy, Londres 1892) croit que c'est ainsi que les ευπολογοι de l'école d'Ionne prenaient le mot εύσιε, puisque σλη n'a éte introduit dans la langue philosophique que par Aristote

A Crest la base de la persistance des espèces : 6000 chui quertos but fou u torrator à de un unidade que (De part, anim. 1, 4, 644-20).

<sup>(</sup>i) Metaphysique, IV, 4, 1015x11. Il est incontestable qu'une des difficultes les pius facheuses dans l'étude de la philosophie résulte du caractère fuvant et flottant de ces termes abstraits tels que nature, force matière, essènce, etc., auxquels tout metaphysicien est force de recontir et qui el angent d'acception non seulement d'un système à un autre, mais parfois à l'insu de l'auteur, d'une page à la suivante d'un même ouvrage.

o A propos de ces élies Aristote fait une remarque intéressante : to é la tortion (la matière et la forme) pôsic pér ook ést , posti de, clov automos.

<sup>(6)</sup> Μεταρλημαγία, V. 1, 102 (26): ή, ρυσική θεωρητική τι στεία, άλλά θεωρητική περ το ρυτον ο ιστι δυνατον κινεισθαι καί περί ούσιαν την κατά

ces êtres, les uns sont périssables, les autres impérissables : mais tous sont des corps ou renferment des éléments corporels (1), et par nature en général il faudra entendre « la force créatrice, cause première du mouvement et du repos, existant par ellemême et non par accident dans l'objet où elle existe (2) » (২০/২ ১০/২০০২ ২০ μεταδολής). Cela posé, étudier des abstractions, comme les Pythagoriciens, c'est tourner le dos à la nature (ού περί κόσως ζητιώ); même reproche à adresser à ceux qui comme Platon se mettent dans l'impossibilité d'expliquer le mouvement (3). La physique contemporaine, avec ses découvertes et ses conquêtes vraiment merveilleuses, eût pu à la rigueur trouver place dans les frontières agrandies de celle d'Aristole : mais cette dernière se distingue mal de la métaphysique qui tantôt l'envaluit et tantôt se laisse pénétrer par elle (4).

τον λόγον ως έπι το πολύ ού γωριστήν. — Cette science est d'ailleurs appeles tantôt ή πυσική ἐπιστήμη (Metaph. XI, 106(128) ou ή πεσί πίσεως ἐπιστήμη (Metaph. XI, 106(128) ou ή πεσί πίσεως ἐπιστήμη (Metaph. XI, 108820), ἡ περὶ πίσεως ἱστορία (Ib., 29882), οἱ πεσὶ πίσεως ἐπιστορία (Ib., 29882), οἱ πίσεως ἐπιστορία (Ib., 29882), οἱ

<sup>(1,</sup> De colo, III, 1, 29853: ai postar: obsirt & supera & petà supratur yiquovar. Les êtres naturels sont désignés tout à tour par les mots tà post, tà post over ou gravopara, tà post soverture, tà posta, ai postar, ote

<sup>(2)</sup> Physique, Π. 1, 192:21 : ὡς ούσης τῆς φύσεως ἀρχῆς τ νῆς κεὶ κἰτίας τοῦ κινείσθεν καὶ ἡρεμείν ἐν ῷ ὑπαργει πρώτως καὶ μη κατὰ συμδιδηκός.

<sup>(3)</sup> Vetaphysique, I, 7, 988/2 Aristote lui-même soumettra cette notion du mouvement à une analyse des plus savantes : n'en soyons pas surpris. « Il faut bien nous dire que le mouvement est dans l'ordre des idées le premier fut que doit constater la science de la nature et dont elle doit se rendre compte, sous peine de ne pas assez se comprendre elle-même. » (Barthelemy Saint-Hilaire, preface de la traduction de la Physique). Mais lorsqu'il s'agit de la science des lois et de l'économie de ce vaste univers, en quoi le Démiurge du Time constituet-il une explication meins plausible et moins raisonnable que le Premier moteur de la Metaphysique?

<sup>(5) «</sup> Il importe d'étudier ces matières non pas seulement pour la connaissance de la nature, mais en outre pour la science des principes premiers des choses » (Physique, VIII, 1, 251°5).

Passons sur la matière qui dans le péripatétisme n'a pas en elle-même d'être véritable (1), ni de qualités tombant sous les sens : bien différente de ce que nos savants ont entre les mains dans leurs laboratoires et leurs amphithéatres, elle p est que par rapport à ce qui doit sortir de son union avec la forme. Nous pouvons la concevoir, non la percevoir (2) : possibilité pure (3), substratum des états les plus opposés, virtualité de tout ce qui est actuel, tantôt considérée comme une substance, tantôt se voyant refuser cette qualification, elle doit toute son importance à ce seul fait qu'elle intervient inévitablement dans la production des ôtres. Est-ce à dire, des lors, qu'il n'y ait qu'une matière unique dont les corps simples sont en quelque sorte les modes (1)? Aristote a cherché sans doute à distinguer entre la matière première et ce qu'il appelle la matière seconde : mais quelle explication vraiment scientifique attendre d'une théorie ou les qualités élémentaires des corps deviennent de véritables êtres de raison auxquels on a fini par attribuer les modes d'action les plus fantastiques!

<sup>1 -</sup> Materia secundum se ner esse habet, nec cognoscibilis est », ferit 8 faomas commentant son maitre Aristote.

<sup>,2)</sup> Super and and i, mager ug it (Stoute, Erl. 1, 12 in.

<sup>(3.11)</sup> est a remarquer que, d'après in théorie peripateticienne, le non-être et l'étre ne sent pas des termes rade alement incompatibles, mais deux et its suppossits d'une sence et même chose.

<sup>4)</sup> Certains textes sont contraines a cette supposition I niner, Physicane, III, 2, 120 8; extraor trace to hair array yas a contain are.

<sup>,5,</sup> Physique, II, 8, 199830.

tination: « Il v a, écrit Aristote, un pourquoi et une fin dans toutes les choses qui existent ou se produisent au sein de la nature, » L'erreur du grand philosophe n'a pas été de croire aux causes finales (1) qu'il fait passer en quelque sorte au premier plan, même avant les causes efficientes), mais de se persuader que la fin des diverses classes d'etres pouvait être ou observée immédiatement ou, sinon, déterminée dogmatiquement a priori, par une sorte d'induction téléologique en dehors de toute indication, de toute révélation fourme par l'expérience. Ainsi le mouvement circulaire étant à ses yeux le seut mouvement continu doit être celui de tous les corps simples : le nombre deespèces animales, la succession des saisons sont des conséquences que l'on peut déduire à la façon des propriétés du triangle. Aristote refait de la sorte l'univers par le raisonnement, à l'aide d'idées absolues de convenance ou de nécessité (2) : et la méprise d'un grand homme a retardé de vingt siècles la prise de possession définitive de la nature par le géme humain.

Mass si cette conception du monde prête a de justes critiques, en revanche quel magnifique piédestal pour la nature, seule ouvriere visible dans cet immense atcher de production (3)! Voilà la puissance souveraine avec laquelle il faut

<sup>(1</sup> S'il faut en croire un récent lustorien de la philosophie du movem age, cette expression « cause unale » apparatifait pour la premo ce fois dans les écrits d'Abelard

<sup>2</sup> Ceri me remet en mémoire une bouta le berrement monique de Malebranche, a propos procisément d'une des exploiat ens les plus tremeranes d'Aristote. Cela est asser surprement, cerit l'auteur de la lle cherche de la cerite. III, i : mais il n'a coren de coche à co grin il homme, et d'end raison d'un signand nombre de cle e dans presque tous ses ouvrages de plivsique que c'est vec raison qu'un dit de lui qu'il nous à éte donne de bien ufin que nous n'ignor issiens vien de ce qu'il est impossible de savoir.

compler : partout présente, toujours active, elle prend la place et revêt la grandeur du Démiurge du Timée ; comme lui elle sefforce de réaliser dans des êtres périssables, autant qu'il est en elle, l'éternel et le divin : comme lui elle poursuit par des méthodes aussi ingénieuses qu'efficaces l'execution d'un planharmonieusement conçu. Toutes les créatures nous apparaissent ainsi comme pourvues d'une sorte de re-sort intime, système complet de lois harmoniques, force plastique orientée vers leur fin individuelle. Néanmoins la nature n'atteint pas fatalement son but (1): non seulement elle est faillible en même temps qu'intelligente, mais devant elle se dressent parfois des obstacles inattendus. Comme Platon, Aristote a été amené à faire une part à cet élément irrationnel que l'un et l'autre ont appelé la necessité (2. La nature aspire au bien, mais le défant de réceptivité dans la matière lui crée des empêchements invisibles : de là dans son action des déviations qui aboutissent a des anomalies, ou même à des monstruosites. C'est son privilege et son honneur de ne rien faire au hasard (De cœlo, II. 8, 290°31, 0566 522 %; troyc zort h z.e.c), rien en vain (16, 291° 13), rien sans raison (3). Et cependant le hasard a son role dans

<sup>1)</sup> Lestypes ideaux des êtres représentent pour Aristote des modèles autour desquels la nature gravite, si l'on peut user l'u de cette expression. Dans ses Problemes A, à a, le philosophe constate qu'à chaque espece d'animaux apprivoises correspond une espece demeurée sauvige, tindis que la resuproque n'est pas exacte : et comparant à ce propos, comme il lefait souvent, les œuvres de la nature à celles de l'art, il termine par ces mots à carreix x à, cost carres Et il constate que dans la realite il soit des mains de la nature bien peu de chefs-d'agure.

o Ces affirmations posces, il est d'autant plus remarquable de voir Aristote expliquer par des» joux de la nature « les Tossdes, ces restes sur comants dont l'origine à si fort inti que l'ana pule.

l'univers (1). Quoique adversaire irréconciliable des théories de Démocrite. Aristote combat les philosophes qui avaient exclu formellement la Fortune du gouvernement du monde, et du l'hésite pas à en appeler contre eux à l'opinion du vulgaire : aussi bien, au milieu de ses contemporains devenus incrédules le culte de Téga faisait les plus inquiétants progres (2).

Il ne reste donc à la nature qu'à produire le mieux dans la mesure des circonstances, dans la proportion des moyens et des matériaux dont elle dispose 3). Dispensatrice suprême de toutes les qualités, de tous les attributs des choses, c'est elle qui entretient le mouvement et la vie à tous les degrés de l'existence, c'est elle qui veille à la conservation des êtres (4), plus attentive d'ailleurs au tout qu'à ses parties, plus préoccupée de l'espèce et de la race que des individus. A tout instant il nous arrive, à nous modernes, de considérer la nature comme une puissance autonome avec laquelle nous avons des rapports directs et que nous personnilions dans des phrases telles que les suivantes : « La nature a fait l'homme pour vivre en société. » - « La nature a donné l'agdité au corfet la force au lion 5). » - En parlant de la sorte, nous ne faisons que copier Aristote, suivi en ceci par toute la posterité. En effet, obéissant à son insu à la tendance d'où était sorti, bien

<sup>(1)</sup> Aux veux d'Aristote le hasard est la cause ou l'ensemble des causes accidentelles que s'apposant aux desseins maternels de la nature suspendent la marche des etres vers leur fin. Dérivant auxérator de uxxes, il voit dans tout résultat du hasard une activité mutilement dessipée.

Consulter a ce sujet l'interessante thèse de M. Allegre : La desse grecque Tigg, Paris 1890.

<sup>(3</sup> The two evolutions (the part, anim., IV, 14, 65823). Platon, on the viribles hand, avail dejà tenn be même language et en employant presque les mêmes expressions.

De gen. anun., III, 3, 75 κ 31 ε άναμαχετα γάρ ή γίσε τῷ πλ/θο τὸ,
 Θοσαν, Cf. Πιπουστε, III, 408.

<sup>11.</sup> Vent-on mainten int entendre un philosophe dont le spiritualisme religieux est manifeste? Voici quelques lignes de la Commusance de Dies et de soi même (ch. 18). « Sous le nom de nature, nous entendons une sage se profonde qui développe avec oèdre et selon de justes règles tous les mouvements que nous voyons.

Evidemment Aristote n'a pas pu embellir, agrandir ainsi indéfiniment le role de la nature, devenu le principal acteur dans le grand drame des existences, sans se sentir épris pour elle d'admiration : admiration réfléchie, raisonnée, qui s'éleve par instants jusqu'à l'enthousiasme. Chez lui, la science est austere ; mais, on l'a dit avec raison, elle n'est ni froide, ni indifférente. Jamais peut-être cet infatigable explorateur des merveilles de l'univers n'a rencontré sur ses pas, épouvanté et

<sup>4)</sup> Il nous montre en elle ici un savant habile. Il un sage administrateur — M. Hardy Der Begriff der Physis in der griechischen Philosophie. Berlin, 1886; a dresse la liste de tous les verbes successivement employes par Aristote pour decrire cette action reflichie de la nature. Il en compte pres d'une trentaine : ce qui est à remorquer, c'est que tous sont à l'actif. Aristote dit à chaque instant ή φυσις ποιε : nulle part, on ne lit ή φυσις πεποιητεί.

Par exemple, De orla, 2000 ht 'άλ)' ξοικινώσπιο έπιτηδές άφελείν παυτα.

<sup>3</sup> C'est ainsi que Polybe, voulant expliquer les ricessitules des êtres materiels ou celles des empires, invoque des lois naturelles (i, τξς ευσιος ἀνάγες, VI, 57 — i τζς εύπιος διανομία, VI, 9.

<sup>(4.</sup> Aussi l'auteur anglais du Chretien naturaliste, Bayle, accuse-t-il Aristote d'avoir plus que tout autre contribué à fausser et à pervertir la notion et le mot de nature.

tremblant, l'intini : en face du mystère insondable des choses, il n'a pas éprouvé l'horror dont sera saisi Lucrèce : du moins dans tout ce qu'il a écrit sur la nature, rien n'est sacrilié à l'amour de la phrase, rien n'est dicté par une rhétorique frivole : de l'aveu unanime, tout est protondément senti et non moins profondément pensé, Jusque dans ses plus humbles recherches d'histoire naturelle, il demeure philosophe : c'est parfois son écueil, mais c'est aussi sa grandeur (1).

Ainsi, l'auteur de la Métaphysique avait des vues tres nettes sur la biérarchie des êtres, à ses youx, selon l'expression de M. Boutroux, realisations plus ou moins completes d'un seul et même type, et des lors distribués, pour ainsi dire, le long d'une chaîne immense, et partagés en espèces si voisines qu'on ne sait où en fixer rigoureusement les limites (2). Les formes les plus simples préparent les plus complexes et y conduisent. Platon a-t il rien de plus hardi que cette audacieuse hypothese qui va démèler jusque dans les profondeurs les plus silencieuses de l'être les premières palpitations de la vie? De plus, toutes les parties de l'univers sont connexes et leur action réciproque doit servir à expliquer les transformations régulieres ou anormales dont ce monde est le théâtre. Ainsi, la nature entière ressemble à une tragédie bien faite on tout s'enchaîne, ou tout marche au dénouement sans degression orseuse 3), sans épisode inutile, ce qui n'était, à l'origine,

<sup>(1)</sup> Barthélemy Saint-Bilaire est allé jusqu'à due : En in taphysique, Descartes n'égale point Aristote, et Newton est resté très intérieur... Nul autre après lui n'a repris l'étude de ces idées fondainentales avec plus d'originalité, de profondeur ou de délicatesse » Preface de la traduction de la Physique.

<sup>(2</sup> Cette continuité entre toutes les formes de l'être suffit-elle pour qu'on doise attribuer à Aristote une doctrine evolutionniste? Pour ma part, je ne l'admots pas.

<sup>3)</sup> Metaphysique, XIII. 3, 1090/19 , σου 19 κε δή σύσες ίπεισοδ ώδης οδακ λε τῶν παντομείων, ὅπεις μο μθερά τραγωδία. Voila de qui a fait dire à certains commentateurs que la foi au casactère rationnel de l'univers, ce fondement de tout idéalisme, était moins vive chez Platon que chez Aristote.

qu'une simple puissance, passant à l'acte avec une plénitude oujours croissante.

Et maintenant, quelle est la vraie cause, quel est le vrai principe de cette harmonie du monde? N'en cherchons pas d'autre que la nature 1, cette force éternellement créatrice qui, guidee par une sorte d'instinct, déploie dans sa marche ascendante des énergies de plus en plus parfaites 2°. Demande-t-on le secret de cette ascension constante qui élève la nature de la matière brute jusqu'à i homme? Aristote en vient à une sorte de panthéisme latent qui pénetre toutes les parties de la matière : le mouvement sans commencement ni tin qui se manifeste dans le monde, anime comme un foyer de vie infuse les etres de toute espèce que la nature a formés § 3.

Mais cette perfection, terme dernier de l'évolution de la nature, est-elle totalement absente de ses origines et n'est-elle pour rien dans son progrès? Et Ch. Lévêque a-t-il compris jusqu'au bout la pensée d'Aristote quand il écrivait : « Cette nature si prévoyante, si attentive, si honne et si maternelle pour tout ce qu'elle enfante est en même temps une puissance aveugle, mintelligente, insensible, meapable de delibérer et

<sup>(1)</sup> Physique, VIII, 1, 252-11; f. plat: altex mas. talieur.

<sup>(2), «</sup> Aristote a transfére à la nature la plupart des actes dans lesquels nous avons l'hibitude de l'âre consister surtout le gouvernement providentiel du monde. L'activité divine ne peut se rapporter à une fin qui lui soit extérieure. Seule, la nature se propose un fuit et y rapporte tous ses mouvements. « Mainter

M Kaufmann (Die teleologische Naturphilosophie des Arototeles und dire Bedeutung in der Gegenaurt. Paterborn, 1894) dist naue dans la cosmologie péripateticienne une double finalité : l'une immanente, assurant la perpetuite de choque type organique. l'autre extrinseque, perpetuant l'ordre géneral du monde, et il y voit une double refutation pre daible et sans réalique de l'hypothèse darwiniste.

<sup>3</sup> Physogue, VIII, 4, 20043. 202/2004 201 inauti a Inappe of the toward of the prior of the prior of the prior of the toward of t

de faire un choix. Comment concilier de si contraires assertions?... Je ne connais pas de sentiment plus penible que celui dont on est saisi lorsqu'apres une de ces descriptions qui laissent voir tout le génie d'Aristote, au moment ou l'on se flatte de rencontrer enfin à l'origine de ces merveilles de l'organisation des êtres un Dieu puissant et bon, on se heurte invariablement à cette nature aveugle, toujours à la fois si vantée et si infirme?

Arrêtons-nous en face de ce grave probleme : aussi bien dans l'ordre de recherches qui nous occupe, il n'en est pas de plus capital.

Sans doute, ce n'est qu'accidentellement qu'il arrive à Aristote d'associer en termes expres Platon et Démocrite, l'action de Dieu et celle de la nature, comme dans sa phrase célèbre : 6 bioc azi i giocc order marry notorow (1 . St dans son système, Dieu continue à dominer le monde, c'est du seul droit de sa présence et nullement au nom de son intervention. D'ailleurs, aux yeux d'Aristote, le monde est éternel, ce qui simplifie singulièrement le probleme à résoudre : et le mouvement luimême n'ayant pas eu de commencement, le fameux argument du premier moteur, si l'on y prend garde, perd heaucoup de sa portée métaphysique (2. Néanmoins, peut-on dire sans injustice que se plaçant en face de l'état actuel de l'univers. Aristote supprime ou ajourne indéliniment toute question indiscrete sur ses origines? La vérité est qu'il hésite entre les deux solutions que les critiques allemands nous ont appris à désigner sous les noms d'immanence et de transcendance (3).

<sup>(1)</sup> De celo, I, 4, 271, 13, et en cent autres endroits.

<sup>2)</sup> It est interessant de constater l'effort tente par Aristote pour conserver une relation entre le monde et Dieu, alors qu'il supprime se radicalement toute relation entre Dieu et le monde.

<sup>(3)</sup> C'est un tait que tandis que, dans toute la thoologie ou, si l'on aime mieux, dans toute la mythologie grecque la nature est le complement prosque necessaire de la divinité, la caracteristique du système d'Aristote, c'est au centraire l'ibime creuse entre le d'vin et le monde contingent, sinon perissable. Mais au point de vue cosmolo-

Au début du dixième chapitre du livre XII de la Métaphysique, le philosophe se demande si l'univers suppose, en dehors de lui, un principe de souverain bien existant par luimème, ou s'il réalise ce bien par son mouvement ordonné? La question, ou le voit, est tres nettement posée (1 : malheureusement, elle n'est traitée ni avec l'ampleur, ni avec la précision désirables ; comme s'il était possible de retenir et concilier sans peine et sans inconséquence l'une et l'autre solution (2).

Toutefois, à considérer avec quelle énergie Aristote réprouve et combat les philosophes qui ont eru aux seules forces de la matière 3, on en conclura qu'à ses yeux la nature n'avait pas en elle les raisons de sa finalité, pas plus que le mouvement ne peut s'expliquer en dehors d'une puissance motrice antérieure. Quelque enclin que fût Aristote à l'empirisme, et malgré son hostilité bien connue contre les spéculations plato niciennes, il a su se garder des vues incompletes et manifestement insuffisantes des paréhogue ses devanciers. 1).

gique propiement dit, l'embarras du critique persiste, et Eucken, par exemple, écrira sans hésiter : « îm Grossen und Ganzen, das können wir zusammenfassend behaupten, ist die Anwendung der Zweckbetrischtung bei unserem Philosophen eine immanente ». Takor, è som pérson favor, voilà ce qu'il oppose perpétuellement à Platon.

(1) a Admet-on que la nature soit dans sa substance et dans sa forme l'expression de la pensée divine, distincte en tant que cause de la serie de ses effets? Admet-on, au contraire, que le monde porte en soi le principe de son existence, la raison de ses effets et qu'il soit inutile de recourir a un principe transcendant? Tout est la « (Caso, Philosophie de la the)

(2) Ch. Leveque, dans le rapport si suggestif qu'il a compose a propos de notre propre mémoire, nous pirult avoir très bien saisi la pensée d'Arestote : « Il semblerant qu'il uit mis en Dieu la transcendance et la « a sa finale, et l'immanence avec la cause efficiente dans la nature, » En autre critique s'exprime comme suit . « La votonte inconsciente de la nature est comme determinée par des enteléchies immanentes « t'finalement par une entéléchie transcendante, un esprit absolu »

3. Sa seule polémique, directe ou enchée, contre Democrite méritetait incontestablement les honneurs d'une dissertation spéciale.

4) le suis loin de penser avec M. Farges qu' e il est impossible

Pour lui, le monde est l'acte éternel d'un premier moteur immobile 1). Mais comment entendre cet acte?

Par une inspiration de géme, Aristote s'est représenté la nature, distincte de l'Etre suprême et entierement indépendante de lui quant à sa substance 21, comme une immense et permanente aspiration vers ce même être (3, vers qui toute force se dérige, comme éprise de désir et d'amour pour sa perlection (4) : sous la tranquillité ou plutôt sous l'inertie apparente de la nature physique, un courant irrésistible entraine les choses à leur fin. Rien ne vient de Dieu, tout tend vers lui : l'Etre parfait, inutile, semble-t-il, comme cause efficiente, est indispensable comme cause finale (5). On a dit de cette

d'avoir parcouru tous les ouvinges d'Aristote sans être frappé de la grande place que l'idée de Dieu occupe dans sa pensée «. Mais au point de sue aprirhaliste, peut-être faut-il se feliciter qu'en dehors de toute preoccupation religieuse et de toute mison de sentiment, l'illustre philosophe ait eté amené à ses théories uniquement par une élude profonde et impartiale de la nature.

(4. Dans la Physoque, le premier moteur dont la nature reste d'adleurs tres obscure semble bien jouer, plus on moins, un rôle de cause efficiente : mais il en va tout autrement dans la Metaphysique.

(2 » La nature, pour Aristote, est un etre reel, éternel comme Dieu, dont la pensee le penetre et l'inspire, « Franca,. Ces dermers mois me paraissent appartenir moins à l'auteur qu'in commentateur.

(3 Μεταμόγουμα, ΑΠ, 10, 1072) (5: ἐκ τοικύτης ἀρα αργές ἐρτηται ὁ ούρανὸς καὶ ἡ φύσις: οὐ γάρ ο θεὺς διὰ τὴν ταξεν, ἀκκὶ ἐκεινη δια τουτον Δο-Ε.

(5) « C'est l'amour qui sera avec Aristote, comme avec Hesiode, avec Acusilaus, avec Parmenide, avec les Orphojues, le branle de la vie universelle : mais ce n'est plus la sympathie des chéments qui se rencontrent s'est un vague et mystique amour du monde pour son principe suprème et voile, une sorte d'effort aident et douleureux de l'Univers vers un ideal obsent auquel il ispire et qui met le Ciel en marche vers Dieu. Ce n'etait point la peine de tant cailler Platon et ses metaphores poetiques. » Diamestura.

3 lieux choses sont ici à temarquer. La première, c'est qu'on ne doit pas songer au celèbre argument des causes trades, totalement absent de la Metaphysique, bien que, s'il faut en croire Gierron, Aristote lui ent fait une place dans ses dialogues populaires i le point de vue est bien différent, malgre l'identité de l'expression. La seconde c'est que « tous les êtres et tous les faits de la nature sont entierement.

conception qu'à regarder uniquement son admirable économie, c'était une des plus belles que la philosophie ancienne eut léguées aux âges à venir : mais quand on l'examine de près, on la voit se heurter à de sérieuses difficultés.

Tout d'abord, de quelle façon Dieu pour qui le κόσμος est inaccessible devient-il lui-même accessible au κόσμος ? d'où vient à la nature cette aspiration, cette δρεξες, mouvement spontané qui n'est ni une intuition, ni une détermination? Est-elle dans le monde comme l'empreinte du Créateur des mains duquel il est sorti ?

Sans doute, certains interprètes ont agité la question de savoir si le Dieu d'Aristote, cause finale et cause motrice par excellence, n'était pas au sens absolu du mot créateur de cette nature qui est constituée à son égard dans une certaine dépendance, et qui, au lieu de forcer la divinité à se retirer devant elle, ne serait, comme dans nos traités modernes, qu'un prête-nom commode de cette même divinité (1). Le malheur est que, dans les nombreux écrits du fondateur du Lycée, il ne se rencontre pas un mot (j'entends un mot décisif) pour confirmer, cette assertion.

J'accorde qu'en plus d'un passage, on le surprend à diviniser la nature (2), si l'on me permet cette expression : il qualitie sans hésiter le ciel et les astres de « divins », en les opposant à notre univers où il entre une multiplicité indéfinie

ramenés à des causes naturelles. Ce n'est que la nature prise dans son ensemble qui est suspendue à la divinité » (M. Bouthoi X., N'est ce pas ce qu'Averroès avait dans l'esprit quand il écrivait : « Le gouvernement du monde ressemble à celui d'une cité où tout part d'un même centre, mais où tout n'est pas l'envre immediate du souverain. »

<sup>(1)</sup> M. Farges, notamment, s'appuie pour soutenir cette thèse sur le mot ἀτχί, dont Aristote se sert en parlant de Dien. Mais c'est là le terme général qui désigne indistinctement tous les principes (πάντα γὰρ τὰ π΄τια πρίχεί, dit Aristote), et non pas d'une manière spéciale la cause efficiente (c) soule en jeu. La même tentative, faite dans la Reine néoscolastique (oct.94) par M. Franz Brentano, n'a pas eu plus de succès.

<sup>(2)</sup> On lit dans le De divinatione, \$63512 : i, φίας δαιμονία, άλλ' οδ. θεία.

d'éléments; et même quand il descend de ces hanteurs de l'incorruptible et de l'immuable à notre séjour terrestre, domaine du changement et de la caducité, cette alliance de la liberté et de la nécessité au sein de la nature, cette harmonie universelle où l'être sans raison trahit une raison qui a pensé pour lui, lui fast dire ; πάντα φύσει έχει τὶ θείον 1). Mais qui ne sait avec quelle facilité cette épithète était prodiguée par les poètes et les penseurs même les moins religieux du monde ancien? Ailleurs, il met l'existence de la nature au compte des causes divines 2, et parle même de la puissance divine qui maintient cet univers (3. Mais cette action de Dieu ne peut être qu'une action à distance (1); car sous peine de déchéance, le Dieu d'Aristote, acte pur, est condamné par son essence à ignorer le monde (5 et à l'abandonner absolument à ses propres destinées; c'est on postulat de la logique, de la psychologie peut-être, mais non de la morale comme le Dieu-

<sup>1)</sup> Ethique a Vicomaque, III. 14, 1153532.

<sup>2)</sup> Id., X, 10 : τὸ τῆς φισεως ὅξλον ὡς διὰ τινὰς θείας αιτίας ὑπάρχει.

<sup>3</sup> Politique, VIII, 4, 1326+32; θείσς τούτο δυναμεώς έργον, ήτις άεξ τόδε συνέχε τό παν, ου encore ετό θείου περιέχει την δίνην φύσ ν. Metaphysique, XII, 8, 107441).

<sup>(4</sup> Arrivee au sommet de la création, la série ascendante des causes finales se renverse pour ainsi dire et se convertit en une serie descendante de causes motrices. Le premier moteur agit sur le πύοτος ούρχος, qui transmet a son tour le mouvement à la double sphère planétaire et terrestre — On lit à ce propos dans un mémoire tout recent de M. Zahlfleisch. « Dass Aristoteles keine Theologie im heutigen Sinne des Wortes verfassen wollte, hegt klar zu lige. Er neunt seine Metaphysik nur desshaft θεολογίκε, weil sie die Geheimnisse des Alfs, diejengen flinge, welche den gewohnlichen Menschen verhorgen zu sein pflegen, entschleiern wollte. »

<sup>(</sup>a) « Aristote definit Dieu par l'intelligence seule, et voilà que cette e pensée de la pensée », absorbée dans la contemplation d'elle même comme dans une sorte d'egoisme sterile, ne semble plus qu'une pensée sans pensée, « M. Formari) — Cette parlie capitale du système peripatéticien a trouve dans (h. Lévêque un juge encore plus severe Cependant en face de ce texte : àsayar sivai ziva ardios obsilas axisque, et d'autres semblables, je n'unes pas jusqu'à dire : « La formule d'Aristote n'est autre chose qu'une négation flagrante de la substance en Dieu. »

de Kant. Le système péripatéticien semble supposer parfois la Providence; mais il en ignore jusqu'au nom, ou s'il y fait quelque vague allusion (1), on ne saurait en tirer aucun dogme philosophique sérieusement et scientifiquement démontré.

A la conception assez singulière que se fait Aristote des rapports entre le monde et Dieu on peut opposer en outre le dilemme que voici. Ou cette tendance dont nous parlons résulte d'une connaissance comme en chaque être raisonnable : or la nature ignore le souverain désirable, et nousmèmes y pensons fort peu; — ou cette attraction s'exerce en dehors de toute conscience, sans qu'aucun être ait le secret de sa destinée (2), et alors dans l'homme comme dans la nature tout est l'œuvre d'une force inconnue, d'une cause étrangère : plus de volonté libre ni de personnalité. Par certain côté l'hypothèse péripatéticienne peut séduire : mais de toute manière, quand on va au fond des choses, elle reste obscure et le hiatus infranchissable, à moins qu'on ne l'interprète à la lumière d'une autre philosophie, comme le firent les grands scolastiques du Moyen Age.

Ainsi, tandis que la connaissance empirique de la nature, comme nous le verrons plus loin, a pris un développement inespéré chez Aristote qui étudie les divers ordres de phénomènes en savant épris du réel et de l'expérience, sa philosophie de la nature, si intéressante, si bien ordonnée qu'elle paraisse, est en somme moins satisfaisante que celle de Platon son maître. En vain le centre de gravité de sa cosmologie s'abaisse-t-il du Créateur à la création elle-même : dans sa physique, à la considérer attentivement, pas de force active, pas de cause véritable (5) : lacune d'autant plus frappante que la notion

<sup>44</sup> Par exemple, Eth. Nuom, x, 1179e27.

<sup>/2</sup> Chacun accordera-t-il à M. Paulhan que « ce qu'il y a d'essentiel dans la finalite, ce n'est pas la conscience du but, c'est la convergence des phenomènes vers un même résultat, la systématisation des faits ? »

<sup>3)</sup> Aristote lui-même, en déput de son dozmatisme habituel, reconnant combien dans la métaphysique de la nature l'entière certitude est difficile à conquérir.

de cause se trouve analysée et approfondée avec plus de soin dans sa Métaphysique, et que le principal reproche adressé par Aristote au système platonicien, c'était précisément l'absence de toute causalité non pas abstraite, mais concrète et effective. Le bien, principe ou plutôt terme de l'évolution des êtres, voilà à quoi se réduit pour Aristote la notion idéale de la nature, et ici il est infiniment plus platonicien qu'il ne veut l'avouer; mais le bien dans ce système n'agit pas, ne crée nen, ne dispose rien, il fait agir, et cela par une attraction après tout des plus mystérieuses (le sans compter que ce 262265 suspendu par le désir à la beauté suprème ne reçoit de personne le fond de l'être qu'il n'a pas pu cependant, imparfait et mobile, se donner à lui-même.

Acistote a reconnu parfaitement (et c'est son honneur) que, d'une manière ou une autre, l'esprit infini doit dominer et gouverner le monde; s'il n'a pas résolu cet obscur et presque indéniable problème, c'est saus doute que la raison humaine livrée a ses seules forces n'est capable ni de cet effort ni surtout de ce triomphe.

Le péril, ou, si l'on aime mieux, l'écueil que nous venons de signaler dans le péripatétisme était si manifeste que deja les successeurs immédiats d'Aristote furent amenés à rejeter toute transcendance. Théophraste transporte au Ciel meme tous les attributs de la divinité 2), et s'il s'occupe encore de ce qu'Aristote avait appelé « la philosophie première », c'est uniquement parce qu'il y voit une sorte de complément utile, sinon nécessaire, de la physique à faquelle chez lui tout est subordonné. Quelle idée se faisait-il de la nature? Les textes qui nous sont parvenus ne donnent aucune réponse à cette question.

of Selon la formule expressive d'un critique allemand « Aristoteles, tactin ut wird mur pieses angestrebt».

<sup>2</sup> Chement o' Acenanous, Protespheus, V. as,

L'évolution dont Théophraste avait ainsi donné le signal atteignit son apogée avec son disciple Straton 11), un de ces dissidents comme il s'en rencontre dans toutes les écoles, treshabiles en général dans la critique d'autrui, très faibles au contraire dans l'exposition et la défense de leurs propres opinions. Ses vues n'avaient rien de commun avec celles de Platon, au témoignage de Plutarque, (2) à qui, sur ce point, nous sommes bien forcés de donner raison, L'atomisme lui souriait bien davantage, quoiqu'il reprochât, dit-on, à Démocrite de s'être mis en quête bien moins d'une théorie inattaquable que d'une explication du monde conforme à ses préférences (3). En tout cas, ses points de contact avec Aristote portent sur les détails bien plus que sur les lignes fondamentales du système : sa conception du monde notamment est débarrassée de toutes les notions métaphysiques & qui abondent dans la Physique et dans les deux traités Du ciel et De la génération et de la corruption. Aristote eut même probablement renié pour son disciple celui qui, sous prétexte de rajeunir ses théories, n'aboutissait qu'a les mutiler et à les appauvrir.

Ce qui revient en propre à Straton, — si nous en croyons M. Rodier qui a consacré à ce philosophe une monographie intéressante (3), — ce qui nous semble faire son mérite et avoir contribué à sa réputation, c'est d'abord la part plus grande qu'il accorde, l'appel plus pressant et plus fréquent qu'il fait à l'expérience prise comme point de départ et non plus seule-

d'De Lampsaque, où d'après le tradition les theories de Democrite n'avaient pus cossé d'être en honneur Procepteur de Ptolémée Ph la-delphe, il recut de Ptolemee Soter un present royal de 80 talents, somme considerable pour l'epoque.

<sup>2)</sup> Contr. Colotes, 14.

<sup>3)</sup> Comme Democrite, il déclarant que cette division des corps matériels en molecules infiniment petites dont être conque ou xatà tò a'abata, àllà cata to logge basageto.

<sup>(4</sup> Notons en particulier la notion de temps qui a cesse d'être « le nombre du mouvement » pour devenir vé nove « vaix nyaéta.

to La Physique de Straton de Lampsagne, 1890.

ment comme moyen de vérification (1 : ensuite et surtout la restriction du nombre des qualités (nocéague invoquées pour rendre compte des faits particuliers 21. Au surplus, le surnom de possese qui lui est resté attaché dans l'antiquité (3) suffirait à nous avertir du genre d'études dans lequel il s'était plongé tout entier. Chez lui comme chez Epicure, c'est la nature qui est au premier plan, à l'exclusion de toute essence et de toute puissance divine (4); si le mouvement est éternel. à quoi bon imaginer un principe extracosmique, doué de pensée et d'activité? On n'a plus besoin d'une pareille hypothèse, selon un mot fameux de Laplace. L'univers et tous les plusnomènes dont il est le théâtre, toute existence et toute vie résultent directement et fatalement du concours des causes efficientes, forces inhérentes à la matière (3). Mais cette nature que Straton proclame la cause universelle et aveugle (6) de toute génération, de tout accroissement, de tout dépérissement n'a ni figure ni sentiment, comme Cicéron le rappelle.

Qu'il persiste néanmoins, à l'exemple d'Aristote, à l'appeler le grand artiste qui a fait spontanément et qui continue à

<sup>(1)</sup> C'est à lui qu'on rapporte communement cette pensee de Polybe (IV, 39, 11 dont se fût scandalise Platon : 14, 1222 plu v àxploistieux bespire sierio pi fecole alexandrine qui triomphe, solon la remaique très judicieuxe de Diels.

<sup>(2)</sup> Sextus Empiricus (Pyrch. Hyp., 111, 32) dit expressement que Straton considérait les qualites des êtres comme antant de principes (3λικ2 ά2/κ2). Tels les physiciens modernes rendant compte des phénomènes concrets par la pesanteur, la chaleur, la lumière, etc.

<sup>(3)</sup> Φισ κός ἐπικληθείς ἀπό τοῦ περ' τὴν θεισρ'αν ταύτην παρ' ὅντεν' οὖν ἐπιμελέστατα διατιτριφέναι. Dros. Launes, V, 18, lequel ajoute cette curieuse réflexion: ὅπερ ε'δος ἀρχαιότερον καὶ σπονδαιότερον)

<sup>(§)</sup> Acad., II. 120: « Omnia effecta esse natura », et plus explicitement encore be natura beorum, I. 13. « Strato omnem vim divinam in natura sitam esse censuit, que causas gignendi, augendi et minuendi habeat, sed careat omni sensu et figura. »

<sup>(</sup>b) Acad., Il: c lpse autem singulas mundi partes persequens, quidquid aut sit aut fint matiriablus fleri aut factum lesse docet ponderibus et motibus.

<sup>(6) &</sup>quot; Sem letztes Prinzip ist die ohne Bewusstsein und Intelligenz wirkende Vaturnothwendigkeit " (Sizusos).

produire toutes choses sans conscience et sans réflexion ; il montre uniquement par là qu'il méconnaît un des caractères les plus essentiels de l'art : ainsi conque, la nature n'est plus que la personnitication imaginaire des causes connues ou inconnues qui agissent dans l'univers. Le hasard preside au monde de la matière, une sorte de selection à celui de la vie.

Ainsi, quelle que fút la valeur de sa science, elle ne pouvait remédier a la pauvreté de sa philosophie. Son attitude à l'égard des problèmes métaphysiques est celle du doute plutôt que de la négation formelle : voilà pourquoi M. Rodier ne consent à le laisser qualifier ni de panthéiste ou d'hylozoiste (1), ni d'athée ou de matérialiste. De même que nos positivistes modernes, Straton s'est renfermé systématiquement dans le monde des phénomènes, se gardant aussi bien de contester l'existence de Dieu que de l'affirmer, Négligeant sans doute comme malaisément accessibles les causes générales et lointaines, il n'a voulu envisager que les causes particulières et immédiates. Mais l'exclusion de la divinité devait entrainer dans son enseignement celle de l'ame qui, dans la théorie de Straton comme dans celle de Dicéarque, retombe à un rang inférieur ou même s'évanouit complètement pour ne plus laisser apparaître en nous que le jeu des fonctions physiologiques (2). Longtemps avant nos psychophysiciens modernes ces péripatéticiens, à commençer par Théophraste. avaient, selon les propres expressions de Simplicius, réduit à des mouvements les énergies de l'âme. L'empirisme portait ses fruits (3).

<sup>(1)</sup> Au avus siècle Cudworth, qui croyait trouver en Straton un adopte de ses propres théories, avait pour le désigner invente precisément co terme d'adopoiste, bien peu applicable à un philosophe qui, au dire de Plutarque, reprochait amérement aux stoiciens d'avoir fait du monde un \$600.

comme le support mécanique des facultés de l'aire, Cetait une theorie renouvelor de Diogène d'Apollome.

<sup>3)</sup> L'auteur inconnu du llept xóspos, longtemps attribue à Aristote.

## VII. - Les storciens.

Chez les stoïciens, comme on va s'en convaincre, il est perpétuellement question de la nature (1 : peut-on dire qu'ils l'aient sérieusement étudiée et qu'ils aient contribué à la faire mieux connaître? Et cependant quel rôle est le sien dans leur philosophie ? elle a sa place dans les notions premières, base de la dialectique : c'est elle en outre qui sert de fondement et de régulateur à la morale entière : enfin la physique s'étend au point d'embrasser dans son domaine agrandi jusqu'à la métaphysique elle-même. Ne serait-ce pas pour avoir laissé, peut-être à dessein, cette notion de nature dans le vague qu'il a été possible de la faire intervenir avec une égale autorité dans des sphères si différentes? Les stoiciens en ont donné des définitions sans nombre : au cours de cette étude nous aurons occasion de relever les plus caractéristiques.

Tout d'abord la nature leur apparant comme l'être le plus élevé et le plus parfait : ils ne veulent rien reconnaître, rien adorer qui lui soit supérieur. Chrysippe disait : « Si dans la nature il y a des choses que l'esprit de l'homme, que sa raison, que sa force, que sa puissance soit incapable de réaliser, l'être qui les produit est certainement meilleur que l'homme (2). » Zénon avant lui était allé plus loin, et voici

conseigne que bien, suréleve au-dessus du monde par son essence, le compenetre par son activité. C'est un compromis plus ou moins logique entre les deux cosmologies propatels ienne et storrenne,

<sup>1 &</sup>quot; Die Natur ist der Grundbegriff der Stoiker » Diemery.

t2 De natura teorion, II, 6, et plus foin 7, 18; Atqui certe minil omnium rerum mehas est mundo, mini præstabilius, »

son raisonnement. Tous accordent qu'il n'y a rien de plus beau que le monde : donc il a la raison en partage et avec elle toutes les perfections. Comment en effet concevoir manimé et privé de raison un être à qui des êtres animés et raisonnables doivent leur existence? Pour le même motif la vertu doit lui apparteur en propre 1. Argumentation bizarre qu'un des interlocuteurs du traité De natura deorum rétorque d'une manière assez plaisante : « Itien de meilleur que le monde, dites vous : et moi je dis, rien de meilleur sur la terre que la ville de Rome. Jugez-vous donc pour cela que cette ville ait de l'esprit, qu'elle pense, qu'elle raisonne?... De la même façon vous prouveriez que le monde est orateur, mathématicien, musicien, qu'il possède toutes les sciences : enfin qu'il est philosophe (2, »

Jusqu'alors une certaine distinction avait été établie entre la nature et le monde : comme le montre ce qui précède, cette distinction, les stoiciens la suppriment ; l'univers hérite de toutes les puissances comme de tous les attributs de la nature qu'il constitue et dont il est l'œuvre (3).

Pour s'expliquer une semblable assimilation, il faut se souveuir que lorsque le stoïtisme entreprit de remonter à l'origine des choses, il ne sut pas aller au dela du grand fait de la nature interprété dans le sens panthéiste, grave erreur dont l'enseignement péripatéticien, nous l'avons vu, n'est pas absolument innocent. Nous assistons à la proclamation de ce que Ravaisson a très justement appelé le dogme fondamental du paganisme, dogme à la fois affirmé et dispersé dans la mythologie des poètes et dans le polythéisme des foules, à savoir la défication de la nature (4). Les Hébreux qualifiaient

<sup>(1) 16 , 11, 16.</sup> 

<sup>(2, 16.,</sup> III, 9.

<sup>(3)</sup> a Natura est que mundum contineat en mque tucatur » ( $B_{\rm eff}$  II, II), et dans un autre passage « Mundus seminator el sator et parens ommuni rerum que natura administrantur. »

<sup>(</sup>f. On objectera peut-être qu'a aucune époque la Nature ne s'est vu

la création de « demeure de Jéhovah ». Manilius (1) définira le monde : « Publica naturæ domus ». Uzvaz énzavan vés zéazay sera la maxime favorite d'Epictète.

Ainsi d'un côté tous les attributs metaphysiques et moraux de la divinité sont transportés sans aucune restriction à la nature proclamée éternelle 2), immense, intelligente (3), infaillible, toute-puissante : de l'autre on ne se contente plus de dire que Dieu est l'ordennateur souverain 4), ou la fin suprème de la nature : c'est la nature même ; il n'est rien sans elle : elle n'est rien sans lui (3), « Il se mèle à la matière universelle de cette sorte de mélange par lequel les substances s'unissent intimement sans pourtant se confondre, entrent tout entières l'une dans l'autre, bien que chacune d'elles garde ses propriétés spéciales... Indispensables l'un à l'autre et identiques en essence, le monde et Dieu apparaissent tantôt comme les phases alternatives que traverse pour se conserver un seul et même principe, tantôt comme les faces opposées et complémentaires d'une seule et même réalité, jamais comme

dresser des statues ni des autels, sans doute parce que son degré d'abstraction et d'universalisation l'empéchait de trouver un facile acces dans les esprits en dellors des ecoles philosophiques.

<sup>,1)</sup> Astronomynes, I, 278.

<sup>(2)</sup> les toutefors il convient de rappeles que Zénon (Donése Liemes, VII, 142) avait vivement combattu l'éternite du monde admise par Aristote, et que la plupart des stoiciens fent allusion à des destructions et des rénovations periodiques de l'univers.

<sup>(3)</sup> Des deux expressions les natura, ratio natura, usitées concurremment par le Portique, l'une est entrée dans nos langues modernes, tandis que l'autre leur restait tout à fait étrangère.

<sup>(5)</sup> Cleanthe, employant pour la première fois peut-être le mot obre dans un sons inconnu aux vieux poètes, sainait Jupiter du titre de parion apyryi, et ajoutait en parlant du monde : (2007) or orio xerre can

ou Co sont les expressions mêmes de Senèque, be beneficis, (V, 7): « Quid ahud est natura quam Deus et divina ratio, toti mundo et partibus ejus inserta... Natura inful sinc Deo est nec Deus sine natura; sed idem est uterque ». t.f. Questions naturelles, 11, έα, — Chrysippe definissait Jupiter την κοινήν ἀτάντων φύσιν.

deux réalités distinctes (1). » Tout au plus Dieu est-il caractérisé par le fait de nous demeurer invisible en partie. « Qu'est-ce que Dieu ?» demande Sénèque dans la préface de ses Questions naturelles, et il répond : « C'est l'àme de l'univers 2), c'est tout ce que tu vois et tout ce que tu ne vois pas. Si on le conçoit dans toute son amplitude, au-dessus de laquelle on ne peut rien imaginer, si l'on comprend que seul il est tout, on dira que son œuvre est en lui et qu'il est dans son œuvre. »

Mais comment s'exerce l'action divine au sein de cette masse corporelle? Par elle-même la matière n'a ni vie, ni forme, ni beauté: mais en elle réside une pensée  $\lambda \delta \gamma \gamma z$ ) qui règle et dirige le développement de tous les êtres, leur fin immanente en même temps que leur germe et leur principe (3). Pareille conception du monde, où l'on retrouve le dualisme d'Aristote transformé et corrigé dans le sens de l'hylozoïsme primitif  $\cdot 4 \cdot z$ , ne manque pas d'une certaine grandeur. Auparavant déjà, le Timée nous avait montré « l'Auteur des choses formant à son gré l'âme du monde, disposant au dedans d'elle le corps de l'univers et les unissant en attachant leurs centres l'un à l'autre... Ainsi prirent naissance et le corps visible du ciel, et l'âme invisible, laquelle participe de la raison et de l'harmonie des êtres intelligibles et éternels, entre les choses produites

Tanta naturam mente potentem Infusumque Deum coelo terraque marique.

<sup>(4)</sup> M. Ogeneau, Essai sur le système philosophique des storciens, p. 66 et 72.

<sup>(2)</sup> Avant Sénèque Manilius avait célébré

<sup>(3)</sup> La première idée de ces λόγοι σπερματικοί remonte à Aristote (De gener, anim., III, 6, 743 \* 26). Ces λόγοι ont été définis assez heureusement par un critique allemand + die unter sich verschiedenen in die Materie zum Behufe der organischen Entwicklung gelegten Formbestimmtheiten σ.

<sup>11)</sup> Des éléments aussi disparates ne peuvent être rapprochés sans quelque contradiction. « Die der alten Naturphilosophie entnommenen concreten Anschauungen fügen sich nicht völlig den abstrakten aristotelischen Begriffen, welche ihre Fassung bilden sollen. » (B EUMEER).

la plus parfaite qu'ait produite l'Etre parfait 1) ». Mais cette àme du monde que Platon voudrait nous faire admirer à sa suite, a gardé malgré lui des dehors un peu mythologiques : c'est comme un personnage de plus dans la grande scène créatrice qui se déroule sous nos yeux. Dans l'intervalle, entre la fondation de l'Académie et celle du Portique l'Epinomis avait préparé la transition en transférant au ciel tous les attributs de la divinité : « C'est à lui qu'il est souverainement juste d'adresser nos hommages et nos prières... Qu'on l'appelle monde, Olympe ou ciel, la chose est de peu d'importance, pourvu que, s'élevant à la vraie contemplation de ce Dieu, on observe comme il se diversifie 2), imprimant aux astres leurs révolutions, faisant nattre les saisons et la vie avec les différentes counaissances (3), »

D'autres rapprochements, cette fois avec des modernes tels que Gæthe ou Lamartine, nous aideront à mieux saisur cette étrange doctrine. Cette âme qui selon la théorie stoicienne fait circuler partout la sève et la vie, qui est comme le ressort caché d'où parlent les mouvements des molécules les plus ténues comme ceux des masses les plus imposantes, c'est presque déja ce que notre langue contemporaine appelle « l'àme des choses ». La nature tout entière revêt ainsi, au moins d'une façon indirecte, une sorte de caractère religieux (1). Je ne suis pas surpris que certains stoiciens aient qualitié leur

<sup>(1)</sup> Timer 36 D.

<sup>2)</sup> Memo enception chez les storiens, e Bans l'économie de l'univers, ce n'est plus la nature qui s'accommode et se proportionne selon le degre de ses puissances à la jouisée immuatte de Diou e c'est Bieu fui-même qui, se distribuant, se dispensant à tout dans l'ordre et la mesure pi sente par la russon, se proportionne et s'accommode à toutes les conditions e Revensor, fissai sur l'i Metaphysique d'Aristote, II, p. 162) à ne rais in identique se traint dans les incurrencies des planètes, l'instinct de l'unimal et les leis de la conscience.

<sup>43</sup> Jun mis, 977 A-B

<sup>(6)</sup> La science de la nature nous depasse i ist's lale huisi, ectivait le stoaren Ariston.

physique de sanctuaire de la science 1) \*, et que l'anétius et l'esidonius n'aient pas voulu commencer par un autre enseignement l'exposition de leur doctrine.

Ce qui achève de prouver combien cette conception de la nature était poétique et sollicitait les imaginations, c'est l'empressement que mit la poésie à s'en emparer. Qui ne se souvient de la leçon éloquente donnée par Anchise à Enée au VI° chant de l'Enéide : « Apprends d'abord qu'un esprat caché dans leur sein anime le ciel, la terre, les plaines liquides : répandu comme une âme dans les membres du monde, il en agite la masse entière et ne lait qu'un avec ce grand corps. » Manilius dans ses Astronomiques (2) ne montre pas moms d'enthousiasme : « Je chanterai la nature donée d'une secrete intelligence et la divinité qui, viviliant le ciel, la terre et les eaux, tient toutes les parties de cette immense machine unies par des liens communs (3). Je décrirai ce tout qui subsiste par le concert mutuel de ses parties et le mouvement qui lui est imprimé par la raison souveraine. »

En somme, quand on passe en revue les définitions de la nature les plus célebres données par les stoiciens it, on est frappé de voir combien elles se rapprochent de nos babitudes d'esprit, sinon de nos théories modernes; mais ce ne sont pas là pour eux comme pour nous des façons de parler abréviatives et commodes : ils y attachent une véritable signification métaphysique, dont une logique sévère aurait peine à s'accommoder. En réalité, ce grand Tout, tel qu'il vient de nous être

<sup>(1)</sup> Diogene Larrer, VII, 40: và 6' ŝtrutatio to posición.

<sup>(2, 11, 59,</sup> 

<sup>(3)</sup> C'est là une des thises les plus profondes en même temps que les plus familieres du stoicisme. Voici une remarque de Cicéron a ce sujet: « Hiec ita fieri omnibus inter se concinentibus mundi partibus profecto non possunt, nisi ca uno divino continuntoque spiritu continerentur. »

is Cf. Industrie Lauren, VII, 148: φίστο ποτά μέν ἀποφαίνοντα την συνίγουσαν τὸν κόσμου, ποτά δὰ τήν φύσυσαν τὰ ἐπὶ γής. Une troisieme définition: ἐξ τ ἐξ αὐτής κονουμένη κατα σπερματικούς νογους est beaucoup moins aisément intelligible.

représenté, est caractérisé par des attributs opposés, et même contradictoires: il est et il doit être à la fois spirituel et corporel, animé et inanimé: on veut, dit Plutarque, qu'il puisse être tout et on le condamne à n'être rien (1).

Du moins une pareille nature, identifiée avec le monde des intelligibles, ne peut qu'être constante dans ses voies : les lois qu'elle suit ou qu'elle impose sont immuables. C'est en de fort beaux vers que le poète des Astronomiques célebre dans a la charte de la création (fadera mundi) » l'idée chère à la science moderne d'une regle invariable présidant à chaque classe de phénomènes :

Sec quidquam in tanta magis est mirabile mole Quam ratio, et certis quod legibus omnia parent: Nusquam turba nocet, mbil ullis partibus errat Laxius aut levius, mulatove ordine fertur (2).

Ce que nous voyons reparaître ici sous une forme plus acceptable, ne sût-ce que parce qu'elle est plus savante, c'est le destin des anciens (\$, elexpréve,) (3): mais c'est aussi la Providence (4), car leur optimisme aidant, les stoiciens excellent à se persuader que ces deux idées, pour nous si différentes,

<sup>(1)</sup> Φαίνονται τῷ μερδινί τὸ παν ποιουντίς,

<sup>(2) 1, 181. —</sup> Une notion analogue, quarque restreinte à un exemple particulier, se rencontre chez Virgile de orgaques, 1, 60);

Continuo has leges eternaque feedera certis Imposint natura locis.

Ecoutons également l'acam parlet des débordements du Mil : « Dès l'heure ou se constituait l'autrets, cert uns fleuves ont été soumis à des lois régulières, à la stabilité desquelles veille le Greateur suprême : mystère ou il faut adoret la bienveillaine de la divinité qui a organisé le monde », — « Natura per constituta procedit », dira à son four Senèque (Ouest, unt., 111, 161.

<sup>(3)</sup> An dire d'Aulu Gelle (XIII, 1), les stociens romains, qui en morale ont singulièrement depasse en subtifité leurs dévanciers grees, mettaient une différence entre Futum et Natura.

<sup>(4)</sup> Dans le De natura deoram Balbus fait remarquer que le mot Pravidentia n'a de sens qu'autant qu'on ajoute ou que l'on sous-entend deoram.

peuvent être aisément conciliées (1). On sait que la doctrine de la fatalité était un des dogmes fondamentaux du Portique. Dans ce système où triomphe le mécanisme le plus rigide les causes intellectuelles et morales elles-mêmes agissent à la façon des causes physiques: toutes composent ensemble, comme autant d'anneaux, une chaîne immense qui lie tous les êtres. Dieu même est atteint par le destin, ou plutôt le destin, c'est lui qui le personnifie. Le déterminisme contemporain, pour traduire l'inexorable enchaînement des effets et des causes, n'a pas trouvé d'expressions plus fortes que celles dont sont remplis les livres stoïciens (2).

Plaçons ici une remarque qui a son importance. Il serait difficile de citer dans l'antiquité un système philosophique d'où la nécessité (ἐναγκή) ait été complètement exclue. Mais pour ne parler que de Platon et d'Aristote, il est certain qu'avec un sentiment plus ou moins vif de la supériorité de l'action libre et réfléchie qui accomplit le bien avec intelligence, ces deux philosophes ne font intervenir qu'en seconde ligne et et en s'efforçant de restreindre son rôle cette puissance inférieure, dont ils ne se servent que pour expliquer ce qu'il y a d'imparfait et d'inachevé en apparence dans l'œuvre de la création. Les stoïciens au contraire étendent son empire sur toutes choses sans exception (3). Il est vrai que puisqu'ils en font la

<sup>(4)</sup> STOBÉE (Ecl., I, 5, 45).

<sup>(2)</sup> Voir le De Fato de Cicéron et notamment la phrase suivante : « Fatum autem id appello, quod Græci εἰμαρμίνην, id est ordinem seriemque causarum, quum causa causæ nexa rem ex se gignit. Ea est ex omni æternitate iluens necessitas sempiterna». — Cf. Auli-Gelle (VI, 2): « Fatum est sempiterna quædam et indeclinabilis series rerumet catena volvens semetipsa sese et implicans per æternos consequentiæ ordines ex quihus apta connexaque est. »

<sup>3)</sup> Ζεὺς ἡ τῆς ὁμετέρες ἀναγκῆς ἀναγκὸ, (Enomans dans Eusèbe, Prép. erang., VI, 16) Himporte de ne jamais perdre de vue qu'aux yeux des stoiciens la finalite et la nécessité ou, pour emprunter les expressions d'un critique allemand, « das idealverninftige » et « das naturnothwendige » sont absolument confondus. Le destin (κόσμου ου Διὸς λόγος) cesse d'être avengle comme la finalite d'être libre.

loi de la sagesse suprême, ils accordent à la raison tout ce qu'ils sont contraints d'enlever à la liberté.

Ainsi puisque la nature ne connaît aucune force supérieure ni même aucune force rivale (1), toutes ses œuvres doivent porter la marque de son excellence : il ne saurait être ici question des exceptions et dérogations admises par Platon et Aristote. Plus que toute autre, l'école stoicienne a été frappée de l'admirable harmonie, de l'unité parfaite de tous les éléments dont se compose l'univers. Aux yeux et surtout à l'esprit qui le contemple, ce monde avec les milliers d'astres qu'il renferme offre le spectacle d'un tout magnifiquement disposé où toutes les parties sont liées et solidaires, où chaque être a sa raison, où rien n'est en vain, selon le mot de Manilius

Nec quidquain rationis aget, trastrave creatum est (2).

où enfin un concert incessant maintient partout la plus étroite connexion (3). Aucune partie ne peut être affectée sans que le reste en subisse le contre-coup : les Grees appelaient cette influence réciproque des êtres συμπάθως & ; et pour célébrer cette liaison des choses, cet accord merveilleux entre les innombrables ressorts de la machine du monde, les stoiciens ont accumulé tous les termes que leur fournissait le langage : c'est un sujet qui prête au développement et sur lequel ils reviennent sans se lasser. Il faut lire, par exemple, Cicéron décrivant dans le De natura drorum la sollicitude infinie qui a présidé à l'organisation de nos seus (5, ou reprenant avec

<sup>(1 «</sup> Creteris naturis multi externa quomnus perficientur, possinti obsistere universam autem naturam nulla res potest impedire » De natura decenno, 11, 13.

<sup>(2)</sup> Astronomognes, 11, 231.

<sup>(4)</sup> De natura decrum, II, 7: « Tanta rerum consentiens, conspirans, continuata cognatio, »

<sup>(</sup>i Cicéron, le la matione (II, 15), se raille asser spirituellement des prédictions qu'on tentait de justifier par l'unité de la nature universelle.

o'll, 57. - Quis opifex, præter naturam qua nihit esse potest callidius, tantim solerham persequi potuisset in sensibus? a

son abondance habituelle la démonstration socratique et platonicienne de l'existence de Dieu par l'ordre du monde 1). Il est vrai que les stoiciens, avec leur sentiment si profond de l'art qui est dans la nature, attribuaient trop aisément à l'ouvrage lui-même l'industrie et l'habileté de l'ouvrier.

Mais comment expliquer dans l'univers les lacunes et les incohérences au moins apparentes sur lesquelles les épicuriens leurs adversaires insistaient dans un dessein facile à comprendre? On parlait alors ou des contrastes indispensables pour faire ressortir pleinement la heauté, ou d'un relâchement inévitable à la suite d'une tension prolongée dans la force qui crée les choses : réponses qui ressemblaient étonnamment à des défaites (2).

<sup>(1)</sup> Ib., II, 3.

<sup>(2) •</sup> Magna du curant, parva negligunt », disent les stoiciens, ici en complet desaccord avec la thèse que sontient avec tant de conviction l'auteur des Lois (X,902 E. Ils se hâtent au reste d'ajouter que les imperfections du détail disparaissent dérrière le merite achève de l'ensemble.

<sup>(3)</sup> Un peut voir dans Sénéque à quelles rodicules analogies se laissaient entratuer des hommes qui, ignorant la veritable structure du corps humain, pretendaient neanmoins s'en servir pour expliquer l'univers.

<sup>(4)</sup> Πνωμα διδιξκοι δι όλου τοῦ κόσμου (Sconfig, Ecl., I, 58) - Πνώσθατος συμπασαν ουσίαν, πνεύματος τίνος διὰ πασης αύτης διήκοντος (Alexannes o'Apparentse'. — Les veus de Virgile dans I Kucade sont trop connus pour qu'il soit a propos de les transcrire eq.

<sup>13 ·</sup> Quid est deus? mens universi (Sinforte). - « Deum per materiam decucureisse, quomodo mel per fivos » (Tenrollies). - Cf. Vingile, Georgiques, IV, 221.

à la génération des êtres (1) ». Pourquoi un feu? Parce que, répond-on, de tous les éléments c'est le plus puissant par sa tension, le plus rapide et le plus subtil dans ses mouvements. Mans c'est remonter jusqu'à Hérachte et aux premiers bégaiements de la philosophie.

Pour expliquer ce retour en arrière, il faut se souvenir que même le spiritualisme incomplet d'Anaxagore n'avait pas trouvé grâce aux yeux des stoiciens pour qui tout est de nature corporelle, même l'âme, même la divinité : il n'y a dans le monde aucune puissance universelle et autonome distincte des corps eux-mêmes. Toute l'activité intellectuelle se résume et se concentre dans la sensation (2) : en exaltant la raison, ces philosophes ont oublié de lui assigner dans le domaine intellectuel sa sphère propre, son essence particulière.

Nous sommes loin, on le voit, du monde des idées de Platon, ou de la vária d'Aristote : reconnaissons toutefois avec de judicieux critiques que la physique stoicienne, matérialiste dans ses origines, prend un caractère vitaliste et même idéaliste au cours de son développement. « Etranges matérialistes, en vérité que des philosophes qui ont abouti à ne poser dans le monde que des forces organisantes, viviliantes, pensantes, émanées d'une force unique et primitive /3 ! »

On a dit que le stoicisme réduisait la nature à une vaine conception de l'esprit, imaginairement réalisée par une expression métaphorique. Il nous semble, au contraire, que la Nature joue un rôle agrandi, exceptionnel (4), et d'autant plus

...Legon et fædera rerum Præscia monstrifero vertit natura tumultu.

<sup>(1)</sup> Diggerr Larrer, VII, 156 : πλρ τεχνικόν, δόψ βαδίζον εἰς γένεσιν, et Galira (Hist. phd., 20) πνεδμα ἐντεχνον, δδοποιητ κόν.

<sup>(2)</sup> Quelques critiques sont d'un avis opposé : mais la philosophie de la nature n'est qu'indirectement intéressée à cette discussion.

<sup>(3)</sup> M. Changer, Psychologie des livers, II, - Le stoicisme se présente ainsi à nous comme « ein vertieller hylozoistischer Momsmus ».

<sup>(4)</sup> Ainm, s'agit-il de faire pressentir au monde tremblant les horreurs de la guerre civile? La nature y pourvoira.

nécessaire qu'elle est en possesion de toute la puissance, de tout le prestige reconnus ailleurs à la divinité. C'est ce qui apparaîtra plus clairement encore quand de la physique des stoïciens nous passerons plus loin à leur morale.

### VII. - Les épicuriens.

Veut-on une preuve frappante de la compréhension indéterminée, partant de l'étonnante souplesse de l'idée de nature? Deux écoles rivales, nettement hostiles, s'en emparent avec la même ardeur et y trouvent l'une et l'autre la formule qui doit résumer presque toutes leurs croyances. Il est vrai que si de part et d'autre le mot est le même, à aller au fond des choses, quelle profonde divergence! Là, la nature se confond avec Dieu, ici avec le hasard. Il va de soi que les anciens déjà en avaient fait la remarque. « Quelques-uns prétendent que la nature est une certaine force aveugle qui excite dans les corps des mouvements nécessaires : d'autres, que c'est une force intelligente et réglée qui observe une méthode et se propose une fin. » (1)

A la suite des grands philosophes, ses devanciers, Epicure s'est posé le problème des choses (2): mais il ne s'est pas mis en frais pour le résoudre. On a dit des stoïciens qu'ils avaient fait de louables efforts pour fondre en un même corps de doctrines Héraclite, Platon et Aristote: Démocrite a sufli à Epi-

<sup>(1)</sup> BALBUS dans le De natura deorum, II, 32.

<sup>(2)</sup> Son principal ouvrage était un Περί φίσεως en 37 livres : les rouleaux d'Herculanum nous ont restitué des fragments des livres II et XI. — Sur la vocation d'Epicure à la philosophie, voir l'anecdote (déjà citée dans une autre partie de notre ouvrage) que rapporte Diogène Laèrce (X, 2).

cure (1). Les atomes et le vide (2), voilà les seuls éléments dont il a besoin pour expliquer l'univers : les atomes incréés, éternels, inlinis en nombre et agrégés de mille facons différentes, afin de rendre compte des propriétés opposées des corps : le vide immense, sans bornes (3), où ils s'agitent d'un mouvement à eux propre, sans commencement, ni fin (4. Le monde est un composé d'éléments inertes, régis par des lois purement mécaniques, auxquelles s'ajoute, on ne sait comment, cette déclinaison arbitraire célèbre sous le nom de clinamen. Volontiers sceptiques sur tout le reste, en ce qui touche leur cosmologie les épicuriens se refusent à toute discussion : contre les dieux issus de la superstition populaire, leur dogmatisme est aussi hardi qu'absolu.

Mais ces atomes eux-mêmes, d'ou viennent-ils? Qui les a mis en mouvement, ou sinon, d'où leur vient ce don inexplicable? On oublie de nous l'apprendre (5), et c'est là, selon un

(1) Sauf une différence capitale, il est vrai, et que La Fontaine, sans s'en douter, a très bien résumee:

Pendant qu'un philosophe assure Que toujours, par leurs sens, les hommes sont dupés, Un autre philosophe pare Qu'ils ne nous ont amais trompés.

Ajontons qu'Epieure qui se prétend volontiers a autodidacte » n'a pas éte plus reconnaissant pour son maître qu'A. Comte ne le sera pour Saint-Simon.

(2) On l'essence intanuble ἀναφής φόνες, la seule forme sous laquelle on puisse concevoir l'incorporel.

(3) Voir dans Clééron de le matione, II, 50 comment Epicure s'y prenad pour établir que la nature universelle est infinie. « On trouve dans Lucrèce ce sentiment grandiose et effrayant de l'infinitude du monde, que les savants et les poetes contemporains ont si cloquemment exprimée » (M. Picnos, Hotoire de la littérature lutoire). Il semble vraiment que, comme Pascal, quoique pour aboutir à une conclusion

men différente, Lucrèce, lui aussi, ait medité sur « le silence éternel des espaces infims ».

(i) Pour les Ejucuriens, le temps appartient aux choses, taudis que l'espace est un être en soi.

(5) Diogene Larrer, A, 46 : opyr, di conten our inti-

mot expressif de M. Brochard, le grand scandale du système. Il est vrai que si le monde s'est fait, ce n'est pas sans peine : car c'est apparemment la cosmologie épicurienne que Plutarque a en vue, au début de son traité sur La fortione des Romanis . « Au dire de quelques philosophes, le monde, au commencement, ne voulait pas être monde : les corps refusaient de se joindre et de se mêler pour donner une forme unique a la nature ; tous les éléments luttant les uns contre les autres, il en résulta une violente tourmente jusqu'au jour ou la terre commença à s'affermir elle-même. » Désormais, ce sera le signal de l'ordre.

Mais de quel droit parler d'un ordre établi. d'un ordre régulier, quand on fait régner partout le hasard, c'est-à-dire l'indétermination absolue? La contradiction paraît formelle : ce-pendant, sous peine de nier l'évidence, elle s'imposait en présence du spectacle du monde. Ainsi l'intelligence qu'on a cru exiler rentre d'abord dans la place ou s'y glisse par surprise : elle reprend ses droits méconnus et renverse d'un soufile les inconséquentes théories qui prétendaient se passer d'elle.

« Quand même je ne connaîtrais pas la nature des éléments, j'oserais affirmer à la simple vue du ciel et de l'univers qu'un tout aussi défectueux n'est pas l'ouvrage de la divinité. » Qui parle de la sorte? Lucrèce, dans un de ses passages les plus triomphants (1) : mais tournez quelques feuillets du poème et vous recueillerez ret aveu involontaire : « Telle fut, des l'origine, l'énergie propre de chaque cause, et dès lors la nature suit fidetement l'ordre invariable fondé à l'heure où se forma le monde » (V, 676). Encore une fois, quel est cet ordre? Pourquoi cette marche réglée par des lois éternelles qu'aucune

<sup>1)</sup> V. 107. - Si je cherche la doctrine épicurienne avant tout dans Lucreve, c'est, d'une part, parce qu'elle n'a pas (pour nous du moins) de plus éloquent interprete, et de l'autre, parce que les textes d'Herenlinnum ne laissent plus aucun doute sur la indélite mise par le disciple à reproduire trait pour trait les théories du maître, qu'il semble d'ailleurs avoir connues surtout par les résumés qu'Epicure avait réaliges et publies à l'usage des profanes.

force n'est capable de suspendre ou d'altérer (1 ? d'où vient que chaque être a sa constitution propre et son évolution spéciale, que sa durée et son accroissement sont contenus dans des limites marquées, son action renfermée entre des bornes qu'il lui est impossible de franchir 2)? Nous avons déjà rencontré dans Platon les lois de la nature : Lucrèce est le premier à nous parler de sa charte fondamentale (fordera, Ainsi, à propos de l'invariabilité des espèces :

Denique jam quomain generatim reddita finis
Crescendi rebus constat vitamque tuendi,
Et quid queque queant, per fer lera naturni
Quid porro nequeant, sancitum...
I, 580)
Hes sic queque suo ritu procedit, et omnes
Fædere natare certo discrimina servant...
(V, 921)

Mais cette charte, n'a-t-elle aucun auteur? qui en assure le maintien d'une main aussi souveraine (3 ? L'univers a donc une cause qui veille à sa conservation et que le poète a en vue, toutes les fois qu'il parle de forces naturelles, d'ordre constant : grands mots, on l'a dit très justement, qu'il ent fallu éviter s'ils n'ont qu'un sens conventionnel et poétique, mais qui renversent tout l'édifice du système, s'ils renferment amplicitement l'idée de cause première et de Providence.

Epicure avait contume de se moquer de ses adversaires qui, embarrassés pour trouver une explication scientifique des pluinomenes, invoquaient l'action divine (1). Il se refusait à comprendre un dieu partont aflaire, disait-il, toujours en haleine.

Nec sanctim numen (cernis) fati protol,ere tines Proce, ineque adversus nature fiedera niti.

<sup>(1)</sup> V, 310:

<sup>27</sup> V. 90.

<sup>(3)</sup> La perpetuité des lois naturelles n'a jamais ete affirmée et : le brée avez pous d'eloquence que dans le De notura recom (11, 297-307).

<sup>(5)</sup> De neta a decrum, III, 40 / Omnium talium ratio redden la est ; qued vos quim facere non potestis, tanquam in aram confacitis el Deum.

sans cesse accablé de toutes sortes de soucis (1); pour sa part, il se fait une tout autre idée de la vraie félicité (2). C'est ainsi, écrit Constant Martha, qu'avec le langage de la plus douce piété, il dérohait habilement aux dieux le gouvernement du monde : se flattant d'avoir mis la main sur les causes naturelles, il exilait comme inutiles et surannées les causes divines (3). Mais c'est en vain que, selon une expression énergique de Cicéron, il abuse du pouvoir et du caprice des atomes : lui-même ne prend pas garde que, pour diriger, compléter et corriger au besoin leur œuvre, il est obligé de recourir à la Nature, devenue entre ses mains un nouveau deus ex machina. Il ne s'agit plus seulement, comme c'est fréquemment le cas, d'une dénomination collective des atomes et du vide (4 : c'est une puissance créatrice (5), puissance distincte des êtres qu'elle contribue à former, puissance d'organisation et d'évolution (6), un gouvernement supériour 7, l'ensemble des causes chargées d'opérer la transformation de

<sup>(1)</sup> Ib., I. 20: « Laborrosissamus, implicatus molestis negotiis et operosis. »

<sup>(2)</sup> Laquelle est à ses yeux exemple de toute charge, àluxofoyator.

<sup>(3)</sup> Tertulhen resume quelque part toute cette partie de la doctrine d'Epicure dans un adage concis que je recommande aux positivistes contemporains : « Que super nos, nihil ad nos ».

<sup>(4) «</sup> Sunt qui omma nature nomine appellant, ut est Epicurus « (Cicénos). Dans les textes épicuriens on rencontre maintes fois les expressions ε, δλη φίσις ου ή τῶν δλων φίσις, et de fait, le philosophe a singulierement élargi l'idée de nature en embrassant sous ce nom l'intimité des mondes créés par le mouvement éternel des atomes à travers l'infinité du tomps et de l'espace.

<sup>(5) «</sup> Rerum natura creatux » "Lucheck, I, 623. — « Docuit nos idem qui catera, effectum natura esse mundum » (Veellius dans le De natura decrum, I, 20). Et malgré les difficultes de cette tAche, c'est « bien un jeu pour la nature toute puissante qu'elle l'a déjà recommencee et la recommence encore des milliers de fois.

<sup>(6)</sup> De natura rerum, 1, 51:

Unde omnes natura creet res, auctet alatque, Quoque eadem rursum natura perempta dassolvat.

<sup>(7)</sup> lb., V, 78 : " Natura gubernans. "

la matière brute en organismes, et des êtres organisés en êtres pensants; c'est même, les épicuriens alfaient jusque-là, une Providence (1). Qui ne voit que pareille conception est ici une véritable interprétation? Dans l'épicurisme, rien ne l'implique, tout la condamne. Ailleurs, la Nature pouvait jouer plus ou moins légitimement le rôle de cause : dans un univers résultant du choc aveugle des atomes, elle est réduite logiquement à n'être qu'un effet.

Et cependant, son nom revient sans cesse, son action est partout.

Je ne parle même pas ici du prologue célèbre du De natura rerum, de cet hymne enthousiaste adressé par le poète à Vénus 2). Pareille invocation n'est-elle pas en désaccord formel avec l'esprit et la teneur d'un poème manifestement dirigé contre la mythologie paienne 3)? N'est-ce pas, en outre, comme l'a fait remarquer M. Bénard 4), un non-sens ou un contre-sens de placer la vie dans un principe chargé de tout engendrer, de tout procréer dans la nature entière, alors que la vie ne saurait être ici ni dans la matière, ni dans ses éléments qui sont les atomes? Ce morceau n'a-t-il et ne pouvait-il avoir d'autre intérêt que celui d'un ornement convenu, au-

Tempore item certo Matuta per oras Atheris Auroram defert...

<sup>(1)</sup> lb., V, 781; « Maternum nomen adepta », et 1, 225; « Nullius exitum patitur natura. »

<sup>(2)</sup> Il en avait, dit-on, trouvé le premier modèle dans un fragment conservé de la Media de Sophoele. Je ne cite ici que pour mémoire la supposition lixarre de Bernardin de Saint-Pierre, imaginant que Lucrèce « avait emprunté les principales beautes de co prologue au portrait si élève que nous lisons de la sagesse divine au xxive chapitre de l'Ecclesiastique ».

<sup>(3)</sup> Le li livre contient une critique expresse du polytheisme. Cependant il est juste de reconnattre que plus d'une fois le poète à faussé compagnie au philosophe, dans ces vers, par exemple :

<sup>(</sup>V, 655).

<sup>(4)</sup> L'Esthétique d'Aristote et de ses successeurs, p. 198.

quel le poete n'avait pas le droit de renoncer 1 ? Pour ma part, j'admettrais volontiers avec M. Martha que, sans être infidèle à sa doctrine, Lucrèce a pu mettre en scène et personnifier sous un nom populaire la grande loi de la génération, la puissance mystérieuse qui partout répand la vie et assure à travers les âges la durée des espèces animales maintenues par son empire. Il fallait bien expliquer de quelque façon la vie absente du système, quoique partout présente, partout agissante au sein de la création 2.

Au reste, qu'on parcoure toute la suite du poème; presque à chaque page on retrouvera cette conception d'une nature habile à tout produire 3 et contenant en elle les germes de toutes choses : en approchant de cette puissance mystérieuse que Démocrite n'avait certainement pas connue, Lucrèce, bien différent en cela d'Epicure, éprouve quelque chose comme un sentiment religieux (4). Il y a même des passages où il la fait intervenir avec une force et une solennité inat-

<sup>(1)</sup> Au jugement de certains critiques, le De natura rerum est en effet à la fois un poème didactique et une épopée d'un nouveau genre. — Les lignes suivantes de M. A. Croiset nous paraissent intéressantes à citer (ci : « Parménide ne croit, en dévot, ni à Thémis ni à Aéxe, ni même a ces charmantes Hehades, pas plus que Lucrèce ne croit à Vénus qu'il invoque si magnifiquement. Tout cela est de la poesie pure, on la foi proprement dite n'a aucune part. Le triomphe de l'imagination n'en est que plus grand, puisque le mythe est vivant et beau ».

<sup>(2)</sup> C'est la divinité qui se venge, écrit un autre critique, et force le poète à sinchiner devant une action nécessaire, quelque sens qu'on lui prête et sous quelque nom qu'on la dissimule.

<sup>(3)</sup> a Natura dordala rerum n eV, 235). Ce qu'il importe de remarquer, c'est qu'à côté de cet emploi « é minent » de nature, Epicure et Lucrèce n'hésitent pas à se servir du mot soit dans son acception courante (4, του κενοῦ φύσις, Diogene Laerce, x, 44. — natura manis (tôn.), Luciace, i, 360), soit dans de simples périphrases telles que do um natura, aquir natura, etc., soit enfin au sens métaphysique de « substance, » à peu près comme Spinoza (Ainsi De natura verum, I, vers 544, 579, 629, 1001, etc).

<sup>(</sup>i) « Me divina voluptas percipit atque horror », selon ses profondes expressions. Epicure s'était borné à réclamer la première place pour la science de la nature, chargee de résoudre les problèmes les plus

tendues. Au III livre, le poète veut nous guérir des terreurs de la mort, et comme s'il se défiant de l'efficacité de ses raisons, tout d'un coup il s'efface derrière un personnage nouveau. « Si soudain, écrit-il, la Nature élevait la voix et nous l'aisait entendre ces reproches : « Mortel, pourquoi te désespérer sans mesure? pourquoi gémir et te lamenter aux approches du trépas? Si jusqu'ici tu as passé des jours agréables (1), si ton âme n'a pas été un vase sans fond où les plaisirs se sont perdus sans laisser de trace, que ne sors-tu de la vie comme un convive rassasié?... Car entin je ne peux rien inventer, rien produire de nouveau qui te plaise : toujours reviendra le même spectacle (2). »

L'admonestation (que j'abrège) est éloquente (3) : mais si nous oublions le poète pour ne voir que le philosophe, que signifie en cet endroit et en maint autre l'intervention de la Nature? simple métaphore, dira-t-on, prosopopée ingénieuse; pour nous, it nous semble qu'il y a plus que cela dans cette personnilication de l'ordre éternet. Je crains bien qu'aux yeux d'un épicurien qui semble ignorer le moi et la conscience, cette Nature, quelle qu'elle soit, ne soit forcément dépourvue d'intelligence : mais il y a certaines errours qu'un esprit éclairé ne peut soutenir jusqu'au bout. En vain Epicure, s'inscrivant

ardus de la philosophie : τήν δαὶς τῶν κισιωτάτων κίτιον ἐξακοιδῶται per ολογίας ἔργοι ελιαι δεί νομίζειν, lisons-nous dans sa lettre à Herodote (Dionère Larace, X, 78.

<sup>(1)</sup> De même, lorsque Epicure nous demande de nous montrer reconnuissants de nos plaisirs, à qui peut s'adresser notre gratitude, sinon à la Nature?

<sup>(2</sup> Idem semper erit, quonum semper fait idea (Astronomiques, 1, 510), cri d'enthousiasme du storien qui dans l'ordre du monde contemple l'œuvre de la raison suprême;

<sup>.....</sup> Eadem aunt omnis semper. . (Luculen, III, 958), ou encore : « Subit illud rabidarum deliciarum : Quousque eadem ? « «Séneque, De trang anom. 2), cri de désespoir de l'épicurien sans cesse en quête de nouvelles sensations et de nouveaux plaisirs.

<sup>(3)</sup> On sait que Bossuet n'a pas dedaigné de s'en inspirer dans son Sermon sur la mort.

en faux contre les plus brillantes démonstrations de ses devanciers (1), entend bannir toute fin, tout dessein premidité de la création : en vain cherche-t-il à se persuader qu'aucun plan n'a présidé à la disposition de l'ensemble. La correspondance de toutes les parties est aussi manifeste qu'elle est merveilleuse et bon gré, mal gré, il faudra que les mouvements des atomes, quoique se produisant au hasard, retablissent dans le système, on l'a dit d'un mot heureux, un simulacre de finalité · 2).

A la fin de son premier livre, Lucrece nous met en présence d'une conception qui a sa grandeur. L'harmonie du monde et l'adaptation des organismes à leur fonction ne seraient qu'un résultat particulier de l'activité mécanique operant à l'infini : l'exacte corrélation des détails entin rencontrée après mille tâtonnements avengles aurait déterminé la stabilité au moins provisoire de l'ensemble,

l'i semel in motus conjecta est convenientes Materia.

(1) Cf. Lucrèce, IV, 831;

timma perversa prepostera sunt ratione. Nil ideo quoman natum est in corpore ut uti Possenius seu quod natum est, il procreat usum.

(2) F-t-ce, comme on l'a tant de fois affirmé, pour sauver, en lui donnant une base rationnelle, la uberte humaine, qu'Epicure na pashesite à accorder à la matière le pouvoir de deroger à une loi immuable de la nature . Le chinancia (contre leguel eut proteste Demoerite constitue-t-il vraiment, selon l'expression de M. Chaignet, « un mouvement volontaire et libre au juel l'être se détermine lui-même », ou est al simplement une for physique de plus? Je constate, d'une part, que dans les plus anciens textes épicuriens il n'y est fait que d'insigiuliantes allusions, de l'autre, que nous sommes iccen pri sence d'une notion jess hologique transporter pour ainsi dire de vive force. De notra i centra, II, 284) dans le monde de la matière; et tout en blamant les termes sevères employes par de grands philosophes modernes tà l'exemple, ne l'oublions pas, de Geeron, et de Plutarque, a propos du channen, M. Chargue reconnaît hu-même sans detours que par une contradiction, une inconsequence au moins, la physique d'apicure reste meranopue . Popoliclogie des Grees, II, 272). Ceci nous excuserade ne pas insister sur cette question.

Mais cette convenance (1), cet accord, même payé si cher, mais sa conservation à travers les àges, où l'athée en trouvera-t-il l'explication? De même, lorsque dans son Ve livre, rejetant bien loin les fables usées de l'age d'or pour leur substiluer une hypothèse moins séduisante à coup sûr, mais plus vraisemblable, le poète applique la notion d'évolution à la solution des problèmes d'origine; lorsqu'il nous montre la vie pullulant autrefois à la surface du globe et la sélection naturelle condamnant les êtres mai venus à disparaître afin de faire place à des combinaisons plus viables; lorsqu'il peint l'homme partant d'une condition presque animale pour conquérir sa glorieuse destinée; lorsque plaçant, comme tant d'autres l'ont fait depuis, la barbarie au herceau de notre race, il décrit la naissance et le développement graduel des sociétés, des arts, du pouvoir, en un mot de la civilisation tout entière, ne s'aperçoit-il pas du facteur nouveau qu'il introduit dans le système, dont il doit devenir le ressort fondamental (2)? Sans doute c'est la Nature qui nous est représentée ici comme la première et pour ainsi dire comme la seule institutrice de l'homme, mais cela après qu'on l'a conçue assez complétement à notre propre image pour qu'elle devienne capable de s'éclairer par l'expérience et de produire des créations de plus en plus parfaites (3) Et ce progrès même que

<sup>(1) «</sup> Ce mot qui n'a pas de sens dans la logique du système, est une notion empruntée à une tout autre philosophie et qui se glisse inconsciemment, involontairement dans la métaphysique épicurienne pour en comblet les lacunes. - (M. Chaigser)

<sup>2)</sup> Chose etrange, les philosophes anciens les plus optimistes, les plus convaincus de l'existence d'une Providence un Platon, par exemple, dans sa fable de l'Atlantide affirment, au contraire, sur les traces du vieil Homére, que le monde va en dégénérant.

<sup>(3)</sup> Cetait aussi Lenseignement d'Epicare: 'Λλλά μὰν ὑπόνηπον καὶ τὰν φόσ ν πονλά καὶ παντοία ὑπὸ τῶν αὐτῶν πραγμάτων ὁιδαγθῆνα· καὶ ἀναγκασθῆνα· (Diourne Lience, X, 75. — Tout autre était la pensée des stolciens. Manifius (I, 172 se raille de ceux qui voient dans la nature.)

and a set of the top of the set of the terms of the terms of the set of the terms o

to nationalistic papers of the state of the

for mome pose sentire en propiose, sont establer al superorare sont ambiente. Intimante aux tyras- interieurs qui l'opportune fonces se compte pas implement sur les levous un nome toure e operante des enceses : et encire à fait comme en le moment de la raison appliquée à l'étable de la artire.

 $<sup>(</sup>x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$  , which is the first property of the first will be a

Katalina da kanjar kaominina Penganjaran

f. Beneralista (in an analysis) in property in practice, same notes on the control of the control

A la constant (Mataphagagae RH, 74.72.32 il me et réfute les philoco, a qui comme les Pathagas, dens et epensappe, labbagagas, và cita concar con constant la cope, as Marco la seule condition d'être che alement rationale en la nation d'un fueu creation et d'une Providen en la Octava de la Cadulian non ruen par elle-meme qui scandalise la comma dur comit de le prononcer sur sa justesse.

<sup>13</sup> On al vec quelle énergie l'urrece planle la cause de la volonté libre arracher aux etrembe, du destin, faire multa potestas.

à Pour etre pu le, il faut con tater qu'en écartant résolument Dieu du noude, le parure me le a tait ressortir mieux qu'aucune école l'actum per sonnelle et ince mante de l'homme.

llunc igitur terrorem animi tenebrasque necesse est Non radu solis, neque lucida tela diei Discutiant, sed naturæ species ratioque.

Or cette faculté qui fait la dignité de l'homme, comment la refuser, non pas à l'auteur de la nature (l'épicurisme n'en reconnaît pas), du moins à la Nature qui est obligée de tenir sa place? Et après avoir accordé à des corps bruts un mouvement immanent, hien mieux que cela, un genre d'activité libre et spontanée, il faudra proclamer l'existence d'une force cachée (« vis abdita quædam ») qui se joue dans l'univers et qui par son rôle, sinon par ses attributs, tiendra la place du Dieu des stociens ou d'Aristote ou de Platon.

Relevons ici une dermere consequence du système. Certes le mal existe dans le monde : il existe dans la nature. Parmi les philosophes chrétiens, Leibniz n'est pas seul à nous apprendre comment il peut et doit se concilier avec les attributs de l'Etre parfait ; mais qui n'admet pas de Providence, ou n'en connaît d'autre qu'une nature dominée par des lois fatales, ne saurait se faire longtemps illusion : tôt ou tard la réflexion lui découverra l'inclémence des éléments à l'égard de l'homme, moins favorisé sur cette terre que la plupart des animaux (1). Il n'est personne qui ne connaisse le passage fameux où Lucrèce, faisant avec une âpre et sombre éloquence le procès de la Nature, lui reproche de hérisser de ronces la faible partie du globe où le laboureur peut enfoncer sa pesante charrue,

ld natura sua vi Sentibus obducat, ni vi- humana resestat,

de multiplier sur la terre les causes de destruction.

Quare anni tempora morbos Apportant? quare mors immatura vagatur?

<sup>(1)</sup> L'affaiblissement des croyances avait popularisé ces reflexions pessimistes, et nous voyons par les Acabinopues (11-38) que Carnéade avait devancé le poignant réquisitoire de Lucréce

entin de n'arracher l'enfant avec effort du sein maternel que pour lui faire commencer au milieu des gémissements et des pleurs la plus malheureuse des existences,

> Quum primum in luminis oraș Nixibus ex alvo matris natura profudit.

C'est le morceau entier qu'il eut fallu transcrire, d'abord à cause de la poésie qui y éclate, puis pour mettre une fois de plus en pleine lumière toute la différence qui sépare la Nature de Zénon de celle d'Epicure : la première, synonyme de la divinité, est une mere bienfaisante; la seconde, synonyme de force aveugle, tombe au rang d'une marâtre pour qui l'homme est la plus déshéritée des créatures (1). Elle-même touche à sa decrépitude, et l'heure de la destruction universelle n'est plus éloignée (2). En attendant, Lucrèce dans ses tableaux fait une large place à ses cruelles rigueurs (3), à ses déchainements mystérieux. Le De natura rerum, peut-être à dessein, se ferme sur les effrayantes réalités de la peste d'Athènes, aggravées par ce fait que la doctrine condamnait le poète à se renfermer dans la peinture des douleurs matérielles, sans pouvoir, comme on l'a dit, saisir aucun de ces traits de sentiment qui blessent l'ame et l'elèvent en l'attendrissant.

<sup>(1)</sup> Esprit sagement equilibré, quoique un peu timide en matière de doctime, the ron reproduisant ces declamations systematiques a soin de les corriger par une réflexion qui fait penser immediatement au roscou pensor de Pascal: In homme tamen mest tanquam obrutus quidam divinus ignis ingenu et mentis a

c2' Ce que les Lipeurens pardonnaient le moins à l'anteur du Timec, c'est de nous représenter le Demunige communiquant i son auvre une jeunesse éternelle (32 C). Il est contraire aux lois de la nature, disaientifs, que ce qui a commencé dure toujours.

<sup>3)</sup> Amsi vovez le contraste Angile parle en termes d'une douceur penétrante du calme bienfaisant de la muit. Lucrece n'en veut voir que les ombres effrayantes :

Nox ubs terribile terras caligine texts (VI, 851).

#### IX. - Les Alexandrins.

Aux yeux des mystiques volontiers enfermés dans une sphère idéale, la matiere ne peut être qu'un objet d'aversion, et le mépris qui la frappe atteint et enveloppe la création entière. La nature est un amoindrissement, une déchéance de l'Etre infini. Pour contempler la beauté inesfable, il faut fermer son regard au spectacle fascinateur des choses terrestres. Quelle valeur peut conserver la nature extérieure dans un système où la pensée franchissant dans son vol harditous les intermédiaires qui séparent le réel de l'intelligible, s'élance dans le monde des Idées pour s'élever de là à l'Un absolu! Deux routes seulement, écrit Plotin (1) à la suite de Platon, donnent accès à cette sphère supérieure : les mathématiques et la dialectique, arme spéciale, science propre du philosophe absorbé dans l'étude de la nature. Sachons grénéanmoins à cet idéaliste d'avoir défendu avec tant d'ardeur contre les gnostiques la beauté et la magnificence de la création, qu'il admire, d'ailleurs, avec l'enthousiasme du poète bien plus qu'il ne l'analyse avec la patiente observation du savant 2).

Avant lui Philon le Juif, trop tidèle aux traditions de sa race pour faire de la Nature, à l'imitation des écoles helléniques, un substitut ou un rival de la Divinité, y avait vu la manifestation de Dieu considéré comme l'Artiste suprême. Sans doute le monde n'est point chez lui, comme dans la Geneve, le résultat d'une création proprement dite, ou l'œuvre contingente d'une volonte toute-puissante, mais la mise en œuvre par les forces (2002) (2002) divines (3) d'une matière chao-

<sup>(1)</sup> Eunéade 1, 3.

<sup>(2)</sup> Voir Vachenor, Histoire de l'ecole d'Alex indrie, 1, p. 470 et 428.

<sup>(3)</sup> En tête desquelles figure la sagesse divine (2046x ou plus son-

tique préexistante, et une conséquence de la permanente activité de l'Etre incréé.

Quant aux néoplatoniciens grees, ils remplacent le naturalisme lant stoicien qu'épicurien par un spiritualisme abstrait : l'unique raison d'être de la matière est de faire passer à l'état visible les concepts invisibles de la pensée (1); la gnose, émance qu'elle est directement de Dieu, se donne même pour une sage-se transcendante qui n'a rien à démèler avec les procèdes habituels de la science humaine. Tous ces spéculatifs égarés dans leurs rèves ignorent ce qu'est l'homme, ce qu'est la société : à leurs youx tout attachement à la vie resserre notre chaine terrestre. D'ailleurs leur mysticisme a conduit le plus grand nombre d'entre eux droit à la théurgie, à la thaumaturgie : ils rougiraient de ne pas franchir les bornes que nous impose la nature : dans leurs biographies ce ne sont que visions, enchantements, prodiges et miracles. Ils proclament bien haut leur ignorance de ce Dieu même dont ils veulent à tout prix contempler l'ineffable et impénétrable essence, et qu'ils séparent autant qu'il est en eux de la nature, au heu de chercher dans celle-ci le reflet de son infinie perfection.

La théorie de Plotin, « le maître qui a imprimé à l'école sa marque, imposé sa méthode, et indiqué son esprit 2 », mente cependant de retenir un instant notre attention. Comme ses prédécesseurs et à un plus haut degré encore, il manque d'une connaissance exacte de la nature : mais sa pensée est puissante, et le système qu'elle à conçu est fortement lié dans toutes ses parties.

Sans cesser d'être lui-même et tout en gardant en soi ses attributs, l'absolu passe ou descend dans toute la hierarchie

vent légas contenant les idées des choxes de meme que l'intelligeme de l'architecte renferme le plan de la ville qu'il doit élèver. (De remain popule, 1, 1)

to Previous distingue une triple in diere, १०५७ई, ७७४५७७६६, बॉडिंग्सर्ट,

<sup>(2)</sup> M. CHAMARY, Psychol spe les tirres

des êtres, sans en excepter les plus inférieurs, dérivés de sa substance par un procédé de génération, ou, si l'on aime mieux, d'émanation (1) progressive, sur laquelle les néoplatoniciens ne se sont nulle part clairement expliqués. Conçu d'abord en soi comme un être purement idéal, il tire de luimême les lois et les conditions de son entrée dans la réalité : ce n'est plus, comme dans le système d'Aristote, la monde qui gravite vers Dieu, c'est Dieu, de qui tout dépend, a qui tout retourne, qui s'abaisse dans le monde 2). Du premier principe comme source première s'échappe et s'écoule le flot des existences tinies, de même que du soleil, comme d'un fover mépuisable, se projette perpétuellement et en tout sens une infinité de rayons. Il y a ainsi comme un océan d'être éternel à la surface duquel se deroulent les lignes toujours oscillantes et mobiles des êtres individuels : mais cette source qui jaillet d'elle-même s'épanche dans une multitude de fleuves sans être diminuée par ce qu'elle leur donne, car par un prodige étonnant les fleuves qu'elle forme, tout en suivant chacun son cours, n'en continuent pas moins à confondre encore en elle leurs eaux.

Intermédiaire entre l'essence indivisible de l'intelligence et

<sup>(1)</sup> le prefère is ce mot à celui d'evolution. L'évolution part de l'intérieur pour s'elever au supérieur, tandis que l'emanation, par une matche inverse, part du monde divin et cherche à saisir les liens qui le rattachent au monde humain d'abord, puis au monde materiel.

<sup>(2)</sup> Déja aux yeux des stoiciens, si nous en rovons flavaisson, la nature apparait écomme une forme inferieure d'existence à laquelle l'unique principe, la raison, s'est spontanément abaisse ». Voir le développement de cette pensee dans le texte cité plus haut p 391, note 2,— Que penser de cette explication? M. H. Den roix. Essu sur le mysticisme speculatif en Allemaque au xix suele, p. 24 à la juge d'une facon assez severe : « La procession de 11 inte n'est qu'un mot ou n'est qu'un miracle. L'Unit que nous avons era attendée se refuse à se manifester pour redescendre par la viaie diacetique de ce sommet imaginaire, il faut supposer dans l'être initial une contradiction qui deliruit son unite : il faut lui substituer la dualite que Plotai confait en vain supprimer, la dyade de l'I n'et de l'indéfini... La réalité, la pensée et la vie sont l'inexplicable accident de l'inexplicable essonce, »

l'essence divisible du corps, l'âme universelle, troisième lupostase divine, constitue le monde de la vie δ τζ: ζωζ: κόσμος : elle engendre l'univers, c'est-à-dire les âmes diverses qui animent toutes choses; elle donne le mouvement au monde, vaste organismo animé: de tous côtés elle l'enveloppe et n'est limitée que par le ciel. Descendue dans le corps de l'univers qui est son œuvre III, 8), associée à des degrés d'existence de plus en plus imparfaits, elle produit (ce sont les termes mêmes de Plotin) sans conception adventice, sans les lenteurs de la délibération et de la détermination volontaire : sa puissance génératrice, à laquelle convient par excellence le nom de nature (1), forme avec un art admirable tous les êtres à l'image des raisons qu'elle possède (IV, 3) (2), raisons qu'elle fait successivement arriver à l'existence dans le monde sensible (3). Toutes choses procedent ainsi d'un principe unique et conspirent à un but unique, et la nature pourrait être également définie « l'ordre établi par l'ame universelle » (II, 2). De là vient que le monde, à titre de prolongement sensible de la réalité intelligible, d'image ("võakua), d'ombre (oxia), de retlet (xixomegos) de l'infini est, maigré ce qu'on pourrait appeler son néant relatif, une œuvre d'art, un poème divin(4). Allèguera-t-on pour le contester

<sup>(1)</sup> Φόσις ή τὰ πάντα συνέχουσα καὶ διοικούσα (IV, 2). C'est elle que célèbre cet hymne de Synésius : « Tu es le principe du passé, du présent, du futur, du possible : tu es le père, tu es la mère, tu es la voix, tu es le silence, tu es la nature féconde de la nature, tu es l'éternité de l'éternité. »

<sup>(2)</sup> Réminiscence platonicienne,

<sup>(3)</sup> Voici comment s'exprime à ce sujet lamblique dans son style d'une obscurité emphatique : « l'appelle nature la cause inseparable du monde réal, qui renferme les causes universelles du devemir, causes contenues à l'état sépare, idéal, par les essences et les ordres d'être suprêmes. Là se rencontrent la vie sous la forme corporelle, la raison genératrice (γεντσίουργος), les formes immanentes à la matière, la matière elle-même et le mouvement. »

<sup>(5)</sup> Après avoir dit de la nature, dans son l'ommenture du Timée : outs de fiée forte out l'été par l'étérage. Proclus declare que l'étudier, c'est se livrei a une sorte de théologie (è quotologia field) que

les imperfections que Lucrèce étale triomphalement dans ses vers? Plotin (1) répondra sans hésiter: « Celoi qui blâme l'ensemble en ne considérant que les parties est injuste. On ne condamne pas une tragédie parce qu'on y voit figurer d'autres personnages que des héros, un esclave, un paysan qui parle mal : ce serait détruire la beauté de la composition que de retrancher ces personnages inférieurs et les scènes où ils figurent. » (III, 2)

Au surplus, il y a entre le corps du monde et l'âme universelle une harmonie assez parfaite (2) pour assurer la durée de
ce vaste ensemble (11, 1). Comment pourrait-il périr? Il faudrait qu'il y eût un autre plan plus conforme à la raison que
l'existence et l'admirable disposition des êtres créés. Loin de
trainer comme un fardeau la création matérielle, l'âme la meut
sans peine et en fait un être vivant un et sympathique à luimème (IV, 1). Néanmoins pour qu'il y ait une gradation constante dans les êtres 3), il est indispensable que la Providence
ne se fasse pas sentir partout également. « A mesure que l'on
descend, les choses s'altèrent, se troublent et se corrompent,
pour finir par n'être même plus rien (1). » Telle une source

çaiverzi τις ούτα), parce que les choses qu'elle engendre ont pou r ainsi parler un fonds d'existence divin (θείπε πως έχει τὴν ἐπαςξεν). Et à la suite de Platon, les neoptatomiciens soutenaient que pour attemdre les vraies réalités, objet propre de l'ontendement, il u'y a pas de route plus sûre à suivre que la comprehension de l'ordre naturel (πίτη γὰρ ταξίς κατὰ φύσες, Επικαιάς V, 1, 10).

<sup>(4)</sup> It avait même compose un traité special Πρός τους κακόν τον δαμέσυσγον του κόσμου καὶ του κόσμου είναι λεγοντας (Enneade II, 9.

<sup>(2)</sup> C'est par là que Synésius, comme les stoiciens, cherche à justifier la divination, et il ajonte cette réflexion : « Figurez-vous un livre écrit en divers caractères, pheniciens, égyptiens, assistens : le sage les déchiffre, mais nul n'arrive à la sagesse autrement qu'en recueillant les enseignements de la nature. » Les alchimistes tiennent exactement le même langage.

<sup>(</sup>d) Réminiscence peripatéticience, « La nature marche par sauts, ou plutôt par intervalles. » (Danascius)

<sup>(</sup>b) Sansius, L'Egyptien, I, 9. — a Qu'on ne s'étonne donc pas, dit a son tour Damascius (Les premiers principes, § 284) si la nature est la

de lumière repand autour d'elle une clarté, dont l'intensité décroit en proportion de l'éloignement, jusqu'au point où elle s'efface dans la région des ténebres. Plotin se retrouve d'accord avec Platon son mattre pour ne voir dans la mattere qu'une simple occasion pour la manifestation de l'Idée.

La Nature, qui est une, domine toutes les natures particulières (1) qui en procèdent et némmoins y restent attachées, rameaux de cet arbre immense que nous appelons univers (IV, 4). Mais set c'est ici une des consequences certainement les plus remarquables du système) la propriété essentielle des racines et du trone se transmet jusqu'à la dernière extrêmité des branches. Ici-bas, toute vie est pensée ou dégradation de la pensée (2): tout pense dans la mesure du possible, et les animaux raisonnables et les brutes et les plantes même avec la terre qui les porte (3). Les ames inférieures, celles qui sont le plus éloignées de la pureté de leur principe, n'en sont pas moins enchaînées à leur destinée, comme fascinées par un attrait magique, mais réellement retenues par les liens puissants de la Nature (4). Celle-ci, toute privée qu'elle soit de

dernière vie, et vie suspendue à la zoogonie intellectuelle. Tout ce paragraphe, ou il est à plusieurs reprises question de la nature, est malheureusement aussi obseur que le reste de l'ouvrage. Voir la traduction française de M. Chargnet, II, p. 393 et suin ).— Chez Proclus, d'après M de Wulf (La philisophie medie ale, p. 126., la malaire est un produit direct d'une des tirides du 1017, et non point, comme chez Plotin, un écoulement final de Fâme du monde.

f) Cette distinction entre la nature en general (natura comos on uniersa) et les natures particulières était de jà familière and stoiciens. Plotin se sert maintes fois du mot 2001, dans le seus d'essence, à l'exemple de Platon et d'Aristote. C'est ainsi qu'il dit Ence etc III 9, 2 : « loutes choses tendent al achévement de leur nature » s'à 70 77,2 2022/03 2007/20.

<sup>2</sup> Hazz Jon sangle tie (III 8, 7).

<sup>3,</sup> Anticapation du système de Schelling.

<sup>1</sup> IV, 3. — On hi dans Stologice texte de lamblique : Fig à l'arraivig à porir rounere tour in tà noture, qu'il identifie ainsi avec le Destin, : la cause qui une au mon le contient, exilement unes au monde, toutes les causes de la generation, causes que les essences superieures et ordonnatrices renferment en elles, separces du monde ».

raison et d'imagination est capable d'une sorte de contemplation silencieuse, image d'une contemplation plus noble et plus complète (1). Il se fait en elle comme une pénétration réciproque de la substance et de la cause : être ce qu'elle est et produire ce qu'elle produit sont en elle une seule et même chose : en elle, de même que dans les intelligences de peu d'élan et à qui la méditation prolongée répugne (2), la contemplation se mèle étroitement à l'action. L'espèce de connaissance et de sensation qu'on peut lui attribuer est à la connaissance et à la sensation véritables ce que les impressions du sommeil sont à celles de la veille. Il est vrai que Plotin, comme effrayé d'une pareille concession, semble la retirer dans cet autre passage: « La Nature ne connaît pas, elle produit seulement, elle n'imagine même pas : passive par essence, elle est l'acte de la puissance active, de l'âme universelle; elle termine la série des êtres et occupe le dernier degré du monde intelligible; la matière qui la compose, indifférence pure (inpurela), lie amère des principes supérieurs, répand son amertume autour d'elle et en communique quelque chose à l'univers (3; ». Plus haut c'est l'idéaliste qui parlait : ici c'est le mystique qui reprend le dessus. Quel que soit celui qu'on écoute, il faut convenir que l'une et l'autre de ces deux explications méta-

<sup>(4)</sup> III, 8. - « II y a une merveilleuse page de Plotin où il oppose le silence méditatif de la nature au vain bavardage de l'homme: mais ce silence est plein de pensée, c'est-à-dire au fond plein de parole. La nature, en ellet, selon le grand philosophe alexandrin, contemple en même temps qu'elle crée : elle produit toujours des êtres nouveaux, mais selon des formes intelligibles, et sa fécondité éternelle est un besoin éternel de s'instruire et de penser. » (Javais, De la realite du monde sensible, p. 157.)

<sup>(2)</sup> a Les dieux, quand il en est besoin, agissent et sauvent le monde: mais ce n'est pas là ce qui fait leur excellence: car il y a plus de bonheur à jouir de l'ordre établi qu'a bien ordonner soi-même les choses inférieures: dans le premier cas, la pensée se tourne vers la parfaite beauté: dans l'autre elle s'en détourne.

<sup>(3)</sup> II, 3. - " Aux confins de la matière, la nature enfante les démons, race tumultueuse et periide, entièrement insensible aux charmes de l'être divin. " (Synasius)

physiques excluent bien plus qu'elles ne provoquent une investigation scientifique apprefendie de la nature (f).

Avant de prendre congé de Plotin, signalons un écho de notre philosophie moderne dans la phrase où parlant des maux qui semblent frapper les bons contre toute justice, le philosophe alexandrin fait cette grave réserve : « Bien que ces maux soient étroitement liés au cours des choses, il faut cependant admettre qu'ils ne sont pas produits par des raisons naturelles (λόγοι φοσικοί) et qu'ils n'entraient pas dans les vues de la Providence, dont ils ne sont que les conséquences accidentelles. »

Inutile d'insister sur les allégories néoplatoniciennes ou sur les procédés à l'aide desquels Porphyre, Jamblique et Proclus, continuant la tradition du Portique, tentèrent de réconcilier le paganisme et la science en retrouvant dans les mythes, voilées sous un symbolisme théologique, les vérités enseignées par la philosophie. L'Alexandrinisme est, en somme, une régression de la métaphysique vers l'ancienne mythologie. Unostiques et néoplatoniciens ont tenté à l'envi de ressusciter les vieilles religions naturalistes, fondant la synthèse des connaissances humaines sur une sorte de communion intime de tous les êtres au sein de la vie universelle. La connaissance de la nature n'avait absolument rien à gagner à de semblables jeux d'imagination.

Au terme de cette histoire sommaire de ce que nous avons nommé «la métaphysique de la nature» un mot final suffira pour ne pas anticiper sur l'appréciation contenue dans notre conclu-

<sup>(1)</sup> Disons cependant qu'avec l'amblique, écho de Pythagore, le nombre était redevenu la loi de la création. Voici, par exemple, comment s'exprime ce philosophe dans un fragment conserve par Psellus et public par M. l'annery dans la Rerue des etudes greeques (1892, p. 344): οἱ εγκεκράμωνο τους πομάσι λόγου φωσικοὶ εὐσιο αρθίμω: ἐν το τους ζηρόνς άμα καὶ τους φωτούς. Ικάστου γὰν τούτουν Λούνους αρξέται καὶ φωίνει καὶ κρὸς τὸν φωλόσοφον τοῦς ἀμα κοῦς αὐτίοις προσαμφόττευν. D'autres phrases sont

sion. On a vu combien au berceau de la science grecque la notion de nature était vague et flottante; c'était avant tout la substance mal définie que l'on supposait se retrouver au fond de tous les êtres. Peu à peu cette notion grandit et s'étend; on essaie de la bannir; elle revient triomphante et s'assure un rôle actif dans la formation et les transformations du monde. Avec Platon elle est subordonnée à Dieu; avec Aristote elle devient un substitut de la divinité; avec Zénon, c'est la divinité elle-même; avec Epicure elle remplace de son mieux Dieu absent; avec les Néoplatoniciens, c'est la dernière et la plus lointaine participation de l'être divin (1).

L'idéalisme l'ennoblit; le matérialisme l'exalte; l'empirisme la grandit; le mysticisme la rabaisse. Dans tous les systèmes elle tient sa place, elle joue son rôle, à peine proportionné à son incessant ministère dans l'œuvre immense de la création.

des échos à la fois de Platon et d'Aristote, par exemple: τὸ εἴδος ἐν τῷ φύσει πρῶτόν ἐστι καὶ ἀρχηγικώταιον αἴτιον, et un peu plus loin: ἐπεὶ δὲ καὶ ἡ ὑλη ἐν τῷ φύσει αἰτίαν οὐ μικρῶς παρέχεται, καὶ ταύτην ἐν τοῖς φυσικοῖς ἀριθμοῖς ἀνευρήσομεν.

<sup>(1)</sup> Se plaçant à un point de vue un peu différent, Nourrisson a écrit : « En resumé, malgré de longs et prodigieux efforts, l'antiquité gréco-romaine n'a pas reussi à s'élèver au-dessus de l'idee complexe de nature, tantôt attribuant à l'esprit les modes de la matière, tantôt à la matière incorporant l'esprit qui n'est dès lors qu'une matière plus sensible et plus rarefiée : mais toujours, par l'une ou l'autre voie, arrivant bon gré mal gré à identifier logiquement et la plupart du temps sous le nom de nature l'homme, le monde et Dieu, » Ne pourrait-on pas signaler certain laisser aller, sinon certain parti pris dans cette dernière appréciation ? Il me semble que résumer en ces termes la cosmologie des anciens, c'est vraiment ne pas tenir un compte suffisant des théories les plus essentielles de Socrate, de Platon et d'Aristote.

# CHAPITRE III

## La science de la nature.

## I. - Réflexions générales.

Certains contemporains ne parlent de rien moins que de creuser entre la philosophie et la science un abime infranchissable. Que la première vise en tout à l'unité et à l'universalité, que la seconde au contraire fasse volontiers son domaine de la diversité, c'est ce que l'on accordera sans poine (1) : mais de là à tracer entre elles une séparation absolue, il y a loin. En tout cas, ce point de vue exclusif n'a jamais été celui des anciens.

Dans l'étude de la nature, c'est le côté métaphysique qui les a préoccupés tout d'abord; nous avons dit précédemment pourquoi. La physique représente pour nous une fraction déterminée et nettement circonscrite de cette étude : chez eux la parent comprend en conformité avec l'étymologie cette étude tout entière, dans un temps où la philosophie, mere de toutes les sciences, avait encore des droits incontestables à la revendiquer. C'est la science de la nature totale, organique

<sup>(</sup>i) M. Bault a-t-il pour autant rasson de soutenir « que dans les sciences positives la recherche de l'unité à souvent rétaide ou risqué de retaider les découvertes — et, partant de cette conviction, de consciller au savant plutôl une multiplicite de principes, accommodée aux « méandres » innombrables de la realité?

aussi bien qu'inorganique, consciente aussi bien que matérielle, c'est l'analyse des realités communes à des règnes et des groupes d'êtres bien différents. Mais la philosophie ellemème a senti vaguement d'abord, et ensuite avec une netteté croissante, la nécessité de s'appuyer sur les recherches spéciales des sciences particulières. Des premiers principes et des premières causes il était impossible de ne pas descendre un peu plus tôt ou un peu plus tard aux principes dérivés et aux causes secondes, de la nature considérée, selon la belle expression de Pascal, dans son entière et pleine majesté, dans les problèmes fondamentaux qu'elle souleve (1), aux innombrables réalités de tout ordre qu'elle recèle en son sein, aux productions qu'elle multiplie avec une fécondité assez étonnante pour déconcerter ceux qui ne croient pas à un Créateur.

Aussi quand l'esprit humain fut revenu de la première extase où l'avait jeté la vue de l'univers, il éprouva le besoin de considérer en détail les merveilles dont le vaste ensemble venait de le frapper. A embrasser confusément la totalité des choses, la variété littéralement infinie des êtres dont se composent les trois règnes de la nature, l'immensité de la tâche était pour décourager les plus vaillants. (Euvre d'abstraction autant que d'analyse et d'expérience, la division du travail, si désirable qu'elle fût, ne s'accomptira ici qu'avec les siècles. Les anciens l'ont à peine ébauchée. Des sciences, dont la distinction est aujourd'hui universellement reconnue, sont encore chez eux presque entièrement assimilées : seules, et nous en avons donné la raison, les mathématiques ont achevé des lors leur émancipation : l'oublier, c'est fausser sur des points souvent importants l'histoire des idées. Mais ne sovons pas pour cela plus séveres qu'il ne convient : y a-t-il si longtemps que les sciences naturelles se sont pour ainsi parler établies

I'n critique allemand me paraît les avoir résumés assez ingénieusement dans ces quatre mots : « Zeitheher Prepring, bleibendes Dasein der Dingé ».

pour leur compte? est-ce que, pour prendre un exemple plus tangible, la physique et la chimie n'ont pas dù attendre une époque toute récente pour se constituer en face l'une de l'autre, chacune avec son objet propre, avec ses recherches spéciales, toutes prêtes qu'elles soient à un fraternel échange de lumières sur les matières communes?

Cependant, dira-t-on, nous voyons très bien les anciens s'attacher à tel ou tel problème particulier. - Soit : mais ce n'est pas qu'ils se soient décidés après réflexion à le traiter à part : c'est ou bien parce que les questions analogues ne s'étaient pas encore posées devant leur esprit, ou bien parce qu'elles s'y subordonnaient d'elles-mêmes à la première. De la multiplicité des termes en usage il faut se garder de conclure hâtivement à l'entière distinction des notions correspondantes. « Les noms de physiologie, de physique, d'histoire naturelle ont pris naissance et ont commencé à être d'un emploi habituel bien avant qu'on cut des idées nettes de la diversité des objets que ces sciences embrassent, partant de leur délimitation réciproque (1), » Les pythagoriciens, quelques-uns du moins, ont joui d'une réputation scientifique meritee : toutefois il n'y a pas trace dans leur enseignement d'un effort serieux pour mettre a part et distinguer l'ajquement les diverses classes d'êtres. En lisant le P(e,l) = 2. on pourrait croire qu'il était déja question au ve sie le d'une « histoire naturelle » ; mais il est visible que l'enquete vise, dans ce passage embrasse toute l'étendue le ce que nous nomineus aujeurilline e les sciences physiques ». Le termo do a robo a 3, synonyme, ou à peu cres, de 0, que

A 1.80 "

man of the except to an area of the

plus tard on appellera (2792), qui revient si fréquemment chez les écrivains philosophiques du v° et du 10° siècle, appellerait une remarque identique : c'est en somme l'explication des phénomenes naturels ou rapportée à une conception théorique ou demandée à la nature elle-même.

A la classification méthodique des sciences, l'une des plus belles conquêtes de la raison humaine, s'applique admirablement le mot d'Anaxagore : 8,000 minta /26/2222 74, 278' 8264 iziograv è volt, vov porte deceber. Ajoutous que si les anciens n'ont pas recueilli au même degré que les modernes les avanlages de cette distribution savante, ils n'en ont pas connu les inconvénients, à commencer par cet éparpillement, par cet émiettement de l'esprit dont notre génération souffre plus qu'elle ne veut se l'avouer (l'. Autant je comprends l'auteur du traité hippocratique -15' 812'232 mettant ses contemporains en garde contre toute prétention au savoir universel : 0, 725 mest universe oby stores behabijen ones tere int, autant j'admire Platon insistant sur la nécessité des vues d'ensemble, sur le lien qui unissant en faisceau toutes les connaissances luimaines fait de la nature au point de vue de l'intelligence qui la contemple un tout merveilleusement ordonné (250 77,5 25200; atime myleus obme (2). Sans doute, nous modernes, nous concevous mal un traité comme le Phédon, expressement consacré à l'immortalité de l'âme et se terminant par des dissertations de géologie et de physique, ou une cosmogonie comme celle du Timie contenant des discussions logiques et toute une théorie physiologique des passions. Tous les grands génies n'en partageront pas moins l'avis de Platon : Cicéron, qui loue chez les anciens 3) une ampleur de vues

<sup>(1) «</sup> La spécialité dans l'ordre intellectuel correspond à l'égoisme dans l'erdre moral. La spécialite, c'est l'égoisme de l'espré. (A. l'osagent)

<sup>(2)</sup> W mm, 81 D.

<sup>(3)</sup> a Omnia lizz, que supra el subter, unum esse et una vi atque una consensione naturar constri la esse dixerunt.

qu'il regrette de ne plus retrouver autour de lui, le proclame bien haut : « Est enim admirabilis quædam continuatio seriesque rerum, ut aliæ ex aliis nexæ et omnes inter se aptæ colligateque videantur (1). »

Quoi qu'il en soit, c'est Aristote (2) qui le premier a tenté non seulement de distinguer la physique de la métaphysique, mais de marquer aux diverses sciences leurs frontières jusque-là indécises; le premier il a donné à ses successeurs, dans quelques-uns de ses traités les plus importants, l'exemple de s'y renfermer: le premier il a introduit dans les notions scientiflques ce qui les constitue et les caractérise, je veux dire l'ordre et la méthode de la science. C'est ce qui lui a valu l'honneur de voir tant de peuples et de siècles se mettre à sou école.

Ainsi, pour revenir à notre sujet, les Grees ne se sont pas bornés à jeter les bases de ce que nous avons nommé la philosophie de la nature : ils ont porté successivement leur curiosité sur les divers aspects et les diverses parties du monde extérieur : à côté de leurs métaphysiciens, ils citent avec quelque fierté teurs mathématiciens, leurs astronomes, leurs médecins, leurs naturalistes, d'un mot leurs savants, lesquels ont droit évidemment à être entendus sur la question qui nous occupe, et ce n'est pas une supposition téméraire que d'attacher d'avance à cet interrogatoire un véritable intérêt. Aussi bien l'observation est aussi familière à l'homme que l'usage de ses sens, et si pour les causes que nous avons indiquées la méthode expérimentale, avec tous les procédés qu'elle comporte, ne s'est développée que d'un pas très lent dans le monde gree et romain, si on lui

 $<sup>\</sup>alpha > 1$  un time est pleme d'analogies. Il n'y a pas de terme si al solu et si detache qu'il n'enterme des relations et dont la parfaite analyse ne mine a d'antres choses et même à toutes les autres.  $\sim 1.5 \text{ ex s}^2$ .

<sup>(2)</sup> Amsi and dout do la Word word a soin de dire qu'il aborde une evant e des soiences naturelles ou die vêço accident va vezo et un pourples ie nollo 38 20 il essayera, non sans quelque hisitation. J'en processo cobjet.

a trop longtemps préféré l'emploi assurément plus expéditif de l'hypothèse, il était impossible qu'une race intelligente et curieuse n'aboutit pas tôt ou tard à conquérir sur la nature quelques-uns au moins de ses secrets. Bien mieux, qu'il y ait eu de véritables prétentions à la science chez la plupart des philosophes antésocratiques, c'est ce qu'attestent les traditions relatives à Thalès et à Pythagore, c'est ce que les peintures satiriques d'Aristophane dans ses Nuces (1) ne permettent pas de mettre en doute.

Où était la véritable difficulté? Aristote l'avait déclaré vingt siecles avant Bacon: Vere seire, per causas seire. Mais tandes que l'imagination du métaphysicien se représente à son gré, sans que rien n'arrête son essor 2), les premières vicissitudes du monde et le jeu des éléments qui composent les êtres, la raison du savant est soumise à de plus séveres exigences. Encore que les anciens n'aient eu que bien rarement l'idée de demander à l'expérimentation un critérium de la valeur de leurs hypothèses 3, dans un domaine constamment ouvert au contrôle des sens les erreurs et les contradictions ne sauraient indéfiniment se dissimuler. Il s'agit de saisir le passage d'un antécedent supposé à un conséquent

<sup>(1)</sup> Lorsque Sociate raconte qu'il a dû, « pour bien pénétier les choses du ciel » adopter pour domicile son \$2005:77(200 actien, lorsqu'en tant de passage- le poète (et l'sociate avec lui) pulle de pattioux, de pattioux on pittiouxityx, ce n'est pas de l'an-dela, de l'inconnaissable qu'il est question, mais bien de ce que nous appellons aujourd'hui encore in téorologie, cosmologie

<sup>(2,</sup> Qui ne songe ici au vers fameux de Lucièce :

Monia discedant mundi : video per inane geri res.

<sup>(3)</sup> Voilà pourquoi, de même que de nos jours Claude Bernard et Pasteur, volontairement continés dans un laboratoire, sont ratement comptés parmi les philosophes malgré de superles pages philosophiques, de même nous avons quelque peine à nous representer sous la livrée du savant moderne des génies d'un aussi haut vol que Platon et Aristote. Quand ils parlent de la nature, il y a trop de hillante fantaisse dans les mythes du premier, trop de rigueur logique dans les profondes speculations du socond.

donné: recherche souvent délicate, où l'esprit humain ne saurait montrer trop de prudence ni s'entourer de trop minutieuses précautions. Ecarter les circonstances accessoires et accidentelles pour ne considérer que ce qui est normal et nécessaire, ce qui se reproduit invariablement à travers la diversité des phénomènes, voilà la première condition pour atteindre à la connaissance des lois.

Nous venons d'écrire le mot loz. Chose curieuse, les anciens ont parfaitement reconnu que tout dans le monde devait avoir son principe et sa cause. Mais ils n'ont pas vu, ou n'ont vu que bien tardivement, qu'il n'y a pas hors de nous, comme il y a en nous par le fait de notre liberté, autaut d'actions différentes que de phénomènes, que dans le monde physique tout obéit à des règles immuables, que certains rapports invariables se retrouvent au fond de toutes les modifications subies par la matière brute ou par la matière vivante (1). La force de l'induction repose sur la ferme croyance à la régularité et à la nécessité (relative d'ailleurs, et non absolue) de la marche de l'univers, et c'est à Dómocrite que Lange rapporte l'honneur d'avoir le premier entrevu et enseigné ce principe. Il est toutefois avéré que la notion de nécessité se rencontre déjà chez des philosophes antérieurs (2), et qu'Héraclite a eu comme le pressentiment

<sup>(1) «</sup> La recherche des lois est doublement difficile. D'abord elles sont dispersées et comme noyées dans un océan de relations fortuites. Mais ce n'est pas tout. Elles ne se dérobent pas seulement derrière un ample réseau d'apparences illusoires ; il y a plus ; aucun signe distinctif, aucun critérium decisif ne sépace l'essence de l'accident. » (M. Goblot)

<sup>(2)</sup> Si Fon en croit Thémistus dans son Commentaire sur le lite livre de la Physique d'Aristote, l'amour qui régit le monde (Parmérone), la lutte entre la sympathic et l'antipathie (Emekocce), i harmonie des contraires (Hénaccire), toutes ces hypothèses, métaphysiques en apparence, ne seraient que des applications diverses d'une même conception déterministe : πάντες σχεδὸν ο΄ πετὶ φύσεως διαλεχθέντες εἰς τὰν ἀναγκὸν ἀνάγουσε τὰς αἰτ'ας. — Voir en outre ce que nous avons écrit plus haut (p. 230 et suix ) au sujet du Destin.

de ce grand fait quand il écrivait, sans doute en pensant au mythe de Phaéton, entrainant hors de leur route les chevaux du soleil : « Le soleil ne peut s'écarter de sa course, car les Erinyes, servantes de la justice, sauraient bien le retrouver et l'y ramener ».

Le terme même de loi (νόμος) inconnu à Homère, et employé constamment par Hésiode dans son acception juridique, a été, si nous ne nous trompons, pour la première fois appliqué par Platon à la nature (1), d'abord dans le Gorgias (483 E) au sens moral : κατὰ νόμον γὲ τὸν τῆς φύσεως πράττειν, puis dans le Timée (83 E) au sens physiologique impliquant d'ailleurs l'idée d'état normal plutôt que celle de « relations nécessaires » : δταν αίμα τὸν ὄγχον παρὰ τοὺς τῆς φύσεως λαμδάνη νόμους (2). Peut-être n'était-il pas facile de réunir ainsi dans une même expression deux idées, partant deux termes qui, comme nous le verrons, étaient perpétuellement opposés dans l'ordre politique et social. Aussi sommes-nous moins surpris de ne la rencontrer que dans un seul passage d'Aristote (De cælo, 1, 268·13 : διό παρά της φύσεως είληφότες ώσπερ νόμους ἐκείνης, est-il dit en parlant des Pythagoriciens et de leur triade fondamentale) (3). C'était un des dogmes essentiels du stoïcisme que l'ordre immuable suivi par la nature;

<sup>(1)</sup> Dans ses Recherches sur l'histoire de la philosophie ancienne, M. P. Tannery fait observer que chez les Hellènes νόμος impliquait avant tout l'idee d'une institution humaine, à savoir le partage, acte constitutif de la société civile. Le sens premier et étymologique d'αστρονομία aurait été « distinction ou répartition des constellations ».

<sup>(2)</sup> Je ne vois aucune raison sérieuse d'admettre avec un critique que pour Platon ces lois prenaient la forme d'« archétypes divins ». Il n'est pas logique d'invoquer à l'appui de cette thèse le fait qu'un hymne orphique est adressé à un θθράνιος νόμος, envisagé comme une sorte de divinité.

<sup>(3)</sup> Selon une remarque de M. Boutroux, suggérée tout particulièrement par la lecture d'Aristote, les anciens ne prétendaient tirer de l'expérience que le général et le probable, ce qui arrive ordinairement ( $\delta z$   $\delta \pi i + \delta \pi o \lambda i$ ), et lui demandaient des règles, non des lois universelles et nécessaires.

mais à leurs yeux cet ordre était la manifestation directe de la raison divine infuse dans tous les êtres. Aussi leurs adversaires ne manquaient-ils pas de leur dire : « C'est pour pallier votre ignorance que vous avez recours à un Dieu comme à un asile qui vous met à couvert : ce Deus ex machina vous fournit une explication vraiment trop commode 1 ». Quant aux Epicuriens, en mant systématiquement toute intervention divine, ils ne savaient plus comment justifier l'ordre permanent du monde : en revanche, ils restituaient à la science son domaine et les recherches qui lui appartiennent (2 . C'est à des raisons naturelles qu'ils ramenent toute force 3, comme tout phénomene.

Mais affirmer que la nature est soumise à des lois, ce n'est qu'une partie, et non la plus importante ni la plus délicate de la méthode inductive : il s'agit en outre de savoir dans chaque cas particulier quel phénomène est cause, et quel autre effet. C'est ici que les anciens ont procédé avec une précipitation vraument facheuse, car si en toute chose la fécondité des résultats est au prix d'un sacrifice, dans les grandes études le sacrifice nécessaire est celui de l'impatience qui pousse à de hàtives conclusions : défaut dont nos savants modernes euxmèmes ne sont pas entièrement guéris, et qui a entraîné les anciens à s'attacher immédiatement aux explications les plus hasardees : selon le mot d'Empedocle, pour arriver à la science ils ne connaissaient d'autre route que la témérité. Pour qui réfléchit sur les limites imposées au savoir humain et sur

Or On connaît l'adage scolastique : « Son est philosophi recurrere ad beum ».

<sup>(2</sup> C'est ce qu'exprime très nettement l'un des interlocuteurs du traite De notura leacum; « Natura ista sunt, Balbe, non artificiose ambulantes, ut ait Zeno, sed omnia cientis motibus et mutationibus suis. Convenientia vero coharet et permanet nature viribus, non deorum. «

<sup>(3)</sup> Encore une notion bien plus familière aux modernes qu'aux anciens, qui la conçoisent d'ailleurs sons une forme intelligible (δίναμες, ἐκίσγεια) et non physique et sonsible (δίναμε, κρατος).

la brièveté de notre existence (1), il est évident que la conquête définitive de la nature ne peut être que l'œuvre d'une longue suite de générations.

D'autre part, deux conceptions également anti-scientifiques faillirent compromettre, dès ses débuts, l'œuvre de la science antique qui n'avait pour se défendre ni l'objectivité ni le prestige qu'assure à la science contemporaine son immense souveraineté industrielle. Mais ici je laisse la parole au philosophe regretté qui fut un de mes maîtres, P. Janet (2):

a Lorsque les hommes commencèrent à jeter les yeux avec quelque réflexion sur les phénomènes de la nature, un grandnombre d'entre eux leur parurent si éloignés les uns des autres, si peu liés, si fugitifs, si arbitraires, si bizarres, qu'ils furent tentés de croire que ces phénomènes se produisaient au hasard et sans causes déterminées. D'autres, au contraire, se présentaient comme étranges, effroyables, funestes : la foudre, les volcans, les tempètes, les tremblements de terre durent leur paratre les éclats d'une nature en courroux livrée à tous les désordres d'une violence aveugle et implacable... Ainsi naquirent dans l'esprit des hommes deux idées qui ont laissé des traces profondes dans la science et la philosophie des anciens et même des modernes : d'une part l'idée du hasard, de l'autre l'idée du désordre ». Et Janet montre comment, des l'antiquité, ces idées ont trouvé tout à la fois des partisans convaincus et de solides et éloquents contradicteurs, et comment la métaphysique, aidée sans doute par les progrès des sciences naturelles, a fini pur faire triompher la croyance à l'ordre universel (3).

<sup>(1)</sup> Qui ignore la fameuse maxime d'Hippocrate: Ars longa, reta breter? Encore faut-il ne pas perdre de vue que chez les anciens les progrès de la science claient avant tout une œuvre personnelle, tandis qu'aujourd'hui tous les continents et tous les peuples travaillent de concert à cette œuvre grandiose.

<sup>(2</sup> Principes de metaphysique et de psychologie, 11, 332.

<sup>(3&#</sup>x27; Le savant ecrivain ajoute ici cette remarque intéressante, que l'une des plus grandes découvertes scientifiques des temps modernes,

Au surplus, de tout ce qui précède gardons-nous de tirer à la légère cette conclusion que l'histoire des sciences durant l'antiquité n'offre qu'ébauches grossières ou ridicules erreurs. Toute proportion gardée, ce côté de la culture antique pâlit beaucoup moins qu'on ne se plaît à le croire en face des créations plus admirées, parce que plus connues, de la poésie et de l'art. Et ici je n'ai pas seulement en vue les mathématiques pures, poussées dès la fin du v° siècle à un degré qu'on aurait peine à soupçonner, mais même, ce qui a pour nous un intérêt immédiat, la connaissance des lois du mouvement, de la génération et de la transformation des êtres.

Soyons justes. Pour aller de l'ignorance absolue de la nature à la science tout au moins relative que supposent les ouvrages d'un Hippocrate, d'un Aristote, d'un Archimède, d'un l'totémée, fallait-il beaucoup moins de génie, moins d'invention que pour produire les chefs-d'œuvre dont s'enorgueillissait la tragédie ou la sculpture hellénique? nous ne le pensons pas. Si, comme l'a dit Stuart Mill, les savantes conjectures sont des rencontres qui ne peuvent naître que dans des esprits riches en connaissances et rompus à tous les exercices de la pensée, les grands philosophes de l'antiquité étaient assurément dignes de cette bonne fortune. Chez eux, au milieu d'assertions inexactes, d'analyses fautives, de suppositions insoutenables, on voit percer mainte idée juste, mainte vue profonde. Je ne parle pas de ces vastes systèmes qui s'imposent aujourd'hui encore à notre admiration comme autant d'imposants témoignages de la puissance de l'esprit humain. Jusque dans le détail ils ont eu des divinations heureuses 1. Sans anticiper sur ce qui va suivre, faut-il rappeler

celle-le mome, on peut le dere, qui en cosmologie a amené après elle toutes les autres, la déconverte de Copernic, est d'abord née d'une conception metaphysique : car ce qui a conduit le chanoine de l'horn à sen système, c'est l'idec de la simplicite des voies de la nature.

<sup>1,</sup> On sait que Faraday aimait a expliquer ses découvertes par des illuminations interieures, des extases et presque des visions.

Pythagore et ses observations sur les vibrations des cordes sonores? Platon et son exposé si remarquable du système nerveux, malgré une expérience anatomique évidemment très bornée? Aristote et ses travaux physiologiques, ses opinions sur la gamme des couleurs et la nature vibratoire de la lumière? Galien et sa merveilleuse description du corps humain?

Si le progrès scientifique, vraiment amorcé sur tant de points, n'a pas été plus marqué, si dans l'exploration et l'intelligence de la nature les anciens (heureusement pour nous) ont laissé tant à faire aux modernes, l'une des raisons de ce retard, c'est que, contrairement aux affirmations d'A. Comte, les sciences ne se développent pas successivement, mais simultanément, et qu'il n'en est aucune qui ne soit à bien des égards dépendante et tributaire des sciences voisines. L'unité mème et l'harmonie de la création exigent qu'un perpétuel concours soit donné par chacune à toutes les autres, et par toutes les autres à chacune. La physique et la mécanique, la physiologie et la chimie ont des affinités évidentes : et pour ne parler que de l'astronomie et de la météorologie qui, nous l'avons vu, ont les premières attiré l'attention des anciens, n'est-il pas évident que la première est appelée à bénéficier de tous les développements théoriques et pratiques de l'optique, tandis que la seconde suppose l'aide et l'intervention de la physique et de la géologie?

Mais, dira-t-on, les anciens, comme savants, ont un tort irréparable; celui de s'être volontairement fourvoyés et perdus dans le dédale de leurs puériles hypothèses. — Qu'ils se soient égarés souvent, oui; toujours, non. Bien plus, il est permis de soutenir que leurs méprises n'ont pas été sans profit .1): un grand savant n'a t-il pas dit du système de Pto-

<sup>(1)</sup> En vérité il y a autre chose qu'un paradoxe retentissant dans cette thèse de M. Soury : a Quelque jugement que l'on porte sur la science grecque en général, on reconnaîtra de plus en plus que les

lémée qu'il avait été indispensable à la découverte de la vérité? (1) Les fausses théories ont tout au moins cet avantage d'éclairer un des côtés du problème, car elles ont presque toutes dans la réalité observée une base, si étroite et si insuffisante qu'elle puisse être : elles provoquent de nouvelles études, ne fût-ce que par les doutes qu'elles éveillent, ou par les démentis qu'elles reçoivent '2). D'ailleurs, quelque progrès qu'aient fait les méthodes scientifiques, les modernes s'engageant dans des routes encore non frayées n'ont-ils pas été amenés à user du même procédé et exposés à commettre, eux aussi, plus d'un faux pas? Képler, Descartes, Leibnitz, Buffon, n'ont-ils pas, chacun a son heure, fait un saut, si l'on me permet cette expression, dans la région des conjectures? Newton qui disait fièrement : Hypotheses non fingo, en a fait une lui-même, plus hardie et plus grandiose que toutes les autres, et il lui doit sa gloire (3). A l'heure présente, après

erreurs des anciens ont été plus fécondes que bien des ventes de la science moderne ».

I Tout recemment, à la Sorbonne, M. Boutroux n'affirmait il pas que les idées fantastiques des théosophes expliquant les phenomenes par l'action de puissances occultes et mystéricuses, impénétrables pour notre esprit, ont prepare a leur façon la science moderne? Il n'est personne qui ne reconnaisse dans les alchimistes de l'Egypte, de l'Orient et de l'Occident au Moyen Age les premiers et les plus lointains ancêtres de nos chimistes contemporains, et l'astrologie si decriée a du moins, durant de longs siècles, préserve l'astronomie d'un abandon total.

<sup>(2)</sup> C'est ce qui faisait dire à Letronne dans un ordre d'études parallèle, quoque différent : « On doit se compromettre hardiment par une hypothèse aventureuse plutôt que d'omettre une hypothèse utile ». Et en parlant d'Hippocrate et de la médecine grecque. Luttre faisait cette reflexioa : « Ces theories tombées en désuctude, si on les prend du côté de leur erreur, n'ont aucun intérêt : mais qu'on les prenne du côté de leur sérité, elles méritent encore notre attention ».

<sup>(&#</sup>x27;t Toutes celles de ses devanciers et de ses successeurs n'ont pas eu la même éclatante fortune : il en est, comme la théorie de l'emission, dont la science a dù se separer. Et voici que miguere on a entendu un savant qui fait autorité. M. Paye, declarer que la celebre hypothèse cosmogonique de l'aplace etait en contradiction avec l'état actuel de la science et les récentes decouvertes des astronomes.

trois siècles de recherches incessantes et de prodigieuses découvertes, certaines branches de la science (la photométrie par exemple) ne se composent encore que de résultats isolés dont l'interprétation est llottante. Dès que nous avons atteint certaines limites, il est vrai de dire que la science n'est que notre ignorance reculée jusqu'à sa source la plus profonde : parvenu à ce point, on redit avec Voltaire :

La nature est muette, on l'interroge en vain.

Toute science, même la plus avancée, même la plus compréhensive en apparence, ne sera jamais, si l'on va résolument au fond des choses, qu'une approximation de la vérité totale 1.

<sup>(</sup>f. Une autre circonstance nous empêche de rendre complete justice aux premières tentalises et aux premières conquêtes de la science antique dans le domaine qui nous occupe : je veux parlei de la pénuire singulière des textes et des documens, « En dehots de la collection inprocratique, c'est à pen près exclusivement aux jeuvres des philosophes (reductes elfes-meines, comme on le sait, à l'état de fragments pour toute la pririode anti-sociatique) que nous sommes condamnes a emprunder nos maizies reuseignements : soit qualors if n'y art eu reellement de savants que les hommes auxquels la tradition a reserve le titre de philosophes, soit que, faute de fout enseignement methodiquement constitue et régulierement distribue, les rares traites composes par des savants speciaux aient ete pen lus, peu consultes, et soient ainsi peu à peu tombes dans Loubii. Au las soille deux discopies d'Aristote, Ludeine pour les mathematiques, Theopla iste pour les sciences physiques, ent essaye de resumer et de grouper les decou. vertes de Jeurs devinents, mais essempilations qui serarent pour nous dan segrand prix non sealement ne nous sont pas parvenges, mais paraissent avoir disparu d'assez bonne heure. Il n'y a done pas Iren d'être surpris qu'en France l'histoire de la science antique exception faite de l'Histrie les neitrem itiques de Montuela, 1758 ait 16 si longtemps megligen Depuis a) ans lattre et Daremberg dans l'ordre midical, plus pros de nous dans d'autres parties du domaine scientitique M. Sonry Theore's naturalists cans lantipate, P. Tannery Pow Chestone de la scenie heliene et Mahand (Lo ous sur les orignes de la siena (geregue) ont jete les bases et trace les grandes nignes au monument que l'avenir se chargera d'a hever

Mais, quelque incomplete et fragmentaire que soit la tradition scientifique pendant les premiers siècles du développement du génie grec, ce n'est pas ici particulierement le lieu de le déplorer. Aussi bien, nous souvenant du titre inscrit en tête de ce volume, nous aurons garde de prendre tous les chemins de traverse qui coupent à chaque instant la grande route, nous bornant à parler des sciences de la nature dans la mesure où l'on a tiré de leurs données des conséquences philosophiques ou fait intervenir des éléments philosophiques dans leur explication. Qu'on ne cherche donc pas dans le présent chapitre un résumé de tout ce que les anciens ont découvert ou enseigné touchant les innombrables phénomènes dont la nature est le théâtre. Nous n'avons pas, en effet, à écrire ici successivement le premier ou les premiers chapitres de chacune des sciences dont l'ensemble constituait la physique grecque, oi à exposer, par exemple, les vues des anciens sur la formation des météores, de la grele, de la neige, de la foudre, de l'arc-en-ciel, de la voie lactée : — sur la composition et la décomposition des divers corps naturels; - sur la production et le développement du fætus; - sur les causes de fécondité ou d'infécondité des êtres vivants, etc.

Un simple mot au terme de ces considérations générales. S'il ne faut pas qu'un respect exagéré par l'antiquité nous fasse exagérer arbitrairement l'importance de ses découvertes, il y aurait une égale injustice à les déprécier outre mesure. « Ne nous suffirait-il pas, écrivait, il y a deux siècles, La Bruyère, de n'être savants que comme Platon et comme Socrate? » (1).

<sup>1,</sup> Voici, au surplus, trois textes d'auteurs contemporains qui tendent à une conclusion toute semblable. « Le système mec mique du monde fut par inoments entrevu , on ne sut pas s'y tenir : mais après tout le principe était trouvé. Copernic, tablée et Newton ne feront que trer les consequences d'un ordre d'idees que faisant pressentir l'infinité de l'univers » M. Tassaus). — « Il ne faut pas craindre de l'afitrmer : au s' siècle is unt l'ere chretienne nos idees ginerales sur la nature étaient nées en Grène ; les principes fondamentaix de ces sciences étaient connus, in die conception actuelle du monde avait eté entrevue »

## II. — Les savants dens le monde grec.

Il était, nous l'avons déjà fait remarquer, dans la destinée de l'ingénieuse et brillante mythologie qui apparaît au berceau de la pensée helfénique d'être aussi contraire aux progrès de la science que favorable au développement de la poésie (1). Aussi longtemps que l'opinion commune se complut à placer une divinité à l'origine de chaque groupe de phénomènes naturels, l'esprit scientifique était tenu en échec, puisqu'une satisfaction telle quelle était donnée à l'intelligence humaine en quête d'une cause capable d'en justifier la production. On l'a dit avec raison : les forces qui président à l'ordre du monde étant ignorées, leur place se trouvait occupée par des êtres qui, froides allégories pour nous, étaient bien près, en l'absence de toute autre explication reque, de passer pour des réalités (2).

(2) a Liess sich erwarten, dass eine strenge, naturwissenschaftliche.

<sup>(</sup>M. Sount, litre cité, p. 135). — a Qu'il s'agisse de géométrie, d'analyse, d'optique, de thermodynamique, de mécanique celeste, les savants modernes nous apparaissent comme continuant les efforts des geomètres grees : les conceptions suggerées par les faits qu'une longue experience accumule sans cesse sont issues, dans leur forme precise et féconde, du même fonds d'intelligence humaine que les notions théoriques de la science heliène : elles naissent de la même source de clarte et d'intelligibilite universelle » (M. Mansto, Les philosophés géometres de la Grece, p. 376).

<sup>(1)</sup> Encore ne doit-on pas perdre de vue cette judicieuse reflexion de M. Croiset: « Les aucieunes le gendes hellemques sont raisonnables jusque dans le fabuleux, et, si l'on peut dire, naturelles jusque dans le surnaturel. Tout ce qui heurte trop durement les lois de la nature, tout miracle invraisemblable est banni du merveilleux homérique; il y a là quebque chose de clair et de positif qui annonce dejà la science ».

Un autre indice nous conduit également à croire que la science n'a fait en Grece qu'one apparition tardive. C'est l'absence jusqu'à Platon, sinon jusqu'a Aristote, d'une terminologie spéciale de quelque précision et de quelque étendue. Or, si c'est manifestement exagérer que de prendre à la lettre l'adage déjà cité de Condillac : « Une science n'est qu'une langue bien faite », il n'en est pas moins certain que les spéculations et les démonstrations des savants ne sauraient se contenter de la nomenclature courante et impliquent, comme marque et comme conséquence de l'intervention de l'esprit qu'es crée, l'emploi d'une série toujours croissante de concepts et de termes particuliers. Et dans la mesure ou notre connaissance très insuffisante de ce passé lointain nous permet de l'affirmer, en Grèce le vocabulaire scientifique a suivi plutôt qu'il n'a précédé le vocabulaire philosopluque.

Au surplus, chez tous les peuples, même les plus heureusement doués, la science est l'œuvre d'une période délà assez avancée de maturité. L'auteur de la Métaphysique (1 a formulé le premier ce qu'on pourrait appeler cette loi économique: c'est lorsque l'homme se sent en possession de ce qui peut assurer sa satisfaction et son bien-être qu'il se met à chercher au delà. Au reste, pour qui connaît le génie grec, on comprend sans peine que pendant bien des siècles les Hellenes de l'Asie mineure aussi bien que ceux de l'Attique se soient montrés plus avides de s'initier aux chants d'Homère que de pénétrer minutiensement les secrets de la nature, plus jaloux de brillet dans les luttes d'Olympic ou de Corinthe que dans la liste des grands inventeurs. Mais apres les guerres médiques et l'impulsion ardente imprimée à l'esprit national par les joies du triomphe, d'autres ambitions se firent jour, et la Grece assista, étonnée et surprise, à une prodigieuse recrudescence de curio-

Methode zur Herrschaft gelangen werde, solange die Neigung, das Naturleben nach der Analogie des menschliehen zu behändeln durch eine Religion, wie die hellenische, gemährt wurde? • (Zerlen).

<sup>(1, 1, 2, 982525.</sup> 

sité intellectuelle. Le témoignage d'Aristote sur ce point est aussi intéressant que décisif 1.

Inutile de rappeler ici les expériences et les découvertes de Pythagore, dont les historiens modernes me paraissent d'adleurs avoir exagéré plutôt qu'atténué l'influence et la portée (2): le sujet est trop connu. Des premiers loniens cendehors de l'habileté pratique reconnue à Thalès) nous ne savons qu'une chose: c'est que, dédaignant pour amsi dire d'abaisser leurs regards vers la terre, ils ne s'étaient intéressés qu'aux phénomènes célestes. En revanche, l'attention d'Empédocle s'était portée sur les propriétés du sol, des plantes et des animaux. Les fragments de ses Donaz contiennent des traces d'observations anatomiques et physiologiques remarquables pour l'époque : il avait étudié le mode de respiration des animaux supérieurs, comme Diogène d'Apoltonie celui des végétaux. Dans l'ordre géologique la présence de pétrifications d'animaux marins jusque sur les montagnes avait suggéré à Xénophane des vues originales sur le passé du globe. D'autre part, ce n'était pas à l'école d'Héraclite que pouvait prendre son essor la science de la nature, dont l'arrêt de mort résulte aussi bien du flux et du reflux perpétuel des choses que de leur unité et de leur immobilité absolue : quel attrait l'éphémère création peut-elle offrir à un éphémère observateur?

Mais avec Démocrite s'ouvre vraiment une période nou-

<sup>(1)</sup> Politajin, VIII, 6, 1364-28: σχολαστιώτερο κ πάρ γιγνόμενοι διά τας εύπορίας και μεγανοδυχότεροι προσ αρετήν έτι τι προτερον και μιτά τά Μηδικά φρονημική σθεντες έκ τών έργων πάσης ξπηρικό μαθήσωνς ουδέν διακρίνοντες αλν. επ. Σκτούντες.

<sup>21.</sup> Dans l'antiquite le géme reste une puissance solitaire: il est pareil aux cimes qui sortent de la plaine et qui ne sont sontenues par aucun contrefort » (Lauxi. — « Le pathagorisme éhauche fonte la science, mais il l'ebauche avec les illusions de l'ignorance. . ses théoremes sont le premier essor d'une pensee nouvelle, ses theories sont le fruit d'une autre pensee l'un plus aucienne » M. Gontory.

velle : à ce nom demeure attaché le souvenir du premier éveil fécond de la science grecque avant pris conscience de ses forces et relaché les hens étroits qui jusque là l'avaient une à la métaphysique. Comme Anaxagore son contemporaiu, le philosophe d'Abdère consacra sa vic entière à des recherches savantes (1) auxquelles il sacrifia, dit-on, un opulent patrimoine. « Nul ne m'a surpassé, écrit-il lui-même, dans les constructions et les démonstrations géométriques, » Ne serait-ce pas aux mathématiques qu'il a été redevable comme Spinoza, de l'idée claire tant de la nécessité naturelle que de l'enchaînement ininterrompu des phénomènes? On a dit de lui qu'il était à Newton ce qu'Empédocle est à Darwin. Que cet éloge soit mérité ou non, il est certain que ceux-là même qui l'attaquent le plus vivement comme métaphysicien ne lui contestent pas le mérite du savant. Citons au premier rang Aristote qui, comparant au point de vue de l'explication scientifique des corps les atômes de Démocrite et les triangles auxquels Platon a recours dans le Timér, donne sans hésiter la préférence aux premiers (2). Chez les modernes, Descartes ne lui est pas moins favorable : « Démocrite a été un homme de très bon esprit, et n'a pas eu les opinions si peu raisonnables qu'on lui fait accroire ». Un critique contemporain est même allé, non sans quelque parti pris, jusqu'à soutenir qu'après Démocrite la science antique a fait un pas en arriere : « Il n'y a selon nous dans l'histoire, qu'une revolution scientilique vraiment importante, celle que les atomistes avaient commencée, que le platonisme et l'aristotélisme ont interrompue, et qui a été définiterement accomplie par l'incomparable génie de Descartes (3) ».

<sup>(</sup>f) Il aurait même pratiqué des dissections, au témoignage de Gallen.

<sup>(2)</sup> De gener et corrept. 1. 2. Πουδέ: Όνως δὲ παρὰ τὰ ἐπισονής πεολ οδδενός οδός ς Ιπεστησεν, έξω Δημοκρίτουν οδτος δὲ δο κε περ απαντών φουν σαν, εt un peu plus lum 'δοι δ'αν τις καὶ ἐκ ποδτων όσον διαπιλούν οἱ φυσικώς καὶ οι γυγικώς σκοποδντές... Δημοκρίτος δ'αν φανό η οἰκείοις καὶ φυσικό. Σο γοις πεπεισθαί.

<sup>(3</sup> M. Pillon dans la Revue philosophique, mars 1896, p. 535. -

Vers le même temps vivait Hippocrate qui, sons avoir créé la médecine, a eu l'honneur insigne d'on demeurer pour une longue suite de siècles le législateur souverain. Malgré l'ancienneté des pratiques medicales déjà en usage au temps d'Homère, la physiologie n'avait guere été plus favorisée que les autres sciences naturelles (1. La médecine (réputée un art divin) s'était longtemps transmise comme un privilège au sein de certaines familles; plus tard les médecins se recrutèrent par voie d'affiliation et d'adoption, jusqu'au jour où les secrets de leur art furent à la portée de tous les esprits cultivés.

En tout cas l'école hippocratique sut la première à porter un commencement de lumière dans ce vaste domaine, à en mesurer toute l'étendue, et à comprendre que les progrès de l'art dépendaient ici avant tout de la connaissance exacte de la nature, sans laquelle et en dehors de laquelle aucun phénomene ne se produit (2). Chaque maladie a ses causes naturelles (¿yes quant) (3). La médecine doit donc partir non pas d'une ou de plusieurs hypothèses plus ou moins ingénieuses, mais d'observations précises; séparer des faits la science, disent ces précurseurs d'Aristote, c'est lui ôter ses racines et la frapper

<sup>&</sup>quot; Cuelles que soient ses illusions et ses erreurs, Democrite ouvre vraiment la route à la science positive de tous les temps » (Choiser).

<sup>()</sup> Le pythagoricion Alemeon, qui passait aux yeux de quelques uns (Clément d'Alexaniaer, Stromates, I, 16, 78 pour avoir le premier compose et public un λόγος φυτικός, avait d'pà enseigné que la sante réside d'ins l'equilibre des forces organiques δυκάρες). Mais c'est surtout comme philosophe qu'il s'était fait committre : Cicéron le place même avant Pythagore à la tête de l'école italique. On cite d'Aleméon quelques définitions assez remarquables, et notamment la suivante : O γρόγος διαστήμε της του πανδός φυσιώς.

<sup>(2</sup> Obbis has place y years the airc. II. p. 76); afternation categorique de naturalisme, excluant les interventions surnaturelles auxquelles croyatent les tervents d'Esculape

<sup>(3) «</sup> Il n y a pas de maladors plus humanos ou plus divines les unes que les autres : toutes sont semblables en ce point et egalement divines. Chacune est selon la nature des choses et rien ne se fait contre la nature. A

de stérilité. Ce qui importe donc avant tout, c'est la description et le diagnostic des divers états de notre organisme (1); le médecin ne peut se passer de l'étude du corps vivant (à sizie τοῦ οώματος έρχε τοῦ ἐν ἰητρική κόγουλ. L'art, si précieux qu'il soit, n'a de valeur qu'autant qu'il se modèle sur la nature, qu'il écoute ses avertissements (2) et demeure en parfait accord, en complete harmonie avec elle (3): s'il s'en isole témérairement, il s'annihile lui-même. N'est-ce pas la nature, par exemple, qui a pris soin de nous enseigner à alterner la station et la marche, le mouvement et le repos (1), faisant ainsi de la variété des exercices une condition essentielle de force et de santé ? « La nature est le vrai médecin des maladies. Elle trouve pour elle-même les voies et moyens sans appel à l'intelligence 5). » Mais dans les cas où l'intervention de l'art devient néanmoins nécessaire, le grand arsenal où Hippocrate puise ses prescriptions est la philosophie mécaniste de ses contemporains, et selon l'habitude des anciens, si dans certaines conjonctures sa science se fait la très humble servante de la nature, ailleurs elle n'éprouve aucun scrupule à la régenter (6). Il connaît le prix de l'observation, mais il

<sup>4)</sup> Πρωτον μέν παντός φυσιν άνθρώπου γνώναι καὶ διαγνώναι. De là le traite flux ανθρώπου φύσνος, qui est d'Hippocrate ou de l'un de ses disciples imme drats. — Pour Berodiens de Selymbrie tenté par Platon a la première page du Phodre), toute la science du modern se réduit à distinguer, en chaque circonstance, ce qui est παρά φύσ ν ου κατά κύσ ν.

<sup>(2)</sup> Anticipation évidente du mot fameux de Bacon : natura parendo caneitur.

<sup>(1)</sup> Α΄ τεγναι τη άνθρωπένη αύσει κοινωνέουσιν.

<sup>(4)</sup> II φισ ς αλτοματή τωτα ἐπ'στατοι... καθημένος πονέι ἀναταθίαν, κυθομένος πονέις ἀναπαθσασθα . ← C'est ainsi que plus tard Polybe invoquera l'exemple de la nature pour justifier l'extreme sariéte de sa tiste composition : Ναοτόια δέπικνδεταί ω, ε λε αυτέι την φιν ν, ήτις κατα αυδιόπου αν τίνε πίσθησενου κιδεκεί το ς πιτοία ἐπημένε ν κατα τὸ συνεχές, άνα με αυτοδονές ἐπι ν ο'κεια (ΧΧΧΙΧ, β. 3).

<sup>©</sup> A repprocher des vers d'Epuharque sur l'aistinct de la poule, eites pur Diogene Lagree III, 16 :

<sup>6.</sup> Un savant critique à releve ce fait que les doctrines d'Hippocrate sont bien souvent des combinaisons d'idees portant ce caractère sys-

n'en fait pas une méthode et moins encore son unique mé-

Il y a plus. Aux yeux de Pythagore l'âme humaine participait de l'ame universelle. Allant plus loin encore, Hippocrate avait cru reconnaître dans l'équilibre organique un corrélatif de l'équilibre cosmique (2) : ainsi la médecine est sœur de la philosophie, et a le médecin philosophe est égal aux dieux ». La santé et la maladie non seulement dépendent de notre tempérament personnel (ixion, póne), mais trouvent leur explication dernière dans les rapports de l'homme avec la nature extérieure (olo; zóquo;): vues hardies que Platon s'empressera de recueillir et dont il fera un éloge sans restriction dans un passage célèbre du Phèdre (3). Mais l'insistance même mise par Hippocrate à établir contre le préjugé vulgaire que l'art médical a une base solide dans la connaissance de l'anatomie d'une part, et de la nature en général de l'autre, montre combien, de son temps, les esprits étaient encore peu familiarisés avec l'idée d'une certitude possible dans une partie quelconque de la science humaine (1).

Quoi qu'il en soit, ce qui fait l'intérêt de cette attitude prise en pathologie par l'école hippocratique, c'est qu'elle n'est, dans la Grèce du ve siècle, qu'un épisode de la lutte entreprise

tématique qui se retrouve au fond de tout l'effort scientifique du vi sacele. De quel autre nom, en effet, qualifier cette theorie des forces opposées \$ 1022 25, dont le jeu varié constitue la sante et la muadie?

<sup>(1)</sup> Après avon paye un juste tribut d'eloges à la perspicaerte d'Hippocrate. M. Croiset (Histoire de la litté que que, 1V, p. 192) constate combien cet eve l'de l'esprit scientifique est encore recent, et sa marche incertaine et trébuchante.

<sup>(3, 270</sup> B-C. — Dans le Banquet Eryximaque développe des vues toutes semblables, et c'est certainement à Dippocrate que songe l'auteur du Touce dans les bynes suivantes (81 t). ἢ τίνες ἀπρων ἢ καὶ τις τος δυνατος εἰς πολλα μέν καὶ ἀνόμοια βετακ ν, οράν δὶ ἐν αὐτοῖς ἐν γρνος ἐνοι αξ ον ἐπονυμίας πάσι.

<sup>4</sup> On lit dans au fragment de cet Alemeon dejà nomme plus haut; e Des choses invisibles, des choses mortelles, les dieux ont une claire commissance; aux hommes il ne reste que la conjecture.

contre les croyances et les pratiques traditionnelles au nom d'une civilisation nouvelle, laquelle se réclame avant tout de l'étude et de la libre discussion. On ne se contente pas de croire : on veut savoir 1).

C'est à ce courant qu'appartient manifestement Thucydide, écrivain éminent en son genre : et ce qui nous détermine à faire ici une place au célèbre historien, c'est qu'il personnifie cette réaction sous un de ses aspects les mieux justifiés et les plus respectables (2). Esprit froid et lucide, ignorant ou du moins bien résolu dans son ouvrage à ignorer jusqu'au nom des divinités qu'adore la foule, il professe sur toutes choses les idées d'Anaxagore, cherchant l'explication rationnelle et, comme nous dirions aujourd'hui, scientifique où son prédécesseur immédiat Hérodote se contentait volontiers de l'explication théologique, devinant un simple phénomène physique où tant de ses concitoyens continuaient à soupçonner une puissance vengeresse (3). A propos de ce fait en soi assez insignifiant que Thucydide se plait à désigner chacune des campagnes de la guerre par le degré d'avancement des travaux

<sup>(1)</sup> L'exploration physique de la nature va désormais marcher de pair avec son explication métaphysique. — Strabon (XVII, 672)c ite, d'après Posidonnes, un ancien τυσιόλογος, Tharsyalkès de Thrace, comme ayant l'un des premiers révélé aux Grecs la cause véritable des débordements du Nil. M. Mallet écrit à ce sujet; « Depuis que l'esprit scientifique s'était éveillé en Ionie avec Thalès, les physiciens et les logographes ne cessaient de rassembler des informations et des documents pour étayer les hypothèses que leur suggérait l'examen de ces curreux problèmes. »

<sup>(2)</sup> Le mot φότες est rare d'ailleurs sous sa plume, et d'ordinaire il le prend au sens de Socrate, pour désigner le naturel, la capacité de chacun, par exemple, τὶ ὑπὰρ τὰν ἱαντοῦ φότεν ἀκοῦεν (Η, 35). Cependant des expressions telles que ὑπὸ φότεως ἀναγακῖς (V, 105) attestent qu'il use aussi de ce mot dans une acception plus rigoureusement philosophique.

<sup>(3)</sup> L'un de ses hiographes rapporte même qu'il fut accusé d'athéisme. Sans instruire ici ce procès, bornous-nous a faire remarquer que la locution τὰ δαιμόνια, dont Thucydide se sert en parlant des grandes calamites publiques, ne denote pas à coup sûr un athéisme intransigeant.

champètres. M. Espinas (1) fait cette remarque : « Quelle que soit la valeur de ce système, n'est-il pas ouvertement inspiré par des vues naturalistes, volontairement contraires à l'esprit du calendrier religieux? Ne témoigne-t-il pas nettement de la tendance de l'historien philosophe à considérer le temps comme étranger en soi à toute influence surnaturelle? » Si cette argumentation ne semble pas absolument convaincante, on accordera du moins sans peine à M. Croiset (2) que pour Thucydide comme pour Hippocrate tous les événements, quelque extraordinaires qu'ils puissent paraître, « sont également divins ou plutôt également naturels. Point de miraçle ni de merveilleux : rien que les causes secondes, toujours les mêmes, aussi régulières que l'ordre des jours et des saisons, rigoureusement égales à leur effet ». Ce que l'on appelle couramment « la fortune » n'est que « l'ensemble des causes naturelles dont la faiblesse de l'esprit humain n'a pu tenir compte ». Enfin le mot fameux 21 que ils ail montre un homme qui sait ce que vaut la science et tout ce que l'humanité est en droit d'en attendre.

Ce qui est certain, c'est qu'au regard de la Grèce intelhgente, bien au delà des milieux forcément restreints où s'exerçait l'influence d'un Empédocle ou d'un Pythagore, une puissance mystérieuse a surgi, investie d'un rôle immense, ignorée des générations antérieures qui en avaient à peine connu le nom: la nature. C'est la philosophie qui s'était en quelque sorte chargée de la révéler au monde: elle seule en était capable, parce qu'elle seule embrasse d'un coup d'eil

<sup>(1)</sup> Dans un article de la Recue philosophique lequel, sous ce titre un pen bizaire: La trebnologie artificialiste, expose comment la part de l'element religieux dans les institutions sociales de tout genre est aller en diminuant dans la Gééce du v' siècle. Il est incontestable qu'a aucune époque les formulaires (xifival) ne se sont multiplies à ce point sous la plume des politiciens et des sophistes, des théteurs et des médecins.

<sup>2)</sup> Histoire de la littérature pres que, IV, 407. — Cf. J. Girard (Essai sur Thing lete, p. 200): Thuey lide constate, sans s'y associer, l'impression relizieuse que produisent les perturbations apparentes de la nature.

l'ensemble des choses. Ce qu'elle étudie, ce qu'elle observe, ce qu'elle a l'ambition de pénétrer, ce n'est pas, comme lorsqu'il s'agit de la science, telle ou telle catégorie d'êtres: c'est la vie dans toutes ses manifestations, c'est le monde dans sa totalité, c'est l'être en général. Lorsque les premiers philosophes, en quête de la substance primitive, avaient inscrit en tête de leurs compositions en vers ou en prose les deux mots d'apparence bien modeste 1955 périoc, ils ne se doutaient peut-être qu'à demi de la révolution intellectuelle dont ces mots contenaient le germe. Parler ou traiter de la nature, c'était désormais, sous un terme sinon plus précis, du moins plus expressif que celui qu'avait adopté l'idéalisme abstrait de certains Eléates (1952 202 80202) parler de l'être, chercher l'explication rationnelle de tous les effets et de toutes les causes, de tout ce qui crée et de tout ce qui est créé.

Assurément, c'est le propre de l'esprit philosophique de généraliser, c'est-à-dire d'enfermer dans la compréhension d'une idée générale un nombre croissant de notions particulières. Mais quand on se reporte à ce qu'était le concept de nature au temps d'Homère et d'Hésiode, à son rôle si timide et si ellacé, et que l'on considère la brillante destinée de ce même concept après Thalès et Pythagore, on peut dire que jamais notion n'est partie de plus humbles débuts pour conquerer un aussi éclatant et aussi durable prestige. Car, qu'on veuole bien le remarquer, il ne s'agit pas ici ou de la nature humaine exclusivement, ou de la nature organisée, ou de la nature inanime : ce que désigne le mot pous, c'est tout cela à la lois, et chez les Grecs qui avaient un sentiment si vif de la connexion de toutes choses, il n'y a pas lieu d'en être surpris.

Et ici comment no passonger à ce que Platon (1) nous rapporte de Péricles, dont il fait remonter aux lecons d'Anaxagore l'incomparable mérite politique et oratoire? Or, le philosophe de Lampsaque est « le premier dont la vie ait plemement

A Ph. Inc. 270 A.

présenté le type du dévouement à la science, de la recherche désantéressée de la vérité pour elle-même : c'est sur ce modele qu'a été construit l'idéal de la vie contemplative, tel qu'il brillait devant l'laton et Aristote, tel qu'il est digne encore de guider nos pas ». M. Tannery qui lui décerne cet éloge reconnait sans doute que le philosophe grec ne se souciait nullement d'une observation tant soit peu exacte, « Il nous apparait plutôt comme un hardi constructeur d'hypothèses scientifiques, et somme toute, les services qu'il a rendus à la science sont d'ordre secondaire ». Néanmoins l'énumération de ses théories et de ses découvertes en histoire naturelle, telle que nous la lisons dans Diogène Laerce (1), et l'indépendance d'esprit qu'il avait portée dans l'étude des astres et des phénomenes astronomiques suffisent pour nous expliquer, en même temps que son influence si prééminente à Athenes, le surnom de correct et même de coracteres que lui a décerné l'antiquaté,

Mais, poussée promptement à ses dernières limites, ainsi qu'il arrive trop souvent, l'insurrection intellectuelle dont nous parlons faillit tout compromettre et se ruiner elle-même [2]. Des hommes que ne génait aucun principe, d'une culture raftinée, avides de popularité, véritables « athlètes de la parole », applaudis par des auditeurs idolâtres, ceux-ci pour l'emphase de leurs déclamations, ceux-là pour la sonorité ou le piquant de leur langage, s'étaient hâtés de prendre et pour ainsi dire d'accaparer la direction du mouvement nouveau : j'ai nommé les sophistes, dont l'etaton nous a laissé, dans plusieurs de ses medleurs dialogues, une photographie si vivante (3). Ont-ils

<sup>(4) 11, 8-10.</sup> 

<sup>(2)</sup> Un sait avec quelle rigueur et quelle perséverance elle a éte dénoncée et raillée sur le théâtre par cet Athémen de la vieille toche qui s'appel e Aristophime.

<sup>(3</sup> lhippias notamment nous est représente dans le Protago es repondant du haut du siège élève on il est assis aux problèmes de plassique et d'astronomie que lui posent des jeunes gens émerveilles de son inépuisable crudition.

droit à une place dans le chapitre que nous écrivons? Ce n'est pas notre avis, en dépit de l'aftirmation contraire de Licéron 1): car d'un côté, si l'on considere la partie positive de leur enseignement, ce furent bien moins des créateurs que des vulgarisateurs, et de l'autre il paraît bien etabli (2) qu'on ne peut attribuer à aucun d'entre eux des recherches sérieuses dans le domaine des sciences naturelles. Tout au plus cite-t-on Gorgias comme s'étant approprié quelques-unes des théories d'Empédocle 3), jusqu'au jour ou il jugea plus original de soutenir, à l'exemple des Eleates, que le monde sensible n'est que néant et illusion. On nous parle bien sans doute d'un certain Antiphon, auteur d'un Unit adaptivas en deux livres dont le second aurait été consacré à l'explication des phénomènes naturels : mais sur cette « Physique» tout renseignement plus précis nous fait défaut.

Au surplus, quelle contribution durable pouvaient apporter à la science des hommes qui déclaraient qu'il n'existe aucune connaissance définie et démontrée vraie à l'exclusion de toute autre (4)? Un historien contemporain de la philosophie ancienne attribue aux sophistes « une réelle signification scientifique » ; mais par là il veut dire simplement qu'en faisant table rase de tous les systèmes des philosophes naturalistes leurs devanciers (5, ils ont, sans l'avoir cherché peut-être, amené les esprits à chercher la vérité dans une direction nouvelle et

<sup>(1)</sup> De pratore, II, 32, 128 : « Quad de Prodico Ceo, quid de Trasymacho Chalcedonico, quid de Protagora Abderita loquar, quorum unusquisque plurimum temporchus illis etiam de natura rerum et disseruit et seripsit ? »

<sup>2</sup> Telle est du moins l'opimon d'un critique autorisé entre tous, M. E. Zeller.

<sup>3,</sup> Consulter sur ce point l'étude de Disis, Gargus et Empedocles, inserée dans les Memoires de l'Acutemer les sciences de Berlin, 1884.

<sup>(</sup>i) Ola élus que a époque opoque ve vidence : élest en ces termes qu'Ammonius (in Categ. 81 h, résume la pensée de Protagoras.

<sup>()</sup> Voila pourquoi M. Baumker définit la sophistique « la banqueroute de la philosophie de la nature ».

frayé ainsi les voies à la révolution socratique. Pareil service est vraiment trop négatif pour qu'il y ait lieu de s'y arrêter.

L'étude détaillée que nous avons antérieurement '1 consacrée à l'enseignement et au rôle de Socrate nous dispense de soumettre ici l'un et l'autre à une nouvelle analyse. Le jugement qu'il portait sur les connaissances scientifiques de son temps nous dit assez qu'elles n'avaient à attendre de lui aucun progrès, « En somme, ce qu'il cherche et voit dans l'univers, c'est la raison toujours présente, agissant d'après un but ou des fins raisonnables... Le point de vue téléologique se montre partout dans sa manière d'envisager la nature et les êtres qu'elle contient. Qu'il ait abusé de cette méthode et qu'il ait trop restreint sous ce rapport le champ de la science, préoccupée de connaître avant tout les causes physiques, cela est certain. Mais on n'est pas réformateur sans être exclusif et sans opérer une réaction » (2). Il nous plait d'ailleurs d'ajouter que M. Brochard, plus juste ou moins prévenu contre les doctrines spiritualistes que Lange (3, loue le sage Athénien d'avoir su maintenir en lui, sans sacrifier l'une à l'autre, deux croyances qui semblent s'exclure : la foi en un ordre surnaturel et la conviction scientifique.

Une réserve fondée sans doute sur des considérations analogues à celles dont s'était inspiré Socrate se retrouvait dans

<sup>(1)</sup> Voir pages 325-335.

<sup>(2)</sup> HENAND, La philosophie ancienne, p. 156.

<sup>(3) «</sup> Plus la raison creatrice apparaît élèvée et puissante, plus son instrument semble indifférent et insignifiant; de là le mepris de Socrate pour l'étude des causes exterioures, » M. Soury est bien autrement sévère; « Ceux qui, en Grèce, ont ariété le développement de la physiqué, de l'astronomie et de toutes les sciences inductives s'appellent Socrate. Platon et Aristote. Voila ce qu'il ne faut pas oublier. Ce qu'on prend d'ordinaire pour la philosophie est proprement le commencement de la scolastique ». Nous avons déjà repondu à cet incroyable paradoxe; mais les pages qui vont suivre en seront peutêtre la plus solide réfutation.

l'ouvrage de son disciple Aristippe Ηφί φοσινούγων (1): du moins les cyrénaiques passent pour n'avoir fait aucun fond sur les prétendues démonstrations des φοσικοί de leur temps (2).

Mais Platon avec son merveilleux génie était fait pour renouer l'alliance de la philosophie et de la science, si etroitement unies au lendemain de leur commune origine. Pendant longtemps, disciple et continuateur de Socrate, il s'était renfermé à dessein dans l'étude d'ailleurs si vaste et si captivante du monde moral, ou s'il se préoccupait de l'univers physique, c'était pour réléguer ce que nos yeux contempleat parmi « les ombres de la caverne ». Dans la République (3). faisant bon marché du désaccord possible ou plutôt inevitable entre la théorie et la réalité, il veut que le véritable astronome laisse là le ciel visible et ses phénomènes, image imparfaite du ciel intelligible, ou du moins ne les fasse servir à son instruction qu'a la façon dont un géomètre userait des figures et des dessins tracés par le plus habile des artistes. Manifestement ce langage est celui d'un penseur aussi épris de la spéculation rationnelle que dédaigneux de tout le reste.

Toutefois, ainsi que nous l'avons constaté précèdemment en parlant du philosophe, Platon a été peu à peu amené a atténuer ce que son idéalisme avait à l'origine de tranchant et de hautain. Déja dans le Philèbe (4) il accorde que dans aucune science il ne convient d'isoler absolument la théore de toute application pratique. Aussi bien celui qui reprochait à Anaxagore de s'être borné à une explication trop générale du monde sans jamais descendre aux détails, lesquels cependant n'offrent pas moins de beauté que l'ensemble, ne pouvait.

<sup>1)</sup> Dingest Langer, VIII, 21.

<sup>(2)</sup> ld , II, 92 : ½ σταντα - δὲ καὶ τῶν Ψυσ κῶν - διὰ την ἐμφαινομένεν ακατά κδίαν

<sup>63</sup> AH, 529,

<sup>,</sup> Voir le texte cité p. 198.

sans une grave inconséquence, s'exposer exactement à la même critique (1). Et si dans le Timée nous ne cessons pas de nous trouver en face du métaphysicien invariablement fidèle aux vues fondamentales de son système, ici il est doublé d'un savant qui tient à ses côtés une place d'honneur, avec pleine conscience de son rôle. Ainsi après avoir établi que le démiurge résolu à introduire le bien dans les choses n'a pas dédaigné de recourir, pour l'exécution de ses desseins, à des a causes auxiliaires », il affirme que l'étude de ces dernières importe souverainement à la connaissance véritable de la cause première (2).

Platon a donc cherché à pénétrer les secrets du monde matériel, copie vivante de son modèle éternel, mais, circonstance digne de remarque, au lieu de remonter comme Socrate de la perfection relative de l'œuvre à la supériorité éminente de l'artiste, il a préléré suivre une marche inverse et conclure de la perfection essentielle au démiurge l'harmonie qu'il a dû infailliblement réaliser dans la création.

Considérée en effet en elle-même, et abstraction faite de son auteur, celle-ci soulève des problèmes de tout genre et d'une complexité déconcertante (3). Dans ce domaine par excellence de la contingence tout est plein de confusion et d'obscurité (i) : comment l'intelligence peut-elle se flatter d'y

<sup>(1)</sup> A ce point de vue M. Lutoslawski n'a pas tort de citer au nombre des traits caractéristiques de la dernière évolution du platonisme le suivant: « No explanation of the universe is accepted as sufficient, unless it accounts for the smallest and most unsignificant detail as well as for the greatest ideas » (p. 471). Mois c'est par la plus étraige des illusions qu'il decouvre dans le Timee une théorie des Idées qui ne serait plus celle du Phedre et de la République.

<sup>(2)</sup> Τεπες, 69 Α : "Ασυ το ίτων οδ δυνατα αδτά έπτινά, έφ 'δες σπουδάζομεν μόνα κατανοείν οδ δίαδ λαθείν.

<sup>(3)</sup> Πλήθει με λάμηχένω χρώμενα, πεποικιλμένα δε θαυμαστώς, comme il s'exprime (Timec, 30 C) au sujet des révolutions des astres.

<sup>(4)</sup> Cuceron me paraît l'echo fidèle de la pensée de Platon quand il ferit dans ses Academiques (II, 39) : « Mirabiliter occulta natura est, ut nulla acies humani ingenii tanta sit qua penetrare in culum, terram intrare possit ».

constituer une science certaine et vraiment digne de ce nom? Une telle science se comprend dans les êtres qui, existant en eux-mêmes, ne subissent aucune altération, ne présentent aucune ombre de vicissitude; mais comment faire fond sur des phénomènes qui naissent et meurent, passent et disparaissent, sans autre règle apparente que le caprice du hasard? Quelle ressource reste-t-il, sinon de s'aventurer dans la région illimitée de l'hypothèse, sans la moindre garantie de jamais rencontrer la vérité? (1) Ce n'est pas seulement aux questions qui, comme l'organisation générale de l'univers, dépassent manifestement la portée de nos sens, c'est aux moindres recherches relatives à la nature que s'appliquent dans la pensée de Platon ces mots par lesquels se termine, dans le mythe du Phédon, sa description de la terre : « Soutenir intrépidement que toutes ces choses sont comme je les ai imaginées, c'est ce qui ne peut entrer dans la tête d'aucun homme de sens (2) ».

Si du moins Platon avait deviné et résolument appliqué la seule méthode qui convienne à ce genre d'études? à peine l'a-t-il entrevue. Malgré le succès obtenu par Hippocrate en s'aidant de l'induction expérimentale, il écrit sans hésiter, à la suite d'une interprétation de la diversité des couleurs, cette réflexion singulière : « Entreprendre de vérifier ces indications par l'expérience, ce serait méconnaître la distance qui sépare la nature humaine de la nature divine (3) ». Sans doute, en attendant le règne encore lointain de la physique, c'était déjà un progrès de substituer dans l'explication des choses la mathématique au pur raisonnement, à la conjecture

<sup>(4)</sup> Sur ce point les textes abondent, et ils sont trop connus pour qu'il soit nécessaire de les reproduire. Cette conception, diamétralement opposée à celle de nos posivitistes contemporains, s'est perpétuée longtemps après Platon, et Simplicius (in Arist. Phys § 3) l'approuve sans hesiter: Καλώς ὁ Πλάτων τῆν φισιολογίαν είκοτολογίαν έλεγεν είναι.

<sup>(2)</sup> Phédon, 114 D.

<sup>(3)</sup> Citons ici le texte original (Timee, 68 D): Εὶ δέ τις τούτων ἔργφ σκοπούμενος βάσανον λαμδάνοι, τὸ τῆς 'ἀνθρωπὶνης καὶ θείας φύσεως ἡγνοηκὼς ἄν εἴη διάφορον.

purement logique (1): mais ce n'était pas assez sauf peutètre en astronomie) (2), et en dehors de quelques exceptions, « it n'est pas difficile de s'apercevoir que Platon, lorsqu'it veut parler de la nature, commence par fermer les yeux à la nature (3) ». Il ne sait pas observer : il n'en a pas la patience, ou plutot il n'en a même pas la pensée (4). C'est l'homme des sommets : c'est là seulement, ainsi qu'on l'a très bien dit, qu'il respire à l'aise, et ce qu'il s'approprie des sciences de la terre disparaît comme une ombre au milieu des éblouissantes clartés de sa science idéale (5).

Cela dit, malgré toutes les concessions que nous venons de faire, nous ne consentirions jamais à rayer Platon de ce chapitre consacré aux savants du monde hellémque. D'abord, parce qu'il a eu conscience de quelques-unes tout au moins des légitimes exigences de la science; ensuite parce que sous sa plume se rencontrent, et plus souvent qu'on ne croit d'ordinaire, des réflexions ou des développements que seul un savant était en mesure d'écrire.

<sup>(</sup>i) Lorsque dans le Philobe (25 E) Philon montre comment le nombre a pour fonction de substituer partout la règle et l'harmanie au descrite et à l'incohérence (τέμμετρα καὶ συαχούα διθεῖτὶ ὰ θαδυ πποναζεία (ξ. φύσις), n'a t il pas eu comme un pressentiment du rôle éminent de la formule dans la science moderne ?

<sup>(2)</sup> Un serait tente de tradaire avoc M. Tannery ces incts du Gorques (2014) Co à à 22,200,200 de 20,200 de 22 de 200 par 10 l'istronomie est une science de raison », si la même expression natait pas employée quebpies lignes plus has a propos de la rhétorique.

<sup>(3)</sup> DIBEMBERG.

i) In critique a neanmoins releve dans les cents de Pluton au moins deux passages (Gorgus 501 A, et Republique, VII, 516 C) on ce que nous appelons aujourd lan 11 methode d'observation est nettement defini.

<sup>(5)</sup> Our, ecrit à ce propos M Fonsegire (françois Bieon, p. 60., Sociate et Platon cherchent à se representer la nature par les pensées de leur espirit, mais comment ensent-ils admis qu'on feur en fit un reproche? Ils se lussent demande comment on pluriait arriver à expliquer le monde, si on ne le supposoit pas au prealable intelligable. Il par la même l'aison ils auraient refuse d'admettre que se servir des causes finales pour expliquer le monde, ce tût fausser la nature et sophistiquer la such e »

N'est-ce pas notamment un trait distinctif de l'esprit scientilique que de chercher en toutes choses à faire le départ entre le certain d'un côté, l'hypothétique et le probable de l'autre? Or, encore que Platon entraine par son idéalisme ait pu se méprendre sur les frontières intellectuelles respectives de ces deux domaines, jamais il n'a confondu l'allégorie mythique et l'analyse dialectique, les affirmations inébraulables de la raison et les théories flottantes de l'opinion. Bien plus, entendons-le formuler dans le Philèbe (1) ce judicieux avertissement : « Les sages d'aujourd'hui font un à l'aventure, plus tôt ou plus tard qu'il ne faut. Après l'unité, ils passent à l'infini de suite et les nombres intermédiaires leur échappent, » Et lui-même, donnant l'exemple, à l'affirmation des causes premières joint la recherche des causes secondes. La science moderne depuis Bacon ne tient pas un autre langage, comme il est facile de s'en convaincre (2). Enfin, plus que personne, Platon est convaince du lien étroit qui rebe entre eux tous les ordres de connaissance et les rend solidaires dans leur développement (3).

Des hauteurs de la théorie descend-on maintenant aux applications? La liste serait longue de tous les passages ou Platon a touché, ne fût-ce qu'incidemment, aux questions naturelles. Userner déclare que de la seule lecture du Timée il ressort avec évidence qu'un grandiose travail scientifique

<sup>(1) 17</sup> A. Avec Stalibaum je supprime zal nohlů devant Ožtvov zal Spačíterov.

<sup>(2)</sup> Norum Organon, ch. LXXVI: « On va tonjours s'elancant jusqu'aux principes des choses, jusqu'aux degres extrêmes de la nature, quoique toute véritable utilité et toute puissance dans l'execution ne puisse resulter que de la connaissance des choses moyennes, » — « La recherche de l'unité est le facteur essentiet de la science, le principe générateur des hypothèses vraies : mais chercher l'unité trop vite et trop bas, c'est la source principale des conjectures fausses et des systèmes erronés. » (E. Naviers.)

<sup>3)</sup> Les textes abondent à l'appur de cette assertion : il suffica de citer le suivant : diamée par neponos návion est ávaque principal.

résultant de véritables conférences avait déjà dû se préparer à l'Académie et même s'achever au moins en partie sous la direction de Platon (1. On ne nous demandera pas de reproduire ici l'une après l'autre toutes les observations curieuses recueillies ou faites par le grand métaphysicien, ni les rasons explicatives qu'il en propose tantôt avec assurance, tantôt avec une hésitation facile à comprendre : néanmoins il est utile d'entrer dans quelques détails.

S'agit-il d'abord de la place occupée par notre globe dans l'ensemble de l'univers? Il est considéré, cela va de soi, comme le centre du système planétaire : mais est-il en mouvement ou en repos? La question n'a pas cessé d'être controversée entre érudits (2). Ce qu'il faut remarquer, c'est que le Timée nous offre un pressentiment confus de la gravitation universelle (3) : on n'y reconnaît en effet ni haut ni bas dans l'univers supposé concentrique (4).

S'agit-il de la constitution particulière de notre planète? Humboldt trouvait dans le Phédon (5) une théorie complète

<sup>(1)</sup> Rémusat est allé plus loin encore : « Platon n connu toutes les sciences : et Aristole fut oblige d'en créer de nouvelles ann d'en connaître qui fussent ignorses de Platon, »

<sup>(2)</sup> D'après Sattorius, le verbe éxizena. (Tince, 40 B) ne signific pas « se mouvoir en cercle », mais » se concentrer — Platon entend par l'i que les parlies integrantes de la terre sont sans cesse pressees et serrées autour de l'axe du monde.

<sup>(3)</sup> Voice sur de sujet deux témoignages également autorisés, « flere (Times, 62 C) we have Plate's theory of attraction and gravitation, which is unquestionably by far the most fueld and scientific that has been propounded by any ancient authority (Ancien-Histo). - M. Pileiderer de son cote , Sokrates und Platon, p. 658, note) juge comme il suit les vues de Platon sur ce sujet : « Sie sind für jene Zeit auffallend hell, und der Wahrheit zomlich in the, indem sie in geisleskt diger Losung vom hartnickigen. Sonneaschein mid der völligen Relativität des Oben und tinten und in der Hauptsache auch mit der Erklätung des wichwer e aus dem Zug des Feits zur Hauptmasse ganz das Richtige treffen. »

<sup>4)</sup> Timer, 62 E.

<sup>(5) 108</sup> D. et suiv. - Dans sa recente Histoire de la philosophie mede-

de la terre, et s'étonnait à bon droit de l'indifférence des commentateurs en face de ce curieux passage, ou Platon, tout en donnant cours à son imagination, s'est très certainement inspiré soit de ses conceptions personnelles, soit des inventions des poètes ou des philosophes ses devanciers (1). Dans ce même dialogue, M. Tannery a cru découvrir les lois essentielles du déplacement et de l'équilibre des fluides dans les vases communiquants 2). D'une manière générale il est permis de dire que Platon nous a légué comme la première éhauche d'un traité de physique dans ses recherches sur les formes, les modifications et les combinaisons des corps materiels, sur leur action au contact de notre organisme, sur la genèse et les lois des sensations diverses qu'ils provoquent.

Si nous passons à l'histoire naturelle proprement dite, plusieurs indices, à défaut de témoignages formels, nous donnent à penser que le philosophe, devançant son disciple Aristote, n'avait pas dédaigné de s'occuper des êtres vivants même les plus inférieurs [3]. Mais, comme on doit s'y attendre de la part du plus fidele admirateur de Socrate, c'est l'organisme humain, considéré soit en lui-même soit dans ses rapports avec l'âme, qui avait spécialement attiré la curiosité de Platon. Anatomie et physiologie, volta ce qui remplit les trente dernières pages du Timée de même que la cinquième partie du Discours de la methode, et en les lisant on se convaine bien vite que si l'une et l'autre de ces deux sciences étaient mélées de grossières erreurs et manquaient encore de

rale. M. de Wulf a eu tort de s'antopser de cette digression pour reunir dans un même groupe le Photomet le Times.

<sup>(</sup>t) La même remarque s'applique au mythe final de la Republique, dont le Songe de Segien nous apporte une reproduction appropriée au goût des Romains du temps de Creccon.

<sup>(2-112-</sup>D. On peut rapprocher de ce passage une curieuse comparaison du Barepiet 17 (D.

<sup>(3</sup> Epiciale le comique (Armistr, r., 19 b) representuit Platon au unhou de ses cleves, s'occupant de protoures de zool gre et de hotanique. Mais pentoure nétaitée pas la qu'un portent de fantaisse, comme le Sociale des Nuces

base solide, sur bien des points on touchait des lors de très près à la vérité. En tout cas, l'influence réciproque du physique et du moral n'avait pas échappé au plus illustre des idéalistes, à celui qui nous a laissé des recommandations si justes et si opportunes sur la double bygiène du corps et de l'âme (1). Mais si l'on reproche avec quelque raison aux empriques modernes de subordonner presque partout la psychologie à la physiologie. Platon semble plutôt être tombé dans l'excès rontraire, mélant des considérations morales à ses vues sur le rôle et la nature des diverses parties de notre organisme (2), et manifestement préoccupé de tout expliquer dans le monde extérieur par l'intérêt particulier de l'homme (3).

Peut-être convient-il de rappeler ici un des traits caractéristiques de la métaphysique platonicienne, déjà signalé dans un chapitre antérieur. Placé en face du même problème devant lequel devait s'arrêter hésitant le profond génie d'un Descartes et d'un Leibniz, Platon l'a resolu par une conciliation du même genre, en associant la finalité et la fatalité dans

<sup>(1)</sup> Timee 87 et suiv.

<sup>(2.</sup> Si nous en croyons G. Martha, e jampis d'uns l'intiquite la physique ne cessa d'être art ingée pour les besoins des différentes doctrines et des diverses sortes morales ». Or if est di ficile de ne pas reconnaître que la science de la nature ne pent avancer sur un point s'insêtre obligée de réculer sur un autre, aussi longrémps qu'elle est sous la dépendance etroite d'une thectre philosophique a priori, qu'il s'agisse du spirituitisme platonier n'idius l'antiquité ou du mub rialisme evolutioniste à l'époque actuelle.

I Citons un exemple entre une inbuité d'antres, « Ce que nous disons, c'est que Deulen creat la terre et en nous la dounant, n'i eu d'autre but que de nous mettre en état, après avair coub male dans le cuel les résolutions de l'inte l'zence, d'en brer partir pair les resolutions de netre propre pensee, aim que, instruits pair es sociale, prenant part à la restitude naturelle de la raisin, mors aparencons en initiant les mousements parfait ment regulers de la divinité à corriger l'irregularité des notres « «l'once, »? B.— La hivre c'ent de géographie physique, qui ma que en mems de succes dans l'Ancien que dans le Nouveau Monde, faithe not nem, par M. A. latvor, repose tout entier sur cette conception que l'nomme est la finable de la terre.

l'explication de la nature (1). Toute une partie du Timée est consacrée ex professo à mettre en lumière le role de cette a nécessité » qui s'oppose a l'intelligence (2), et dans ce domaine il semble bien que le philosophe ait en vue des causes purement mécaniques, analogues a celles que Descartes introduira dans l'univers : tout se réduit à des changements de forme et de lieu (3). Mais c'est comme malgrélui, et dans le dessein de pallier les imperfections manifestes des créatures, qu'il semble adopter ce déterminisme immanent des choses : l'esprit géneral de son système implique une solution toute différente. On dirait meme que dans les Lots (livre X), comme pris d'un remords d'avoir ouvert aux recherches profanes une route trop large, il ne veuille plus accepter, pour rendre compte de l'existence et de la conservation du monde, que l'intervention d'une ame éternelle, au gouvernement de laquelle tout est soumis. Effrayé par le déclin du sentiment religieux chex ses contemporains, il n'a pas su distinguer, comme le devait faire Bacon plus tard, entre la demi-science qui éloigne de Dieu et la vraie science qui ramène à lui.

Quoi qu'il en soit, si dans le domaine de la science pure le Timée 1), sorte d'encyclopédie platonicienne, palit singulié-

<sup>(4)</sup> Τοποίο, 18 Α : μεμογράνε ή τοθός του κόσμου γένες εξάνάγκης το και νου συστασεως.

<sup>(2).</sup> Cette opposition se retrouve jusque au plus profond de l'âme humaine, dont la partie mortelle (ce que nons appellerions la vie organique dans son indemable action sur le moral) nous est representee διού απ άναγερία το έποτή παθήματα έγου.

<sup>3.</sup> Dans l'Humanite nouvelle, M. E. Pottier considéremente assertion du Timée : « le corps du monde doit se suffire à lui-meme », comme la pieuxe que Platon avait parfaitement compris le determinisme physique.

<sup>(</sup>i) On sait que grace a un concours particulier de circonstances, notamment grace aux deux traductions de Greéron et de Chalcidius, le Troce n'a pas cesse d'etre lu d'uis notre (lecident, alors que les autres ouvrages de Platon étaient ensevelis dans l'oubli durant plusieurs siècles. Ce dialogue a en ainsi dans l'histoire des idées une milheuce profonde, chez les uns frayant la voie à de currensis deconvertes, chez les autres contribuant à perpetuer d'antiques prejugis.

rement à côté de nos traités modernes (1, souvenons-nous que « les ancêtres ont cet avantage inaliénable que rien ne peut compenser chez les successeurs, celui d'avoir devancé les temps et ouvert la carrière que sans eux peut-être leurs fils n'eussent jamais parcourue ». D'ailleurs, contrairement au Lycée, l'Académie a médiocrement estimé la science. Quelques-uns des disciples immédiats de Platon. Speusippe et Lacyde par exemple, sont cités parfois comme ayant apporté par leurs recherches personnelles une contribution aux progres de l'histoire naturelle : mais les nouveaux Académiciens parlageaient, en l'aggravant encore, le demi-dédain du muitre pour les sciences physiques 2). L'opposition entre l'esprit et la nature, entre l'idée et le phénomene, avait été trop accentuée par Platon pour que la solution de cette anti-nomie fût possible au génie étroit de ses successeurs.

Des vues bien différentes se font jour dans l'école péripatéticienne. Les travaux scientifiques d'Aristote sont assez connus pour qu'il soit inutile de les rappeler en détail. Je ne durais pas qu'Aristote le premier dans l'humanité « a essayé d'épeler scientifiquement le livre de l'œuvre divine » :

<sup>(</sup>b) lei encore il ne faut rien exagèrer. Le plus récent des exégètes du platonisme, M. Lutoslawski, cité parmi les déconvertes posterieures dont Platon n'en comme la divination l'atemisme chimique (Funec, 56 C), l'audyse de l'eau 35 D, le encodus ou tombillui vital (43 A), les spermatoriures (31 C), la telepathie Lois, 903 D), le dynamisme appliqué à l'explication de toutes les qualités physiques (897 A), et il cerit à propos de ce dermer point : « This audacions anticipation of modern views is one of Plato's many happy guesses, which produce on the impartial reader the strange impression of on inaccountable a priori knowledge of nature. « The origine and granth of Plato's loque, p. (48).

<sup>(2)</sup> Academques, I, 38 : « Quas de natura rerum sunt quasita, videamus : estne quisquam fanto inflatus errore, it sibi se illa seire persuaserd? » Plus les stornens manifestaient une foi aveugle dans le temorguage des sens, plus les academiciens leurs adversaires étaient tentés de se rejeter dans l'excès oppose.

d'autres avant lui en avaient déjà donné l'exemple : ce qui est certain, c'est que personne n'avait encore poussé si loin ce travail (1). Nous avons dit plus haut comment il a fait de la nature le pouvoir souverain avec lequel l'esprit de l'homme aurait désormais à se mesurer. Au nom des causes linales il exclut le hasard de son explication de l'univers avec la même conviction que nos savants modernes au nom des causes efficientes. Sa ferme croyance à la finalité, loin de décourager ses recherches, leur a servi au contraire, comme nous l'avons montré ailleurs, de visible stimulant, et réciproquement sa science, si supérieure à celle d'un Démocrite par exemple, a servi efficacement la cause de la finalité. Après s'ètre élevé aux problèmes les plus ardus, il s'abaisse sans effort jusqu'aux êtres les plus insimes, jusqu'aux détails les plus minutieux (2). Comment ne s'intéresserait-il pas à tout ce que produit cette merveilleuse ouvrière, la nature, assuré qu'il est de retrouver partout quelque trace de sa puissance et de son habileté? « Même dans ce qui peut ne pas flatter nos sens, écrit-il, la nature a si bien organisé les êtres, qu'elle nous procure à les observer d'inexprimables jouissances, pour peu qu'on sache remonter aux causes et que l'on soit vraiment philosophe... If ne faut apporter aucun dédain dans l'étude des êtres, car en chaçun d'eux éclate quelque convenance naturelle qui s'y rencontre non par l'effet du hasard, mais essentiellement en vue d'une fin (3), » Seuls ceux-là peuvent en douter, qui, par négligence ou à dessein, oublient

<sup>(1) «</sup> Par une heureuse fortune qui tient a son geme personnel et a son temps, Aristote a organise à lui seul toutes les sciences de son siècle, soit qu'elles fussent dejà connues quoique imparfaites, soit qu'il les ait specialement enfantées. » (Barturlein Sunt Huame)

<sup>(2</sup> Cest co qui a fait dire à flumboldt : « In Plato's hoher Achtung für mathematische Gedankenentwicklung wie in den alle Organismen unfassenden morphologischen Ansichten des Stagniten lagen gleichsam die Keime aller späteren Fortschritte der Naturwissenschaften. »

<sup>(3)</sup> De part, anim., 1, 5, 645\* èv māst tolt gostnott élestí ti Ozojakstov.

de replacer chaque partie dans l'ensemble (1). Le panthéisme stoïcien aimait à répéter ce mot de Chrysippe : « Il n'y a rien de vil dans la maison de Jupiter ». Aristote, appuyé sur sa conception fondamentale de la nature, n'eût fait aucune dissiculté de s'approprier cette mémorable maxime (2).

Il y a ainsi dans le Stagirite deux hommes, l'un que la spéculation occupe tout entier, l'autre qui se plaît à observer, à classer, à décrire (3): mais ils sont d'ordinaire si étroitement unis qu'on a peine à les isoler. Néanmoins, M. Boutroux (4) a eu raison de dire que chez Aristote l'idée de science se dégage plus nette que chez Platon, plus générale que chez Anaxagore et Démocrite. Il a entrepris d'assigner à la physique son caractère propre, qui la sépare de la métaphysique d'un côté comme de la mathématique de l'autre : et ainsi dans la voie que Platon avait ouverte, il allait faire un pas décisif en avant (3). Sous sa forte impulsion les sciences naturelles négligées par Socrate, abordées tardivement par Platon, se constituent, s'affirment, et si elles restent encore, par bien des côtés, sous la dépendance de la philosophie première, par

<sup>(4)</sup> Δεϊ τὸν περί φύσεως διαλεγόμενον περί τῆς συνθέσεως καὶ τῆς ὅλης οὐσίας ποιείσθει τῆν μνήμεν.

<sup>(2)</sup> A la suite du passage cité dans le texte au bas de la page précédente, Aristote rapporte cette réponse d'Héraclite à des visiteurs élonnés de le rencontrer dans sa cuisine : « Entrez sans hésiter : Dieu est ici aussi bien qu'ailleurs. » — Gœthe de même se vantait, comme d'un mappreciable privilège, de la faculté qui lui faisait « posséder la nature entière par cœur, jusque dans ses plus petits détaits ».

<sup>(3)</sup> Ou comme s'exprime M. Rodier dans sa thèse sur Straton (p. 132) :
• Il y a deux physiques d'Aristote : l'une exposée dans la Physique, le De colo, le De generatione, entièrement logique, ayant pour but de prouver la nécessité du réel : l'autre scientifique (nulle part plus apparente que dans la Meteorologie) se bornant à rechercher l'explication mécanique des phénomènes constatés par l'expérience.

<sup>(4)</sup> La grande Encyclopédie, art. Aristote.

<sup>(5)</sup> Telle est l'opinion à peu près unanime des historieus de la philosophie. Je n ignore pas cependant que M. Tannery déclare Aristote en recul sur Platon en physique, sous prétexte que ce dernier est moins formaliste et laisse plus de liberté à la pensée.

l'accession d'un élément empirique, elles ne permettent plus qu'on continue à les confondre avec elle. Le concret fournit la base, le terrain sol de sur lequel doit s'élever l'édifice.

Ce qui frappe, à première vue, chez Aristote, c'est estle curiosite universelle, cette soif de connaître qui l'a poussé à explorer en tous seus l'œuvre immense de l'homme et de la nature 1. Même en refusant d'ajonter foi aux textes qui nous le représentent installant à sa portée, à Athènes, un aquarium et un jardin des plantes avec les genéreux envois d'Alexandre 24 cette légende greffée sur des faits est une preuve de ce dont on le croyait capable. Pour s'occuper simultanément de tant de recherches, il n'avait besoin ni des exhortations, ni de la munificence royale de son éleve. Une volonté plus paissante l'y pousssait, écrit Villemain : cette loi de l'esprit humani qui, après tout ce que la Grèce avait fait dans l'imagination et dans les arts depuis trois siècles, ne lui laissait à scruter que la nature, et encore les travaux d'Aristote sont-ils d'une supériorité philosophique plutôt que technique.

Sagace et patient observateur par goût et sans doute aussi par tradition de famille (3), le philosophe ne s'est pas contenté d'enseigner que pour découvrir les principes et les lois propres à chaque science les principes communs étaient insuffisants et stériles : il a pressenti la vraie mé-

<sup>(1)</sup> Quels sont les titres du recueil que nous possedons sous le nom de Problemes de figurer dans les œuvres d'Aristote? Grammatice cert nt. La tout cas, et malere ce que certaines pages officient de hizarre et d'enfantin, cette fu on d'aborder successivement à tous les points de vuells questions les plus diverses n'en est pas moins digne d'attention. Au l'yére, les celasses de scouces » ne devaient pas manquer d'interêt.

<sup>(2) «</sup> No quid asquain genitum ignoraletur a magistro », comme s'exprime Pline Lancien L'Histoire des accionar ne conficul à cet égard aucune revétation qu'on paisse dire decisive.

<sup>3)</sup> Son pere Aicomaque, inédecia d'Amyntas II, appartenait à la corporation des Asclépiades.

thode à suivre dans l'exploration du monde matériel. Il a le goût du fait précis, et s'il ne parle pas en termes expres des lois de la nature, il sait que la connaissance véritable des phénomènes doit être dégagée de l'expérience par la réflexi m : on le voit, sur le point de conclure, laisser des problemes sans solution, faute d'etre en possession d'un nombre suffisant de faits pour les établir, ou encore abandonner ses propres hypothèses comme contenant trop d'éléments a priori (1. Aux théories qu'il combat il oppose à coté du raisonnement la réalité qu'elles contredisent : c'est le cas pour tel ou tel axiome fondamental du système de Démocrite.

Il y a plus : Aristote consure ouvertement tous ceux de ses devanciers qui ont appliqué une fau-se méthode. Ainsi, quel reproche adresse-t-il en premiere ligne aux Pythagoriciens qu'il juge en tout le reste plutot avec indulgence? celui d'avoir prétendu à la science de la nature sans s'inquiéter en aucune façon de ce qu'elle renterme (2). Et parallélement il lone ceux qui dans cet ordre de recherches ont suivi une marche plus logique et plus sensée. Voici, à ce propos, un bien curieux passage (3). Apres avoir réfuté les théories de Démocrite sur la nature des couleurs, il se pose cette question : « Pourquoi si peu d'explications acceptables des phénomènes même les plus simples? » Et voici sa réponse : « C'est l'absence d'expérience (amogéa), » Ceux-là seuls aboutissent à des hypothèses qui soient rationnelles et cohérentes (2 12) note divaveze prefere), qui se sont pour ainsi dire établis au sein même de la mature (650) ένγκήκασε μάλλον έν τοῖς φυσικοίς) et l'ont prise pour point de départ de leurs investigations (asyty) nourezauro arri vien ince intl) : les autres, tout entiers à leurs idées préconçues, daignent à peine abaisser leurs regards sur le

<sup>(1</sup> M Rodier cite comme exemples deux passages de la Generation des immair : III, 10, 760°30 et II, 8, 648°7.

<sup>(2)</sup> Επεί φοσκώς βούλονται λύγουν, δικαιον αύτούς έξετάζειν τά περί φύστως.

<sup>(3</sup> De la generation et de la corruption, I, 2, 316-5.

monde extérieur (ἀθεώρητοι τῶν ὑπερχόντων ὄντες,πρὸς ὀλίγε βλίψεντες), dogmatisent avec une fâcheuse facilité. Et il n'est pas téméraire d'affirmer que ce qui a le plus contribué aux faux pas avérés de la science d'Aristote, c'est moins une méprise capitale sur la question de méthode que le manque de faits patiemment observés et intelligemment analysés (1).

Avec la même assurance qu'un moderne, l'auteur de la Physique enseigne que le propre du savant, c'est la recherche des causes (2), et si en cette matière il s'est maintes fois égaré, ces erreurs étaient, selon le mot très juste de Barthélemy Saint-Hilaire, en partie la rançon de ses hautes facultés philosophiques qui avaient hâte d'échapper à la complexité du détail pour atteindre à l'unité de la loi, et qui tentaient, mais vainement, de résoudre en un petit nombre de formules métaphysiques la prodigieuse variété des phénomènes. Platon, nous l'avons vu, ne s'avançait qu'avec une hésitation bien compréhensible sur un terrain encore peu connu et mal exploré: Aristote s'est trop tôt flatté d'en avoir achevé la conquête, et il lui arrive de proposer comme une vérité certaine ce que son maître s'était borné à présenter plus modestement comme une supposition vraisemblable.

Hâtons-nous d'ajouter que chez Aristote le naturaliste est incontestablement supérieur au physicien. L'esprit pénétrant qui, dans la *Physique*, nous a légué tant de subtilités sur l'es-

<sup>(</sup>t) « Si dans les traités péripatéticiens, quelques erreurs nous choquent, nous devons toujours nous dire qu'une première étude est nécessairement exposée à laisser de côté bien des phénomènes, quelque pénétrante qu'elle soit... On ne peut pas parcourir toute la carrière d'un seul pas, même loisqu'en l'ouvrant on ne s'est pas trompé et qu'on a tracé aux autres une voie parlaitement sûre. « (Bartiélemy Saixt-Hilaire). — Mais de là à soutenir avec le même critique que le monde n'avait pas besoin d'un Norum Organon et que la méthode d'observation est tout aussi entière dans Aristote que dans Buffon, dans Cuvier, dans Dumas, il y a loin évidemment.

<sup>(2)</sup> Cl. Physique, II, 7, 195422: περί πασῶν (τῶν αἰτιῶν) εἰδέναι τοῦ φυσικοῦ, et Diogene Laerce, V, 32: Εν τοῖς φυσικοῖς αἰτιολογικώτατος πάντων ἐγένετο μαλιστα ώστε καί περί ἐλαχίστων τὰς αἰτίας ἀποδιδόναι.

sence de l'infini (1', de l'espace, du temps et du mouvement, a pris généreusement sa revanche dans l'Histoire des animaux 2. Avec quel soin il note leur structure, leur conformation, leurs mœurs, leur mamère de vivre! lei, ses vastes connaissances, ses qualités d'observateur (peut-être même d'expérimentateur), ses vues profondes remplissent d'étonnement.

Je n'ignore pas que certains critiques ont la prétention de montrer comment tombe pierre à pierre, après avoir bravé pendant plus de deux mille ans toutes les injures du temps, le vieil édifice de la philosophie naturelle d'Aristote (3). Pour être vraie sur certains points, cette thèse est tout a fait erronée sur d'autres (4). Non content, par exemple, d'avoir en physiologie substitué aux jeux d'esprit de son maitre des hypothèses plus ou moins plausibles, le fondateur du Lycée a créé l'embryogènie. C'est à lui que remonte la notion d' a organisme a qui depuis, et surtout de nos jours, a fait si brillante fortune (5). Il n'a pas moins heureusement devine la grande loi

<sup>(1)</sup> Cf. Phys., 111, 4, 203 ι: Προσήκουσα το εφισικοίε ή του άπείρου θεωρία.

<sup>(2)</sup> C'est ce que reconnaissent avec la même nettete des penseurs aussi différents que Schopenhauer et M. Milhaud. Flourens et Milne-Edwards ont cité plus d'une fois avec éloge, comme faites visiblement d'après nature, telle et telle des descriptions d'Aristote.

<sup>(3</sup> M. Sotar, our, cite, p. 260

<sup>(</sup>i) Parlant d'Aristote, M. Fonsegrive déclare que — sa théorie génécale de la formation des corps, les principes fondamentaux de sa biologie sont ceux-l'i mêmes qui sont le plus d'accord avec les resultats de la science contemporaine ». Et nous n'en serons pas surpris si M. l'abbelarges à eu raison d'ectire . « Ges notions b'condes d'acté et de puissance, de matière et de forme, de spontaneile et de finalité, Aristote les à titées des entrailles de la nature vivante, des enseignements positués de ces sciences biologiques ou il excellait, »

<sup>(5)</sup> che domaine qu'Aristote assignait à l'étude de la generation n'a point change. Il s'igit toujours, pour nous comme pour lui, de connaître les moyens que la nature emploie pour tealiser la perpeture indéfectible de l'espèce par la reproduction des individus. » Barri. SAISC-HILLIES

de la fécondation : bien qu'une foule de détails aujourd'hui constates lui l'issent envore incunnus, sa notion de la nature, de l'acte genérateur, est exacte : c'est J.-B. Dumas lui même qui l'a expressement proclame.

Mais jusque sous la plume de ce philosophe de l'expérience, le plus moderne, à coup sur, des génes anciens, que de conceptions parement speculatives, depourvues de toute confirmation expérimentale (1, Comb en de fois la subtilité de son esprit lui suggere des démonstrations arbitraires! Même quand il s'agit de météorologie et de physiologie, la méthode légitime cede trop aisément la place à des procèdés d'ordre tout différent. Soit pour avoir mal observé, soit pour avoir emprunté trop legerement à d'autres des indications ou des solutions trompeuses (2), l'illustre phob-sophe a afurmé des faits reconnus faux depuis (3). If a desexplications auxquelles on a pu reprocher d'être plus verbales que scientitiques. Ses definitions et ses formules, si pénétrantes qu'elles puissent être, ne jettent que peu de lumière dans le domaine proprement scientitique; telle de ses théories, et non la moins célebre, a été accusée d'avoir dévié pour longtemps l'orientation des recherches expérimentales (4).

<sup>(1)</sup> C'est ce qui a fait dire à Bacon : « Naturalem philosophium logien sum profess mancipavit, ut cam fere inutilem et contentiosam feddidetit.»

<sup>(2)</sup> Ainsi, c'est sur les traces des Eléates qu'Aristote affirme que le monde est limité, sans aucun espace vide au dela.

<sup>(3)</sup> Lange en a dressé la liste dans son Histoire du materialisme avec un empressement peu sympathique et une satisfaction mai deguisée.

<sup>(4)</sup> On peat dire qu'Aristote a crée les sciences naturelles : il semble que son puissant esprit aurait dù donner l'élan aux sciences physiques. Si son influence au contraire four fut néfaste, si elles ont attendu pour naître Gabilée et Descarles, n'en cherchez pas ailleurs la taixon que dans la théorie des qualités substantielles. » M Millatio Les origines de la science grécque, p. 179 Di tandis que Barthélemy Saint-Ildaire trousait aussi juste que line l'une au moins des définitions péripateticiennes du mouvement, M. Tannery réplique : « Qu'Aristote se soit gravement trompe dans ses idées sur le mouvement, c'est qui fut qui n'a pas besoiu d'explication. L'étonnant est seulement que,

Mais si ces errours diminuent sa gloire, elles ne l'effacent pas : il lui reste le mérite, considérable à coup sûr, d'avoir constitué l'encyclopédie scientifique de l'antiquité. Ce fut un de ces travailleurs infatigables dont un moderne a dit : « Leur lampe nocturne éclaire le monde. » Si l'on est étonné de ce qui manque dans ses ouvrages, on l'est bien plus encore de tout ce que l'on y trouve. Pardonnons à celui qui avait accumulé tant de richesses d'avoir cru qu'après lui la science n'avait plus à réaliser que d'insignifiants progrès (1). De fait, pendant toute la période qui va suivre, pour tout ce qui concerne la physique et l'histoire naturelle, Aristote a suffi (2) : il a exercé sur ses successeurs l'ascendant d'un maître qu'il serait téméraire de contredire : si l'on n'est pas allé plus loin, c'est qu'il semblant avoir posé les colonnes d'Hercule du savoir humain.

Son disciple et héritier Théophraste le suivit dans cette voie : je n'en veux d'autre preuve que les tres nombreuses dissertations (pour la plus grande partie aujourd'hui perdues) consacrées par lui aux sujets scient-fiques les plus dive. s (3). Cicéron donne à l'école entière cet éloge qu'elle a remarquablement avancé l'explication des secrets de la nature (4). Mais,

sur ce point, son autorité ait éte acceptee pendant de longs siècles sans trouver un confradicteur : mais cela prouve simplement que les questions physiques n'ont plus, après lui, suscrie un interêt serieux :

<sup>(1)</sup> Aristoteles ait se videre brevi tempore philosophiam plane absofutam fore. (1000 to 8).

<sup>(2</sup> l'arsons observer tont fois que sons la plume d'Aristote la science manquele plus souvent de cet attent qui seul est capable de la rendre populaire.

<sup>3</sup> Diagene Lauree (V, 12 of) en transcrit 12 frès long catrlogue, Parmi celles que nous avons conservées, signalons le Traite des plantes, on se trouve le germe du système sexuel.

<sup>(6</sup> a Natura su ah us investigata est ut bulla purs curlo, mart, et terra, ut poetre loquat, protermosa sd., Maximam matemam ez rebus per nemicestigatis ad rerum occultarum cognitionem attalerunt.

selon la remarque de Lange, si l'amour des recherches positives se manifeste avec éclat apres la mort d'Aristote, à ce moment aussi la physique et la philosophie commencent à se séparer et à aspirer chacune de son côté à une véritable indépendance. Qu'ils se rattachent ou non a une secte particulière de philosophes, les naturalistes de cette époque pronnent l'habitude de se réserver une liberté d'interprétation plus ou mo ny étendue, assez dédaigneuse des lois a priori posées par les philosophes, et cela à l'heure où, de leur côté, les chefs d'écoles épuisent leurs ellorts en controverses sans lin sur les formules abstrates et générales, bases respectives de leurs systèmes. Amsi ira s'accentuant le divorce (1) entre l'esprit scientifique et l'esprit philosophique, dont la mutuelle pénétration avait lait dans les siècles précédents la glorre de quelques grands génres. Des esprits superficiels essavent, sans doute, de faire servir la poésie didactique à la description et comme nous dirions aujourd hui, à la vulgarisation de la science : mais ce ne sont ni de vrais savants, ni de vrais poètes (2).

Avant de quitter l'école péripatéticienne, il est à peine utile de revenir ici sur Straton, ce disciple infidèle d'Austote, dont nous avons précédemment résumé la métaphysique toute naturaliste (3). S'il est vrai qu'il ait insisté plus que ses devanciers sur l'uniformité des lois de la nature (4), s'il a essayé

<sup>(1)</sup> Ainsi tandis qu'en musique les Pythagoriciens s'apparyaient sur les divisions in ithématiques du monocorde, Aristoxène posait pour unique fondement de ses théories le jugement de l'oreille.

<sup>(2)</sup> Les peripaletaiens en mêmes, dont on sante d'ordinare la zoloniste, assient l'esprit curient plutôt que large et compositérisf. Il n'est inflément prouve que l'un deux se soit propose d'embrasser, comme Austoie, l'ensemble total des connaissances humaines.

<sup>(3)</sup> The Natur war thin die unbewusste schaffende Kraft, die alles hervorbrachte, die Schwerkraft, der letzte Grund des Seins und Wickense (Mass). Par des vones diverses toutes les écoles du 12 et du no siècle, en dehors da platonisme, tendent à faire de la Nature « la reme et la déesse, los nortels ».

<sup>(4</sup> II avait composé des traités πιοί νόσων — πεοί ποουής καί αθξέσεως - πιριμετακό κου ακγανημέσων — είρη μέσων θίσγου, etc.

de réagir contre l'atteinte apparente portée à l'unité et à l'universalité de la philosophie par les développements divergents des sciences particulières, nous ne voyons pas que l'antiquité lui tasse honneur d'une théorie scientifique qui lui soit propre. Il semble néanmoins qu'il ait en une action réelle sur les médecins et astronomes de l'âge survant (1).

L'étude du monde extérieur paraît à première vue peu en harmonie avec les tendances éminemment pratiques et morales du stoicisme, très propre néanmoins à d'autres égards à lui imprimer une féconde impulsion. Comment en effet la curiosité de l'esprit humain ne serait-elle pas vivement attirée par l'observation des innombrables phénomènes naturels, lorsque la création lui apparaît comme un vaste ensemble où tout se se tient, où rien n'est superflu, où les choses mêmes d'aspect odienx ou horrible doivent avoir leur raison d'être et une convenance quelconque avec le plan général (2, lorsque comme Spinoza on affirme que tout est ce qu'il doit être, ou avec Chrysippe que rien n'est vil dans la maison de Jupiter (3)?

De fait, parmi les historiens de la philosophie, les uns rabaissent, les autres vantent outre mesure la science stoicienne.

<sup>(1)</sup> C'est à Straton que le médecin Emisistrate a emprunté (d'après Diels) sa double explication du vide dans le monde de la matière, et de la vie dans le monde organique (1, 2) à c l'ar partezza doiffice et tole font axi dans le monde organique (1, 2) à c l'ar partezza doiffice et tole font à servi de maître à Aristarque de Samos, lequel à tiré son système heliocentrique des spéculations et des c leuls d'Endove et d'Héraclide de Pont auxquels Straton, dit-on, l'avait mitié

<sup>(2)</sup> Aussi le sage ne s'étonne-t-il de rien : 6583v θαρμάζων τῶν δακούντων παιαδόζων (Dingres Legacs, VII, 425) : l'écheuse disposition cher un ami de la science, si nous en croyons Platon et Aristote.

<sup>(3) -</sup> Den Stockern ist die Natur das System von Kröffen das von der gottlichen Centrickroft, die More, vous ist, mit Nothwendigkeit bestimmt wird, so dass jede Veränderung gesetzmässig von dem Ganzen abhängt; und so kann vermittelst der logischen Operationen an den Naturrongsingen der logische, zweckmässige Zusammenhang des Weltganzen abgelesen werden in Durier).

M. Zeller affirme que la préoccupation scientifique est encore moins marquée chez Zénon que chez Socrate, et M. Tannery croit découvrir dans le Portique primitif des tendances utilitaires incompatibles avec les spéculations désintéressées du savant (1). Mais plus tard, un autre courant se fait jour et le même critique constate qu'au premier siècle de notre ère l'éducation libérale, en tant qu'elle comprend des notions scientifiques, était à peu près accaparée par les stoïciens, tandis que les autres sectes philosophiques ou s'éteignaient ou rétrécissaient à plaisir le cadre de leur enseignement (2). Dans la République de Cicéron (I, 10) Scipion dit de Panétius, à propos d'une controverse scientifique qui vient de s'engager: « Que n'avons-nous ici notre ami, qui étudie avec tant d'ardeur tous les secrets de la nature et notamment les phénomènes célestes! »

Posidonius de son côté avait rêvé d'être l'Aristote du stoïcisme (3), et en effet il passe pour avoir touché aux questions les plus diverses dans les nombreux chapitres de son λόγος φυσικός, que l'on sait avoir été utilisé par Manilius et par l'auteur du Πιρὶ κόσμου. Diogène Laërce (1) entre dans toutes sortes de détails au sujet des théories scientifiques des néo-stoiciens, qui avaient assez ingénieusement partagé entre mathématiciens et physiciens l'exploration de ce vaste univers.

<sup>(1)</sup> Un optimisme et un finalisme exagérés contribuèrent à égarer les stoiciens. Partant de la nature eminente que l'opinion du temps assignant aux astres, théanthe, adversaire convainen des explications mécanistes de l'univers, était allé jusqu'a assimiler la marche du soleil à celle d'un homme qui s'impose volontairement une règle précise, et Posidonius après lui attribuera au mouvement propre des planètes une sorte de monaignement.

<sup>(2)</sup> De là à souteme avec M. Schmekel que la physique stoicienne a donné le ton à la science durant les siècles suivants, il y a loin. En tout cas, anciens et modernes semblent en avoir jugé autrement.

<sup>(3)</sup> Les recherches de ce philosophe sur la grandeur réelle du soleil et de la lune et leur éloignement sont restées célèbres. Chérémon, un autre stoirien du re siècle avant notre ère, est l'auteur probable d'un Traité des Cometes.

<sup>(4)</sup> VII, 432-196.

Rappelons en outre tout ce qu'a tenté la subtilité stoicienne pour donner une interprétation physique aux plus anciennes traditions mythologiques. « On dirait, écrit Cicéron, que le pur stoicisme régnait parmi les vieux poètes, à qui de parcilles idées n'ont jamais traversé l'esprit. » (1) C'était d'autre part une des thèses favorites du Portique que dans la nature rien ne se passe en dehors de l'intervention divine : thèse en partie renouvelée d'Aristote, laquelle pouvait se défendre au point de vue métaphysique, mais devait déconcerter et même choquer bien des savants (2).

Cette manière de voir n'avait pas cependant, cela va de soi, d'adversaires plus déterminés que les Epicuriens, et c'était une des raisons qui contribuaient à la popularité de leur système. Le décri de la mythologie et de ses fables enfantines faisait dire à tous les esprits sérieux comme à Gicéron : a Tout ce qui naît est produit par une cause naturelle. Si elle vous échappe, n'en continuez pas moins à la supposer avec assurance, et désabusez-vous ainsi de l'erreur qui en faisait à vos yeux un prodige (3 . » Les songes passaient vulgairement pour des avertissements ou des présages célestes : a Est-il plus philosophique d'expliquer nos visions par les raisons mystérieuses de quelques vieilles femmes, ou par les effets de la nature? » (4) Sur ce point Épicure avait cause gagnée.

<sup>(1)</sup> Dans sa Minerie, Diogène de Babylone s'était largement inspiré de cette étrange pretention. Partum Jovis, ortunque virginis ad physiologiam traduceus dijungit a fabula » (De natura deorum, 1, 40). — Computer ce que Biogène Lacres raconte de Chrysippe VII, 187).

<sup>(2</sup> Hest vent que la réponse de Cotta à Balbus d'ins le De natura demun (III, 9) au sujet des astres n'était pas jour embarrasser un stoirien, habitué de longue date à confondre Bieu et la nature : « Non omnia que cursus certos et constantes habent, ca deo potius tribuenda sont quam nature, «

<sup>(3)</sup> De du matione, 11, 28.

<sup>(4)</sup> Ib., II, 63.

Mais lui-même n'avait rien du génie d'un Aristote (1), et sa valeur scientifique a été maintes fois contestée : si Kant et Hegel en parlent avec éloge, beaucoup d'autres, à commencer par Cicéron (2), en font très peu de cas. Les uns le félicitent d'avoir le premier envisagé la réalité telle qu'elle est, d'avoir dissipé les fantômes créés par l'imagination vagabonde ou effrayée des mortels, enfin d'avoir rendu aux hommes la tranquillité de l'àme en chassant d'ineptes superstitions (3). — Ceux-ci l'ont loué d'avoir révélé à la science l'infini (4) en affirmant que le monde s'étend bien au delà de ce que nos sens aperçoivent, et que ni dans le temps ni dans l'espace rien n'a limité, rien ne limitera jamais le mouvement et le choc

<sup>(1)</sup> Timon (dans Diogène Laërce, X, 3) l'appelle รีสาสาธร สธิ รฉัง ของเหมือ หล่า หลังกรราชรู

<sup>(2) «</sup> Aliena dixit in physicis : si qua in his corrigere voluit, deteriora fecit » (De Finibus, 1-8). — On connaît l'anecdote de ce Poliénus, grand géomètre, qui, à peine initié à l'épicurisme, s'empressa de déclarer que la géomètrie était chose vaine. A quoi Cicéron répond qu'Epicure eût mieux fait d'apprendre de Poliénus la géométrie que de la lui faire désapprendre.

<sup>(3)</sup> Comment sur ce point ne pas s'associer à la sageréserve de Cicéron : « Fusa per gentes superstitio oppressit onmium fere animos, atque hommum imbecillitatem occupavit... Multim igituret nobismetipsis, et nostris profuturi videbamur, si eam funditus sustulissemus. Nec vero (id emm diligenter intelligi volo superstitione tollenda reliligio tollitur » (be dirinatione, 1H, 72. — Et Epicure lui même n'avait pas éte d'un autre avis, si M. Picavet l'a impartialement apprécié, «Voir sa these latine de doctorat, deparcitée.

<sup>(</sup>i) « Summa vis infinitatis et magna ac di'izenti contemplatione dignissima est. » Mais entre cet infini tout quantitatif, si l'on peut ainsi pader, et l'infini dont la vision troublante tourmente depuis si longtemps la pensée moderne, il va de soi qu'aucune confusion n'est possible ll u'en est pas moins triste de voir dans le même passage du De natura deorum (I, 49) l'épicurien Velleius s'armer en quelque sorte de l'infini contre l'infini lui-même : « Dei operam profecto non desideraretis, si immensain et interminatam in omnes partes magnitudinem regionum videretis, in quam se impriensammus et intendens ita longe lateque peregrinatur, ut nullam tamen oram ultime videat, in qua possit insistère. In hac instir immensitate latitudinum, longitudinum, altitudinum, infinita vis innumer ibilium volitat atomorum ». Pour la forme, c'est presque du Pascal.

des atomes (1). - Ceux-là enfin lui font un mérite particulier. d'avoir remé toute prétention métaphysique pour ne s'en rapporter en cosmologio qu'aux données certaines de la méthode expérimentale : des qu'on abandonne le chemin de l'observation, disait-il, on quitte les traces de la nature : examinons, étudions les phénomènes au lieu d'invoquer des aphorismes arbitraires (2). Cet appel à l'expérience a fait dire à maint critique (3° qu'inspirés par un véritable soultle baconien, les épicuriens avaient jeté, deux mille ans avant le Novum Organon, les premiers fondements de la logique inductive. Mais d'une part l'hypothèse illogique d'un mouvement sans loi et sans terme, la proscription de toute finalité dans les combinaisons des atomes livrait à la fois au hasard et les recherches du savant et les créations de la nature : de l'autre, par une contradiction inconsciente. Epicure déclarait stérile en pratique et vaine en théorie la recherche des causes prochaines, des causes secondes, élément essentiel de la science. Qu'on nous permette d'insister sur ce point, d'une importance en effet capitale.

Le philosophe antique, auquel (chose un peu inattendue) donnent ici la main des penseurs contemporains d'un mérite incontesté (1), posait en principe que les faits naturels penvent

<sup>(</sup>t) A propos de ces contants d'atomes qui continuellement se placent et se diplacent, diminuant les corps ou reparant leurs pertes. M. Chaignet (Psychologie des Grees, II, p. 279) fait la remarque que voici : Cette hypothèse de l'émanation répond à la théorie moderne des vibrations et pourrait bien en être considérée comme l'antécédent ou le type, « de crains qu'il n'y ait actune confusion avec la théorie très différente et aujourd'hui abindonnée de l'emission.

<sup>(2)</sup> Ομουστα Ινεπικ, Ν. 80 τού γκο κατ άξούματα κινά καὶ νομοθισίας φυστοκομητιον, άλλ ώς τά φαινόμενα έκκακνιτας. — (3, Ν, 98, οπ il lidime τους είς τε τι πό ανόμτον φιρομένους καὶ τα φαιοξείναι α δεί σημείσ αποδιγίτθα μέ δυναμινούς αυνθιωτείς.

<sup>(3.</sup> Citons ici au premier rang M. Gomperz

<sup>(\$)</sup> Qui ne connaît la these si remarquable de M. Bontroux sur La contingence les lois de la noture? En même temps un savant aussi universi llement estimé que M. Pointaré considère ces mêmes lois, telles qu'edes se talent ergueilleusement dans tous nos traités de phy-

avoir plusieurs causes également probables, également vraisemblables, entre lesquelles il nous est impossible de décider (1): vouloir s'en tenir à une explication unique et rejeter impitoyablement toutes les autres, c'est de la démence (2). Aussi Epicure n'avait-il que du dédain pour quiconque prétendant exposer doctoralement, sans omettre aucun détail, les phases successives de la production de tel ou tel phênomène (3). Bien plus, dans sa lettre à Hérodote (4) il fait cette remarque profonde que ce ne sont pas les solutions scienti-

sique, comme des capports non pas nécessaires, mais plutôt probables ou même simplement possibles : « Si un phénomène comporte une explication mecunique complète, il en comportera une infinité d'autres qui ren tent egalement bien compte de toutes les particularites réselées par l'expérience. » Comparer l'introduction mise en tête de son ousrage intitule Hestricite et optique

(1) Dans ses Meleores, Aristote avait soutenu incidemment une thèse analogue : « Pour ce qui est des choses qui ne sont pas manifestes aux sens, on pense les démonteer suffisamment et autant qu'on peut le descrer avec taison, si on fut voir seulement qu'elles peuvent être telles qu'on les explique « Sur quoi M. de Vorges (Annales de philosophie chictuime, novembre 1893) fait cette judicieuse tellexion : « Cela ne signific point qu'il fût indifférent à Aristote que son explication répundit ou non a la vérité : cela signific seulement qu'il ne croyait pas possible d'obtenir une certitude plus complete. Il est 1 on de remirquer ici que les anciens manquaient du principal moyen de vérifier les hypothèses physiques, l'experimentation de leurs consequences, Leurs théories devauent don ; toujours conserver quelque chose de très aleatoire. En le reconnaissant, Aristote montre un sentiment profondement scientifique »

(2. Donnes Lorner, A, 11.) : parvisor xai ol satigativas reactiqueros. Memo seffexion, A, 97.

(4) C'est ce qu'il appelait zi in zq izzozix minzozis. In fragment de l'hitodème recemment public nous apprend qu'Epicure fusait honte à Aristate de ses minuticuses recherches d'histoire naturelle, déclarees par lin indignes d'un si grand philosophe.

(3) Domese Laend, A, 79: Pour ce qui touche la connaissance du lever et du coucher des astres, de leurs phases et de leurs éclipses, et de font ce qui s'y ratta herrien de tout cela ne sort a rendre Lame beutense, au contraire ceux qui approfondissent ces questions n'en sont que plus troul lès, et ils ignorent, aussi bien que les profanes, la nature et les causes premières de ces phenomenes.

fiques, mais les solutions philosophiques qui ont le privilège d'asseoir l'ame dans une paix véritable. Pour assurer la tranquitlité du sage, un système du monde est impérieusement requis, et c'est à quoi, dit-il, ont tendu tous ses efforts (1).

fei nous touchons à un des points les plus vulnérables de l'épicurisme. Cette science de la nature, proclamée « la vroie libératrice de l'âme », n'est pas moins asservie à des vues préconques que la science « finaliste » de Platon et d'Aristote. Les spéculations désintéressées du savant, du théoricien n'ontaucun intérêt pour Epicure : que l'explication alléguée soit exacte ou non, que ce soit une fiction ou l'expression de la réalité, peu lui importe : il lui suffit qu'elle éloigne efficacement de l'esprit de l'homme les terreurs que la superstition multiplie. (2) Il le dit sans détours : si les phenomènes célestes, si l'appréhension de la mort n'étaient pas là comme autant de causes d'épouvante, à quoi nous servirait la connaissance de la nature? (3) Aussi le voyons-nous, contraire ment à lout esprit scientifique, tantôt se travailler pour rendre compte de faits imaginaires qu'il a totalement oublié de vérilier, tantôt accepter sans hésitation les hypothèses les plus absurdes, des qu'elles le servent dans la campagne qu'il a entreprise contre le surnaturel (1). Tout est bon à ses yeux pourvu que la mythologie ait recu son congé (26,00 6,2690; inimo, comme il s'exprime). Et pour empècher l'homme de

<sup>(1) 1/4 , 83.</sup> 

<sup>(2)</sup> Un moderne no constate pas suns quelque surprise à quel point Epicure se montre preoccupé du troul le moral (2224), qui avait envain l'Ame de ses contemporains ; nous nous représentons si volontiers le firec comme vivant au sein d'une impassible sérémb.

<sup>(3)</sup> Ola zo mooriòlolou que ologias (Deservi Labret, N. 142). Mais, ajouto le philosophe impossible d'échipper a ces craintes sur ce qui nous touche le plus como mous touche le plus sur como mous como mous touche la laisse captiver par les fables vuls ures (2000) inout confucion et autit touche (2000).

<sup>(4)</sup> Voir sa lettre à Pythoclès dans Diogène Laerie.

songer à quelque puissance supérieure, Epicure estime qu'il suffit de mettre adroitement à profit ce que les phénomènes nous révèlent afin d'atteindre de quelque manière à ce qu'ils nous cachent (1).

Si donc il a adopté l'atomisme de Démocrite, ce n'est pas qu'il en ait compris toute la portée, moins encore qu'il se soit proposé de l'enrichir de nouveaux développements, mais uniquement parce qu'il a vu dans cette physique une arme plus efficace que d'autres pour réaliser son dessein. Au fond, ce n'est là dans son système qu'une pièce de rapport, une importation étrangère. Pour comble d'infortune, Epicure avait adopté une forme essentiellement didactique, si bien que la sécheresse et la raideur de ses formules (2) ont stérilisé ce qu'il pouvait y avoir de fécond dans l'hypothèse de Démocrite (3): par ses soins, la science telle qu'il la concevait a été enfermée dans des manuels abrégés, sorte de catéchisme sommaire, où la pensée se heurte de toute part à un dogmatisme impérieux (4).

Fidèles à l'esprit du maître, les membres de la secte n'innovèrent sur aucun point, tenant une rigide orthodoxie pour leur premier devoir. Aussi, sauf de rares exceptions (telles que ce Métrodore dont un fragment contient un éloge convaineu des sciences naturelles) n'ont-ils laissé dans le double domaine

<sup>(1) &#</sup>x27;Απέσται δ'ό μύθος έαν τις καλώς τοις φαινομένοις ακολουθών περί τῶν ἀφαιών σημειώται (Diomène Laerce, X, 104).

<sup>(2)</sup> Pour n'effrayer aucun lecteur, Epicure s'était interdit tout appareil dialectique, tout vocabulaire technique : ἀρκεῖν τοὺς φυσικιὺς, écrivait-il, χωρεῖν διὰ τοῦς τῶν πραγμάτων φθόγγους.

<sup>(3)</sup> Tandis que Démocrite avait proclamé la subjectivité de la plupart de nos sensations, aux yeux d'Epicure l'esprit reçoit tels quels les ενδωλα venant du dehois : le son et la couleur ont une réalité hors de nous, et la différence des sensations résulte des combinaisons variées des atomes.

<sup>(</sup>i) On vit se verifier alors cet adage de Bacon : « La science une fois en conscrite et renfermee dans des cadres methodiques, tout progrès veritable est impossible. »

des mathématiques et de la physique que des écrits sans valeuret des réputations très effacées (1).

Néanmoins, dans les siècles suivants, le développement du génie grec se fit (si nous écartons le néoplatonisme où se trahit I influence orientale) avant tout dans le seus scientifique : comme de nos jours, les sciences spéciales hériterent de toute la faveur et de tous les progrès auxquels renonçait la philosophie. Il semble que les conquetes d'Alexandre, en ouvrant à I hellénisme des contrées unmenses, devaient déterminer dans les esprits un ébranlement mattendu : de fait, la science grecque, ramenée par les évenements aux bords qui l'avaient vue naître, y lit encore de grandes choses apres le déclin de la poésie et de l'éloquence sur la vieitle terre, hellémque. Dans la capitale des Ptolémees comme dans la Pergame des Attales, sayants et lettrés se partagent la protection et les largesses royales: les mathématiques et l'astronomie prennent un incontestable essor; les sciences naturelles et les be les-lettresse mélent fraterneilement dans les doctes réunions du Musée. A côté do bâtiment principal, où était installée vraisemblable-

<sup>(1)</sup> Cf. P. Tannan (Recherches sur l'histoire de l'estronomie uncienne, p. 92): Si le doute est le commencement de la science et si Ericure avait en géneral montré plus de sens critique, les sages reserves qu'il avait été amene a formuler contre bon nombre d'opinions courantes auraient pu, confices à des successeurs animés d'un esprit de progrès, être dans bien des cas fecondes pour la science. Mais restant sur le terrain etroit ou s'elant place le muître, ses disciples aboutirent en physique et même en mithématiques à un viritable scepticisme gratique, et ils n'exercirent au une influence sérieuse sur le developpement scientifique à l'eur exemple est une à datante justification de ce mot de Lange : « Le materialisme resta sterile dans l'antiquite al n'avait pas degoût pour les recherches neuves et hardiese. Qu'int aux sceptiques proprement dits, disciples de l'archon, il est trop evident que la science de la nature navait rien a en attendre, car des contradictions inherentes a la perception (Diocens Lagrer, ix, 85-86) ils avaient conclu à l'impossibilité de connuttre les substances timiουκ ένι έξου τόπουν και θέσεινο ταθτά καταγοήσαι, άγνοριται ή σύσες gitwy),

ment la fameuse bibliothèque alexandrine, M. Couat nous fait admirer les salles de dissection où Hérophile et Erasistrate inaugurérent les brillantes destinées de l'anatomie : sur la terrasse de l'édifice, des appareils d'astronomie disposés pour les observations d'un Hipparque d'abord et plus tard d'un Ptolémée : à l'entour, des parcs où Philadelphe faisait venir des animaux de toute espece, un jardin d'acclimatation pour les plantes rares : en un mot, tout ce qui pouvait provoquer et encourager l'activité des savants. Et l'érudit historien de l'alexandrinisme ajoute : « Ce n'est plus la conception noive et grandiose du commencement (1) ; ce n'est pas encore la démarche sure et hardie de la science adulte. On se contente le plus souvent d'hypothèses, mais, si arbitraires qu'elles soient, ces hypothèses sont cependant accompagnées d'observations et de calculs (2). Toutefois ni ces observations ni ces calculs isolés n'ont pu conduire à la découverte d'une loi de quelque importance. Les matériaux de chaque science s'amassent : aucune science n'est encore née 3).... On ne cherche plus d'ailleurs à etreindre la science universelle et à la tenir sous un seul regard ; on s'est mis a en parcourir successivement les diverses contrées, Chaque science particulière tend à se tailler son domaine, et hien que les savants de ce temps aient encore des prétentions à l'universalité, les connaissances spéciales apparaissent. » Non seulement la physique générale reprend à son compte les spéculations cosmologiques dont se détournent de plus en plus les philosophes, mais la mécamque, l'acoustique, l'optique se constituent en branches indépendantes. Malheureusement à Alexandrie une curiosité oiseuse tient plus de place dans les recherches de

<sup>1)</sup> Allusion aux multiples systèmes de la periode antésocratique.

<sup>2)</sup> Dans les livres de II ron d'Alexandrie, 2º moitié du ne siècle avant notre ère) chaque assertion est confirmée par un fait d'expétence.

de lugement un peu sévère, si l'on songe à la tâche accomplie par les grands gemes dont nous venons de passer en revue les travaux.

tunte nature qu'une méthode vraiment scientifique (1) : les recensions et les catalogues ne sont pas en moindre honneur que les œuvres originales, et les phénomènes réputés merveilleux occupent bien autrement l'attention que le cours régulier de la nature. À Athènes, grâce aux peripatéticiens, la physique demeura assez longtemps la science principale et centrale : les Alexandrius furent érudits et critiques, biographes et collectionneurs (2).

Cependant, jusque dans cette période d'une pauvreté au moins relative, l'historien de la science peut glaner quelques faits ou noms intéressants. C'est ainsi que dans le domaine médical en face des dogmatiques d'une part —, attachés aux causes et aux forces spécifiques et remontant aux questions les plus hautes et les plus générales de la physique philosophique, et des méthodiques de l'autre, procédant par genres à l'exclusion de toutes les singularités — on voit se fonder l'école empirique avec un programme dont le premier article est de bannir le raisonnement, afin de donner pour base à la médecine l'observation répétée et la constatation des symptòmes (3).

Citons maintenant Archimede, figure assez remarquable pour que la légende ait contribué autant que l'histoire à l'au-

<sup>4,</sup> les comme ailleurs les exceptions confirment la règle, à Nos méthodes et notre espirit moderne ne seraient certes pas desavones par un Archimède et un Aristarque de Samos. À la lecture de nos ouvrages, ils reconnaitment leurs legitimes heritiers. > (Bentages)

<sup>12</sup> Après avoir fut remarquer que la science grécque s'est constitué à une époque on les livres, les bibliotheques, les codes say intes fusaient à peu près entièrement delaut, M. Milhaud ajoute : « Pais trid, quand Alexandrie réalisa ce groupement qui semble la condition indispensable du progres, la science ne brilla plus longtemps d'un vifectat. »

<sup>(3)</sup> Tol; i ant sinol; asyl, i, ne'th i, nhiteren, need that the slower land the street of the street

réole qui entoure son nom (1) Dans celles de ses muyres qui ont été traduites, l'ai sans doute vainement cherché une théorie quelconque de la nature, qui put prendre place à côte de celles de Platon et d'Aristote. Né inmoius il avait ple ne conscience de son talent et du rôle de la science, celui qui, sollicite par Héron de mesurer la quantité d'alliège entrée dans une couronne qu'on lui disait d'or par, découvrait par une intoition soudaine la solution du problème, et s'en atlait à peme vê u à travers les rues de Syracuse en jetant à tous les échis son cri célèbre : 555,62,555,82. Il savait quels prodiges l'art de savant est capable de tirer des lois naturelles, celui qui prolongea si longtemps la résistance de Syracuse assiégée par Mars ellus et qui s'écriait avec une si inagnifique assurance : « Donnez-moi un point d'appui, et je souleverai le monde ». Il avait conçu l'ilée d'une représentation mécanique des mouvements célestes, celui qui, au rapport de la tradition, avait construit un appareil mû par l'eau et où étaient réalisées dans leurs rapports de grandeur et de vitesse les révolutions des planètes (2). « Archimède n'a pas donné des batalles, mais il a laissé à tout l'univers des inventions admirables. Oh! qu'il est grand et éclatant aux yeux de l'espiit! (3) »

La conquête successive de l'Achare d'abord, puis de l'Expte par les Romains ne pouvait qu'être préjudiciable à la science grecque, désormais dénuée de tout appur officiel dans des provinces soumises à un joug étranger, et réduite comme la littérature à attirer à elle, de l'Italie, des disciples que le sol hellénique ne lui fournissait plus. Après un regain passager

<sup>(1)</sup> a Unions spectator codi si ferumque, mirabilior tamen inventor et machinator i fire Live xxo, 31).

<sup>(2) &</sup>quot;Archime les quim lineu, solts et quin pre errantium motas in sphieram illizavit effect idem quod ille qui in line o mundum adheavit beus, ut lai litate et celerate dissimillimos motas una regeret, conversio » (Vs Tusculane).

<sup>3)</sup> Pascal. — l'ignore sur quels textes s'appuie M. Scailles, lorsque, dans sa helle étude sur Léonard de Vinci, il nous représente les savants de la Renaissance invoquant Archimède au même titre que les humanistes Platon, Corron et Virgile.

de vitalité sous les Antonins, elle s'efface à son tour [1] devant l'éclat jeté par une philosophie nouvelle dont elle avait d'ailleurs fort peu à attendre. En général, le mystique perdu dans ses vagues réveries, insouciant du monde matériel et de la l'aison véritable des faits dont ce monde est le théâtre, ou se désintéresse absolument des problèmes scientifiques, ou, s'il les aborde, c'est avec une absence complete de procédés raisonnés et en recourant aux pratiques les plus hizarres Telle fut la destinée du mysticisme alexandrin. « Les néoplatoniciens (et non pas seulement les illuminés comme Jambhque, mais les savants comme Proclus) enlèvent aux sciences naturelles leur méthode rationnelle et quelques-uns de leurs résultats les plus avérès pour les soumettre au joug d'une autorité illusoire (magie, traditions orientales, etc.) . » (2)

Néanmoins, avant de passer du monde hellénique au monde romain, trois noms également, quoique diversement célebres, méritent encore de retenir notre attention.

## III. - Plutarque, Ptolémée et Galien.

On éprouve quelque surprise à voir nommer dans une étude sur la philosophie de la nature le célèbre historien de Chéronée, plus connu évidemment comme biographe que comme physicien. Mais ouvrons celui de ses ouvrages qui porte le titre de Causes naturelles. Il contient la réponse (en

<sup>(1) «</sup> Vers la fin du mé siècle de notre ère, époque de décadence, le savant doit embrasser tout le cercle des connaissances humaines et le nom qu'il revendique est celui de philosophe. « (Tession)

<sup>(2)</sup> l'il Il Martin, La science et la philosophie, p. 49. Au ivé siècle cainsi que M. Tannery l'a établi dans plusieurs études justement remarquees, c'est chez les Peres de l'E, lise, non chez les neuplatoniciens, qu'il faut chercher des vues veritablement scientifiques.

général, il faut l'avouer, aussi peu scientifique que possible à trente-neul questions, les unes assez curieuses : « Pourquoi l'eau qui est blanche à la surface, semble-t-elle être noire au fond? » - a Pourquoi l'huile que l'on repand sur la mer li rend-elle calme et transparente? > — les autres singulières . « Pourquoi les eaux de pluie mieux que les eaux courantes sont-elles naturellement propres à entretenir la vegétation ! d'autres entin absurdes : « Pourquoi dans la pleine lune ne peut-on pas du tout suivre les traces des animaux? « Dans cette compilation des plus médiocres, une seule chose est à relever : c'est le passage suivant de l'introduction . « Pour éclairer notre conduite, les dieux nous offrent les oracles. Quant aux questions qui sont du domaine de la science, ils les présentent d'eux-mêmes à l'activité curieuse et intelligente des esprits, de même que l'ordre de doubler l'autel de Délos était une manière d'inviter les Grees à cultiver la géometre. L'idée est assez neuve et Platon eut pu l'envier à son disciple de Chéronée. En revanche, il eût peu gouté la pensée suivante empreinte d'un néoplatonisme de mauvais alor : « Incorruptible et libre par nature. Dien est soumis par l'ascendant d'une loi et d'une raison fatales à différentes transformations d'où est résulté l'ensemble de ce qui existe maintenant sous le nom si connu de monde (1) ». Le même Platon ent retrouvé un écho de ses propres pensées dans cette autre rélicxion : « La nature qui se mesure par le temps est dans les mèmes conditions que ce qui la mesure; il n'y a rien en elle qui soit permanent, rien qui existe : tout y naît, tout y meurt en survant la marche de la durée... Ainsi toute nature périssable, placée entre la naissance et la destruction, n'offre qu'une apparence, une vague et incertame opinion d'elle-mème (2) ».

<sup>(1)</sup> De by appel Delphos, 9.

<sup>(2)</sup> Ib., 19 : ενδιν φυσες μένον ουδιόν έστιν, αλλα γυγνόμενα παντα κα υθερουσεία κατα τήν πρός τον χαόνου συνεμαχό ν. Plutarque, compant το a avec la tradition commune de fantiquite, ne tait même pas d'exception en faveur des imes des astres, elles aussi incapables d'atteindre l'eler-

On comprend sans poine qu'aperçue uniquement sous cet aspect d'un flux et d'un reflux incessant de simples phénomènes, la nature ne réussisse pas à attirer sur elle les regards et l'attention persévérante du savant. Quelle science fonder sur ce qui n'a rien de stable, rien d'uniforme, sinon ses perpétuelles variations?

Rendons cependant à Plutarque cette justice que dans un autre traité il a exposé avec une rare justesse l'attitude différente du métaphysicien et du savant proprement dit en lace des problemes de la nature. « Toute génération a constamment deux causes : dès la plus haute antiquité, théologiens et poètes préférèrent ne s'occuper que de la plus parfaite, appliquant d'une façon générale cet adage populaire :

Jupiter est de tout milieu, principe et fin.

Mais ils n'avaient pas encore abordé les causes nécessaires et naturelles vois à àvayes(ve ext voixe), de la mosficier air(ve). Plus près de nous des hommes appelé physiciens out au contraire perdu de vue le principe divin qui est si beau : ils ont tout fait dépendre des corps, des accidents des corps, des impulsions, des changements, des combinaisons que subit la nature. De la deux théories dont l'une et l'autre sont incomplètes... Mais le philosophe qui le premier les a ouvertement rapprochées a ajouté au principe rationnel, cause de l'action et du mouvement, une matière qui en subit nécessairement les eflets (1 ». Ce philosophe, nous le connaissons, c'est Platon (2 : et sous les formes de langage propres à l'antiquité,

nel et l'infini au milieu de leurs rapides vicissitudes (àπα εδίοντα ποδς τὸ αιδίον καὶ απτίρον δές αις γρέβοθαι μεταβολαίς. He defectu orientorium, 54).

<sup>(1) 16, 47</sup> et 58. On peut rapprocher de ces lignes une phrase de Polybe (51, 57, 1). Οτι μεν οδι = απι τοξι οδα ν δποκείται αθορά καὶ μετα-βολή, αγεδον οι προσδε: λόγων ξεανή γλο ή της φυστως άναγκή περαστήσαι την τοιαντην πίστ ν.

<sup>(2,</sup> A la suite duquel Plutarque affirme également que dans l'univers

ce que nous venons de lire, c'est le programme abrégé de cette science spiritualiste, vraiment philosophique et vraiment savante, qui depuis Képler, Descartes et Newton est l'honneur de nos temps modernes.

Dans le développement scientifique dont Alexandrie fut le centre au me siècle avant notre ère, une des premières places, nous l'avons dit, revient aux mathématiques et a leurs applications à l'astronomie (1). Au siècle suivant, Hipparque de Nicée mit à profit et coordonna avec une habileté supérieure les travaux de tous ses devanciers (2). Pline l'ancien (3) ne parle de lui et de ses prédictions qu'avec une sorte de vénération : a La suite des temps a révélé qu'il n'ent pas mieux fait s'il ent pris part aux décisions de la nature. Grands hommes qui vous êtes élevés au-dessus de la condition des mortels en découvrant la loi que suivent les astres divins, salut à votre génie, interprêtes du ciel, démonstrateurs de l'univers, créateurs d'une science par laquelle vous avez surpassé et les hommes et les dicox! » Et plus loin, après avoir rappelé les instru-

la sagesse des desseins l'emporte sur la tyrannie de la nécessite (De Euro in orte linux, 15

<sup>(1) «</sup> La pour la première fois la science des astres, appelée la mathematique, procède avec des instruments permettant des observations relativement précises et par des calculs présentant une riguent au moins egue à celle des observations » (P. Taxvizx). Zeller avait dit que le stemme était la philosophie qui convenait le mieux à une époque deshabituée de la récherche scientifique. M Schmekel p. 475 répond : « Die Blute und Ausbreitung der exikten Wissenschaften bei den triochen fillt gerade in die Zeit nach Alexander, und ist eine gant naturalische Feige des philosophischen Lebens, « nulleh wie in der Senzeit, »

<sup>2</sup> a les strants modernes sont emerveillés de la hardiesse de sos entreprises, de la súreté frequente de sa methode, de la grandeur des csultats qu'il obtint avec des ressources si faibles à (Cariser). La plupart de ses observations ont che laites à Rhodes, cité qui a jeté alors pendant un socie un veritat le celat, jusqu'au jour on les consortises et la job usie de Rome lui porterent un prepudice mortel.

<sup>3,</sup> Histoire vaturelle, 11, 12 et 26.

ments de tout genre inventés par cet astronome pour constater les déplacements des étoiles et les variations de leur grandeur apparente : « Cet Hipparque qu'on ne louera jamais assez, car personne n'a mieux prouvé que l'homme a une parenté avec les astres et que nos ames font partie du ciel, a laissé à tous le ciel en héritage, s'il se trouve quelqu'un qui veuille l'accepter. » Malheureusement la perte de tous ses écrits ne nous permet pas de savoir jusqu'à quel degré de réflexion philosophique l'avait conduit la contemplation de la terre et des cieux.

Ptolémée qui fleurit sous Marc-Autéle a dû sa célébrité peut-être autant aux circonstances (1) qu'aux services par lui rendus à la science : car non sculement il ne peut réclamer l'honneur d'aucune grande découverte, mais les erreurs dans lesquelles il est tombé laissent supposer qu'il avait peu et médiocrement observé ; aussi des juges compétents ont-ils porté sur lui des appréciations assez sévères. Si nous ne le passons pas sous silence, c'est uniquement parce que le système auquel demeura attaché son nom (sans doute à cause du prestige dont a été entouré dans le monde grec d'abord, et plus tard dans le monde arabe, son traité d'astronomie partout cité sous le titre d'Almayerte ou le très grand) souléve une question philosophique assez intéressante.

On s'explique sans peine que l'humanité au herceau, meapable de discuter et de controler une illusion persistante, ait eru à l'immobilité de la terre : c'est ici l'un des points ou éclate avec le plus de force le divorce entre le sens commun et l'esprit scientifique. La philosophie n'a pas, comme on l'a dit, créé cette erreur : elle n'a eu d'autre tort que de la prendre trop légèrement à son compte et de la couvrir de son

the Venu le dermet dans la sene objoind paque des grands savants de la trece, et n'ayant pas en de suc essour, c'est lui qui la revele la science helienque aux hommes du Moven Age d'abord, et ensinte aux molernes. Par la son roce a ele tres grand, superiem même a son merite personnel » Uno sitt.

autorité. Encore convient-il de constater qu'elle a fait plus d'un effort, stérile d'ailleurs, pour se soustraire au joug de la tradition. On lit dans Aristote cette phrase très précise et très catégorique : « Les Pythagoriciens (1) soutiennent que la terro en tournant sur elle-même, produit la nuit et le jour ». D'où vient que, malgré cette vue ou du moins ce pressentiment de génie, l'opinion contraire ait rallié des intelligences de la valeur de Platon (2) et d'Aristote (3)? Il est pernas de penser que le préjugé selon lequel l'homme était non seulement le roi, mais le centre et la fin de la création. l'être à l'utilité duquel tout ici-bas était subordonné (1), eut comme complément naturel, sinon comme corollaire necessaire, la doctrine qui faisait de notre globe le centre immobile de l'univers et comme le pivot de tout le système planetaire Ce n'est pas, bien loin de là, le seul exemple que nous offre l'antiquité d'une subordination semblable de la physique à la metaphysique. Mais le sillon était creusé et lorsque vers 280 avant notre ère) Aristarque de Samos soupçonna, ou même selou d'autres enseigna formellement que la terre tournait autour du soleil, cette déconverte capitale ne tronva aucun écho (5).

<sup>(1)</sup> S'il fallant écrire ici un nom propre, un songerait avant tout à Philolags.

<sup>(2)</sup> Voir le Timée, p. 38.

<sup>3)</sup> La philosophio peripatéticienne qui attribusit au ciel des ctoles fixes une regularité parfaite et un ordre inaltérable par opposition à notre mende sublunaire, ou tout est trouble et desordre, allait, semble-t-il, à l'encontre de la croyance populaire bien plus qu'elle ne s'harmonisait avec elle. « Quoi qu'il en soit, motheureusement pour la science astronomique, Aristote proclama l'immobilité de la terre, son adhesien à l'idee de Pythagore n'ent pas empéche peut-être le système de Ptolèmee de se former et de parcourir sans doute quelque carrière appréciable, mais du moins nous n'eussions pas attendu Copernic et Galiée pour voir se constituer l'astronomie moderne, » (M. Municie, p. 266). Entre les deux thronies rivales hipparque, dit-on, ne se sentit pas assez eclaire pour prendre parti

<sup>(4)</sup> De même les scolastiques affirmerent que l'homme, en sa qualitde microcome, est a le point central vers lequel toutes les perfections de la nature convergent ».

<sup>(5)</sup> Si nous en croyons M. Faye, ce sont avant tout des prejugés poly-

Au Moyen Age, Ptolémée ayant été, si l'on peut ainsi parler, incorporé avec toutes ses theories astronomiques dans le bloc péripatéticien, la philosophie a fini par se solidariser avec son erreur, et chacun sait que l'alliance conclue entre les théologiens et l'Almageste faillit soulever contre la cosmologie de Coperaic une aveugle et irréconcibable opposition.

L'ne dernière remarque avant de terminer cette digression astronomique. I'n autre mathématicien grec de mérite, Théon de Smyrne, passe pour avoir emprunte à un stoicien inconnu une vue du monde qui offre de curieuses analogies avec le système de Tycho-Brahé. Voici le resume de son argumentation, De meme que l'homme a un centre de grandeur et un centre d'animation, de chaleur et de vie (le cœur) très différents, de même, si l'on peut, d'après des êtres infimes, sujets aux caprices de la fortune et à la mort, former des conjectures sur les êtres augustes et divins dont la grandeur nous écrase, le monde aurait pour centre de grandeur la terre froide et immobile, et pour centre de vie le soleil, vrai cœur de l'univers, d'ou son ame ravonne jusqu'aux extrémités.

Parmi les médecins postérieurs à Alexandre, plus d'un nous est cité comme ayant allié à ses études professionnelles des recherches sur la nature des choses. Mais tous les textes faisant défaut, on ne peut aller au delà de cette très vague indication. Un seul à eu cette bonne fortune en partage, que la plupart de ses écrits ont passé à la posterité (1). C'est Galieu, né l'an 131 de notre ere. Dans sa jeunesse il avait suivi les cours de toutes les sectes qui étaient représentées à

théistes qui auraient empéche dans l'antiquité le triomphe de la verite astronomique clairement entrevue. Mais il est certain que seul l'épicurisme let non le phitorisme, à pu suggérer une opposition fondée sur le prétendu trouble ainsi apporte au repos des dioux.

<sup>(1)</sup> Il est van que M. Grosset est, en france du moins, le premier des historiens de la litt rature groeque qui ait consacré à Galien une étude en rapport avec ses nombreux et intéressants travaux.

Pergame, sa ville natule, et celte forte éducation intellectuelle porta ses fruits, car il compte au nombre des esprits les plus philosophiques de son siècle; grand anatomiste, habile physiologiste, il a été lui-même par excellence ce médecia philosophe dont un de ses traités (1) nous trace le portrait idéal.

Comme Hippocrate, il en appelle sans cesse à la nature, dont les œuvres merveilleuses sont dignes de provoquer nonseulement l'étonnement naîf de l'ignorant, mais plus encore l'admiration réfléchie du savant. En toutes choses, dit-il, elle vise an plus grand bien délinitif, et son art n'est pas moins apparent dans la construction du corps de l'homme (2) que dans la disposition des rieux (3). Et tout en s'excusant d'apporter à l'appui d'une si grande cause des arguments d'aussi peu de poids, il fait remarquer, par exemple, qu'en ce qui touche les articulations, la nature a pris des dispositions si habiles que le moindre changement compromettrait ou arrêterait le fonctionnement de l'ensemble 1). Un porte aux nues l'art des statuaires: pourquoi ferme-t-on les yeux sur celuide la nature? « Est-il juste d'admirer Polyclète pour la symétrie des formes dans la statue qu'on appelle canon, et non sculement de ne pas célébrer la nature, mais de lui refuser toute espèce de talent, alors que, loin de se contenter de créer les parlies proportionnelles à l'extérieur, comme le font les sculpteurs, elle leur a donné à l'intérieur une harmonie encore plus merveilleuse? ou plutôt touté l'habileté de Polyclete ne consiste-t-elle pas à avoir muté la nature dans ce qu'il était possible de lui emprunter? (5) »

<sup>(</sup>i) "Ou à àporto; 'aupo; più orono; « Chez lui le philosophe ne dédugue pas les cosenguements de la médecine et le médecin ne croit pas déroger en domandant à la philosophie des lumières. « Сикачет, La Psychologie de frairen)

<sup>(2)</sup> On cité notamment ses observations relatives à l'anatourie de la jambe disposée par la nature « de faion a ne mettre en peril ni l'aisance du mouvement ni la soreté de la station ».

<sup>(3</sup> Œwees, XIV, 10.

<sup>(4)</sup> XII, 6.

<sup>(5)</sup> XVII, 1. Même pensée déjà chez Aristote (De part. anim., IV, 10).

Et il faut entendre Galien réfuter en s'armant tour à tour d'une abondante éloquence et d'une mordante tronie (l'eeux pour qui la nature n'est qu'une paissance brutale et avengle. ignorant ce qu'elle fait et se jouant à l'aventure, c'est-àdire Epicure et les philosophes de son école, Asclépiade (2) et les médecins de sa secte. Demander à des causes toutes mécaniques, et non à l'espece divine de la cause, comme s'exprimait Platon, la raison d'être d'un accord aussi parfait, lui parait une déraison absolue. A la suite d'Aristote, il considère la finalité comme de toutes les causalités la plus parfaite, et jetant les yeux sur l'ensemble de la création, il s'écrie : « Tout homme sensé doit comprendre et célébrer la perfection de l'intelligence qui est dans le ciel, d'où elle anime, ordonne et gouverne tout (3) :...cette étude ne renferme pas moins que les principes d'une théologie éminente, la juelle l'emporte en importance et en portée sur la médecine tout entière (1) » Et en s'exprimant ainsi, il n'est que l'écho de la grande tradition philosophique et scientifique de l'antiquité. Mais jusistant, comme il en avait le droit, sur les révélations spéciales de son art, il termine son tradé De usu partium par cette conclusion célèbre : « Je viens d'écrire le plus bel hymne ou l'honnour de l'auteur du corps humain. »

<sup>(</sup>f) : Ces heureux atomes, en se mouvant au hasard, ont l'air d'acheser toutes choses avec plus de réflexion qu'Encure luismême! a

<sup>(2)</sup> Fervent de l'épicurisme et de la circulation des molécules corporelles, cet Asclepiade, aun de Cicéron et molécia de Mithridate, soutenait que « le mode in abdique lorsqu'il se plie en esclave aux injunctions de la nature, alors qu'il lui appartient de la redresser et de s'en rendre maître » (Cf. Maurice Albert, Les medeens grees a Rome, 1894).

<sup>(3)</sup> Tout en proclamant la puissance divine, Galieu, avec presque toute l'antiquité paienne, croit qu'elle est contrainte de se soumettre à certaines conditions inhérentes à la matière, et il reproche à Moise, dont il piace d'adleurs la Providence suprême hien au dessus du hasard désordonné d'Epia ure, de n'avoir pas vu que les lois de la nature sont antérieures et supérieures à Dieu lui-même.

<sup>(4</sup> XVII. 1. • Les mystères d'Eleu-is et de Samotheace n'offient que de faibles démonstrations de ce qu'ils sont destinés à prouver, tandis que l'enseignement de la nature est d'une eloquence recentable.

An rece e rien nest place and is pre-la distribute de lei con ear le neutre ou d'en les que lorte, la que er, tantet à entender not take a man on terms, take I date be sens parlicinor Trans promoto paradore, cost la materialiste de 1 intercharge from our is removement it is quater sometical o leure la ententence pressiere à la base de tous les corps remains promotion to, Williams none deane la melde cer d soden ex dectringer a la fond, at the except que live afromations qui lui sont clures, traben a tres pen le gout de donation for her des questions d'fairles, our lesquelles les philosophes disputeful, up s'arrete voluntiers, avoue son ignorance et ne se crint pas autorisé à copelure, faute de preuves, Mais on « montre la superiorité de son inteligence, c'est dans o qu'on peut appeler sa philosophie de la melecine (2). fille se rameur ex-entiellement à étudier l'art de la nature : car cet art le médecin a besoin de le connaître et de le comprendre a fond, pour y conformer sa pratejue. La nature a des fins auxquelles eile arrive par le jeu des forces qu'elle à creies et qu'elle entretient. Ces forces résident dans chaque partie de l'organisme : en s'unissant entre elles, elles constiment d'autres grandes forces supérieures et collectives. Telles les larces de création, d'alimentation et d'accroissement (3). » Et a la page survante, le judicieux critique ajoute les remarques que voier. « Aujourd'hui cette doctrine des « forces »

<sup>(</sup>I) Dysenion.

In effet, tothen tient expressement à être distingue de ceux de nes conferres que l'ou appelant alors methodiques, et qui, nous dit sextes, negligiment toute consideration transcendante ou simplement exciptie melle pour se borner à constater les phenomènes, a en observer l'elimpour et a en prevoir le retour.

<sup>(1)</sup> Her our le la littérature presque, V. p. 122 — Avant tout, foint tentes la nature aurait desire, si cela avait été possible, creer une ouvre unmontrille. Ses creations ont réen des milliers d'années et vivout encou, grace au moyen admirable qu'elle a invente pour subschiluct constamment à l'être mort un être nouveau. » Et il admire la mance à dessité ses luis malgie toutes les impradences et tous les desoutiers de s'hommes.

nous apparait à travers les moqueries dont Molière a accablé les médecins de son temps... Mais toutes les grandes explications théoriques des phénomènes du monde, une fois dépassées, en sont la : ce qui n'empêche pas qu'en tout temps la science ait besoin de théories pour her ses expériences et en coordonner les résultats... Or, dans le monde scientilique d'alors, nous ne voyons en dehors de cette doctrine que des théories steriles, qui ne provoquaient ni observation ni expérimentation. Au contraire, la philosophie si vigoureosement défendue par Galien, tenait compte de tous les faits établis: elle lui en faisait même découvrir d'autres... On lui a reproché d'abuser de la dialectique. Mais la dialectique de Galien est celle d'un homme qui sait, qui observe, qui réfléchit et qui éprouve le besoin de conclure de ce qu'il voit à ce qu'il devine. Sans dialectique de cette sorte, il n'y a jamais eu de grand savant, il n'y en a pas plus aujourd'hui qu'autrefois. »

Et cependant en ce qui touche la méthode, la science moderne ne consentirait pas à se montrer entierement satisfaite. Sans doute Gelien exprime la même lière confiance que Straton dans l'expérience personnelle, et se plaint amérement du temps infini enlevé aux recherches par les discussions théoriques (1): « Définition, dissection, expérimentation, voilà les visis procédés que Galien oppose avec force à la méthode arbitraire et frivole des storciens (2), » Tout ce qui échappe chez lui à l'esprit de système est concluant et fécond : le reste est mélé d'erreurs. L'anatomie comparée donne un démenti complet à plusieurs de ses propositions : ses explications physiologiques offrent maintes fois une véritable incohérence; sans cesse en extase devant l'œuvre de la nature, il a entrepris de tout justifier, de tout expliquer jusqu'aux moindres détails, et cela à l'aide de connaissances forcement encore imparfaites. De là, dans bien des passages, une ingénuité qui élonne et qui alteste chez un savant aussi éclairé un aveu-

<sup>(1)</sup> De matura viribus, 1, 14.

<sup>(2)</sup> CHALVET, ouv cîté.

gloment de parti pris. Il eût été du moins préférable, écrit à ce propus Baremberg, qu'il n'eut pas rendu en quelque sorte complice de ses puérilités cette nature dont il vante à tout propos la sagesse et l'équité.

Mais ses nombreux ouvrages, d'une lecture plus intéressante qu'on ne pourrait s'y attendre, témoignaient d'un savoir étendu et d'une culture d'esprit peu commone aussi, sans être un auteur original, Gahen a-t-il exercé une influence profonde sur les générations qui l'ont suivi. Quoique dans un domaine différent, ses traités eurent pendant de longs siècles dans notre Occident, ou même titre que ceux d'Aristote, le privilège envié d'être « l'oracle » de l'école.

## IV. - Les savants dans le monde romain.

Les Romains, nés pour conquérir le monde, n'étaient guere faits pour les recherches désinteressées et patientes qui sont à la base de la science. On a souvent parlé de leur peu d'aptitudes lattéraires : que dire de leur maptitude scientifique? Dans les programmes de leurs écoles il est question d'arithmétique, de géométrie, jamais ou presque jamais de sciences physiques et naturelles : les études de ce genre passent, d'une part, pour ne convenir qu'a des gens de beaucoup de loisir ; de l'autre, pour être hérissées de complications et de dificultés (1).

Cicéron dans sa République (2) ne leur reconnait guere

Cicéron ne néglige aucune occasion de parler de ce quit y a d'insondable dans les secrets et les mystères de la nature.

<sup>(2)</sup> I. 18 Quintiben s'exprime en termes presque identiques. On mobjecters peut-être la description des neuf cercles ou plutât des neuf spheres de l'univers contenue precisement dans le Soige de Scipion, mais cette page offre autant de fantaism que de soince réritable, rappelant en ceta le modele qu'elle reproduit, je reux dire le mythe d'Er à la fin de la Republique de Platon.

d'autre avantage que d'aiguiser un peu l'esprit de la jeunesse et de l'amener à des travaux plus sérieux en piquant sa curiosité. Quelques hommes d'élite, comme Scipion dans sa retraite de Linternes, se plaisent sans doute à converser avec les hommes les plus instruits de leur génération (1): mais aux yeux du très grand nombre, les sciences, recherchées uniquement en vue de leur application les plus usuelles et les plus vulgaires (2), demeurent confondues avec les métiers dont elles partagent le discrédit.

En outre, disons-le à l'excuse des Romains même du siècle d'Auguste, la hauteur à laquelle la Grèce s'était élevée dans la philosophie et la science, aussi bien que dans la poésie et dans l'art, interdisant à peu près tout espoir de la surpasser ou même de l'égaler (3. Pourquoi entrependre des essais téméraires dans un domaine où d'antres ont acquis une supériorité aussi incontestée et se donnent fiérement comme n'ayant rien laissé a découvrir à leurs successeurs? Les plus intelligents vont jusqu'à admirer ces exemples, mais sans aucune ambition de s'en inspirer (1). Nous chercherions vainement à Rome un Archimède, un Eratosthène, un Euclide ou un Galien.

(4) Ennius ne fait probablement que tradmie leur pensee quand il écrit ces deux vers :

Philosophaci est mili necesse, at pancis. Nam omnine I and placet. Deguatandum ex ca, non in cam ingurgitandum censco

12, Les vers d'Horace relatifs à l'education de ses jeunes compatriotes sont dans toutes les un moires et n'étonnent pas chez un peuple qui n'a pas d'autre criterium que futile pour juger même la poesie « divine » d'Eschyle et de Sophoele

Post Punica bella quietus querere carpit. Quid Sophocles et Thespis et Assenylus atilis terrent.

Qu'on nous permette à ce propos une courte citation de M.A. Fouillée: « Vouloir des vérités utiles avant les vérités belles, c'est vouloir les fruits avant l'arbre. Ce n'est pas aux nations utilitaires que la preminence restera car elles sont stériles en géuies et même en simples esprits d'elite. »

(3) Les avens de Virgile au VII chant de l'Encide sont auxa explicites qu'éloquents.

(4) Dans les bibliothèques de Pompér, le seul ouvrage scientifique

L'agriculture, chacun le sait, est l'art romain par excellence, mais de même que les scriptores rei rusticæ ne connaissent guère la poésie de la nature, la science de la nature, au sens le plus élevé du mot, ne teur fait pas moins défaut. Ce sont des agronomes estimables, pleins d'estime pour leur utile profession, ce ne sont pas de vrais naturalistes. Aristote lui-même leur eût refusé l'épithète de sancé ou de sancèlege.

Ainsi Varron, cet infatigable polygraphe, le plus savant d'entre les Romains de la republique, proclame sans doute l'antiquité, partant, la noblesse du labourage qui participe, dit-il, à ce qu'il y a de divin dans la nature, tandis que les cités sont l'œuvre de la pobtique humaine (1). L'uge pastoral a été précédé de l'àge qu'il appelle « de nature (2) », contemporain du berceau même de l'humanité. Mais ce sont autant de réflexions jetées au hosard sans ombre de système.

Si de Varron nous passons a Columelle, nous voyons ce dernier, des sa préface, protester contre le préjugé accrédité par l'épicurisme que la terre épuisée est incapable de produire comme autrelois d'opulentes moissons. N'est elle pas la mère de tout ce qui existe et à ce titre n'a-t-elle pas reçu en partage une jeunesse éternelle? et n'y a-t-il pas quelque impiété à se représenter, frappée d'une stérilité incurable, la Nature à qui a été communiquée une fécondité sans fin (3)? Chercher la

qu'onait ren contré jusqu'ict est le litzé quano; d'Epicure. - En dehors du monde grec, il y a un pays conquis par les armes romaines, où une certaine philosophie de la nature pluait avoir été en honneur : c'est notre sieille tiaule. On lit en effet dans Cosar : « Multum de sideribus, de monds ac terrarum magnitudine, de rerum natura disputant et juventuit it idunt (Bruides » (Commentaires, VI, 14). De son côte Cocéron dit de l'Eduen Divitacus : « Qui et nature rationem, quam physiologiam gracu appellant, notam esse sobi prolitebatur » (De divinatione, V, VI).

<sup>(1)</sup> De re rustica, III.

<sup>(2)</sup> Livie II: « Summum gradum fuisse naturalem, cum viverent homines ex us rebus quas inviolata ultro ferret terra. »

<sup>(3)</sup> a Neque las existimare recuin naturam quam primus ille mundi genitor perpetua fecunditate donasit, quasi quodam morbo sterilitate affectam ... Terra qua divinam et aternam juventutem sortita commu-

richesse dans des voyages au long cours, dans d'audacieuses explorations à travers les continents, c'est à ses yeux manquer de contiance et de respect à l'égard de la nature, c'est contrevenir à ses lois (« rupto nature fœdere ».) Columelle se fait d'ailleurs une idée assez haute de son art pour sonhaiter que l'agriculteur ait approfondi la nature des choses (« sit oportet nature rerum sagacissimus », sans qu'il ait à rougir de ne pas atteindre à la hauteur d'un Démocrite ou d'un Pythagore (1) (« si in universa rerum natura sagacitatem Democriti vel Pythagoræ non fuerit assecutus »).

Lui même, dans son X° livre ou il a chanté en vers les jardins oubliés par Virgile, essaye de dépendre, à la suite de Lucrece, la puissance secrète qui rapprorhe tous les êtres et renouvelle perpétuellement la vie : mais une tâche aussi vaste l'accable et il s'écrie :

Ista canat, majore Deo quem Delphica laurus Impubit, et rerum causas et sacra moventem Orgia naturm, secretaque fædera cæli.

Je viens de nommer Lucrece. Dans une partie antérieure de ce trava l, le métaphysicien a déjà comparu devant nous : il nous reste à interroger le savant, le physicien, l'astronome, le naturaliste : mais chez lui ces divers rôles sont bien près de se confondre avec celui de philosophe, et en tout cas lui sont mamfestement subordonnés. Nous ne reviendrons pas ici sur le peu de valeur scientifique d'Epicure : malgré ce défaut, ou peut être à cause de ce défaut même, le naturalisme caché au fond de sa philosophie trouva à Rome un favorable ac-

nis omnium parens dicta est. » Varron déjà avait associé à Jupiter, père des hommes la l'erre Mère » l'ellus Terra mater »), tandis que Lucrèce (II, 556) proteste avec energie contre une telle qualification beaucoup trop religieuse à son gre

<sup>(1)</sup> Divers textes d'auteurs latins font supposer que le souvenir de Pythagore ou du moins de son école était reste assez vivant dans le sud de l'Italie

cueil : d'en ccûtait si peu pour le comprendre et le retenir ! Citous ici quelques lignes d'un traducteur de Lucrèce, M. Blanchet :

« Né en Grece du développement normal de la pensée humaine. l'épicurisme se présenta aux Romains comme une doctrine de circonstance, parce qu'il répondait à une disposition qui, sans être genérale ni même commune chez eux relle ne le fut jamais), cependant au siecle de Cicéron devenait tous les jours moins race : ils sentaient le besoin, ils éprouvaient le désir d'étudier, de connaître la nature... Ur, expliquer la nature, telle était precisément la prétention de l'épicurisme: prétention, si l'un veut, chimérique, mal fondée, ridicule même : mais qu'importait pour le succes? Il suffisait qu'elle fit illusion. D'ailleurs à tout prendre, l'épicurisme, consideré comme point de départ d'une investigation scientifique de l'univers, valait autant et mieux pour les Romains que les autres systèmes philosophiques de la Gréce (1), génés par l'insuffisance de leurs méthodes, tous négligeaient d'observer la nature ou ne la voyaient qu'a travers le prisme de leur métaphy sique a priori, tandis que l'épicurisme, faisant un dogme de l'infaillibilité des sens, n'avait qu'a en appeler à leur témoignage pour redresser ses propres erreurs. Par là, quelque ruineux que fussent d'ailleurs les fondements de sa morale et de sa métaphysique, l'epicurisme était peut-être, pour cette partie de la philosophie qui touche aux sciences naturelles, la plus perfectible des doctrmes de l'antiquité, et de plus il armait ses disciples de ce levier tout-puissant qui, entre les mans des modernes, a souleve le monde. l'experieme! o

Il y a dans cette page plus d'un dét ul contestable. Ainsi je crois moins que l'auteur au gout et aux aptitudes du Romain,

It est par des motifs d'un ordre different et cerrimement morphonorables que taceron d'uns ses locculaires (IV, 1) expuque la popularité de l'est ausme che esse concitovens. Doctrine à l'usigne des petits esprits, ecrit-il, quelques crosses theories, pas de raisonnements subfils!

même du Romain cultivé, contemporain de Lucrèce, pour les sciences naturelles (1): et si l'on entend refuser à l'ancienne philosophie grecque en général le mérite d'avoir discerné la veaie méthode dans l'étude des phénomènes, une équitable impartialité exige qu'une exception soit faite en faveur du péripatétisme ou tout au moins d'Aristote son fondateur.

Mais pour en revenir à Lucrece, on peut accorder qu'il y a dans son poème un certain nombre d'idées justes 2) et comme le pressentiment de mainte découverte à venir (3, à côté de passages où l'argumentation ne manque pas de force, si l'on se reporte aux connaissances et aux idées du temps. Ailleurs (quand il est question de la foudre et des tempêtes, par exemple), ses

Nec at pata magis fuit unquam matern topia nee porco ma or bus intervall's, Nam neque idancescri quelqua a, nee depert ande:

coyons comment, prefudant aux vues profondes d'un des plus grands six ints du xix' sie de, il apercoit dans le monde la latte de deux principes opposés et la vie fonjents empressed à reparer les raviaces de fa mort : avec quelle lemegie (H. 897-900 et 926-9), il défend la thèse (chere aux materia istes de tous les temps) de la procition spontance, naguére encore causo de polemiques si bruyantes, et d'autre part quelle devise heurense fontant à la morrobiologie ce vers entieny;

Corpor bus igdue cocca natura genit res.

Entin Lucreece nostal pas deviné la théorie des terrains sediment inces, qu'and il definit le sel terrestre une houe fer l'assec par les consques ben dispartiton? Anisa, conclui M. Pichon (Historie le la bite) ature triue, p. 201 le determinisme, la psychophysica au, l'evolutionisme, tontes les doctrines dont vivent les esprits à l'houre actuelle out dans « De natura verum leurs racines lointaines.

<sup>(1)</sup> Sans doute et M. L. Boissier, dans La religion romaine, en fait la remarque, il n'est pour ainsi dire aucun grand poète du siècle d'Auguste que n'ait touché l'ambi ion de marcher sur les traces de l'auteur du De natura remue mais ce qui est a noter, c'est que chex tous cette ambition est demeurée à l'etat de vœu tout platonique.

<sup>(2)</sup> Que ques parties, par exemple, du tableau si détaille de la lente et progressive evolution de l'humainté.

<sup>(3)</sup> Considerous notamment en quels termes d'une précision inattendue le poète latin expose le principe de la conservation des forces et de l'unité de la mateire avec son complement obligé, le transformisme universel;

explications sont grotesques; pouvous-nous nous vanter d'enposséder sur tous les points de complètes et de définitives ? Partout il vise à couper court à ces étonnements qui sont le propre des natures ignorantes (1); mais s'il a raison de combattre les préjugés vulgaires, la théorie souvent fort compliquée qu'il leur oppose n'est guère plus satisfaisante. De même dans la lutte qu'il déclare aux superstitions mythologiques, il avait pour al iés, nous l'avons dit, tous les espeits éclairés, d'accordpour reconnaître que ces superstitions déshonoraient l'idée qu'un être intelligent doit se laire de la divinité. Quant à s'imaginer qu'on a fait œuvre de science parce que de toute manière on a travaillé à bannir le divin du monde, c'est une étrange illusion (2). Encore ici faut-il reconnaitre chez Lucièce quelques traces d'un sentiment que semble avoir totalement ignoré Epicare, je veux dire l'enthousiasme, le frémissement intérieur du savant devant lequel se découvre soudain un coin de l'infint.

Lucrèce, en depit de ses connaissances si supérieures à celles des Romains de son temps, avait reconnu les difficultés grandioses de sa tàche (3). Un siècle plus tard le stoicion Manilius,

Dees didies securum agere menus. Nec, si quid miri facial tistura, dees id Tentes ex alto cieli den there tecto.

Pinces .. sequer disponere causas

E quibus una tamen sit et hie quoque causa necesse est;
... Sed que sit encou

Precipere, handquaquam est pedententim progredientis.

(V, 331).

<sup>1)</sup> Horace Sutires I, 5, 101 repète cette même profession de foi épicarienne :

<sup>2</sup> Ne fût-ce qu'en se plaçant à un point de vue tout profanc : Le matérialisme de Lucrèce, qui a des prétentions scientifiques, nous donne une cosmogonie encore plus enfantine et d'une plus naive complication que le polytheisme grec. • (M. Exte)

<sup>(3)</sup> Il est certain qu'il abonde en hypothèses toutes aussi gratuites les unes que les autres, et entre lesquelles au grand scandale de ses lecteurs modernes, il se dispense de choisir :

abordant à son tour des problèmes du même ordre, aura un sentiment plus profond encore du mystère dont aime à s'envelopper la nature :

> Sic altis natura manet consepta tenebris, At verum in casco est, multaque ambagine rerum. (IV, 301).

Il affirme que « l'origine des choses nous demeure impénétrable : secret éternel, bien au-dessus de l'intelligence des hommes et même de celle des dieux /1). Ce qui tombe sous les prises de la science, ce sont les rapports des êtres, leur forme, leur composition. Lei l'homme peut fêter son triomphe : la raison règne dans l'univers soumis à ses lois : l'immensité des objets, leur obscurité, men ne l'arrête. Le monde est devenu notre conquête : nous en jouissons à ce titre : enfants des astres, nous nous élevons jusqu'à eux », (2) La science moderne pourrait avec bien plus de droits encore s'approprier ces boltes paroles : il lui serait difficile de témoigner de plus de contiance et de plus d'enthousiasme. Dès ce temps l'esprit humain se sentait et se savait lait pour commander au monde.

Tous, il est vrai, ne parlaient pas de ce règne de l'intellegence avec une égale fierté. Cacéron, par exemple, qui cepen-

et en effet, a suivre amsi pas à pas la nature sans autre houssole, sans autre humière que le temoignage des sens, arbitres souverains de la connaissance, les empiriques de tous les temps, depuis les philosophes de l'home jusqu'aux positivistes de l'home presente, ont dû se reconnaître impuissants a ponétier dans la sphère des a premieres causcet des premiers principes ». Et cependant aussi longiemps qu'on ne s'est pas élevé pisque là, l'editire de la science reste machevé

il Pensee singulière, peut-être sans exemple dans tout le reste de la littérature classique, et qui lait songer à certains aphonismes de l'Inde antique.

<sup>(2)</sup> Ilt dans un autre passage :

Nec prins imposint rebus fineinque manunique Quam coctan accendit ratio, cepitque profundam Naturam rerum claustris, viditque quod usquam est Eripuit colo fulmen sceptrumque Tonanti

dant, au témoignage de Pline, ne s'était pas absolument désintécessé ni de la physique ni de l'Instoire naturelle, en était resté dans ce double domaine aux vues de Platon (1). Il rappelle volontiers après l'auteur du Pliedre que Pérules dat une partie de son génie oratoire aux leçons d'Anaxagore, le philosophe physiquen; en plus d'un passage il nous montre dans l'évamen et la contemplation de la nature le véra ible aliment de l'âme et du génie : c'est là, dit-il, le plus sûr moyen de réduire à leurs véritables proportions les choses d'ici-bas, et tel développement philosophique qu'on lit sous sa plume pourrait se résumer dans cette antithèse toute moderne : que l'homo e est grand, quand il se compare à la matière! qu'il est petit, quand il se mesure à l'infim (2)!

Mais quand il s'exprime de la sorte, Cicéron visiblement répète une pensée éloquente de ses modèles grecs plutôt qu'il ne tradoit une conviction personnelle, fru t d'une pratique journal ère. Ce sont du reste les résultats qu'il apprécie bien plus que les investigations qui les ont rendus possibles (·). Ce qui l'enthousiasme, c'est l'industrie de l'homme réussissant, comme il le dit en termes expressifs, « à créer dans la nature même une seconde nature (i) ». S'il traduit en vers les Astronomiques d'Aratus, c'est en versificateur qui aime à se mesurer avec les difficultés de son art, non en savant charmé des conquêtes de la science. Entre

<sup>(1)</sup> Quand on songe à l'étendue de la tâche accomplie par Cicéron, on éprouse quelque scrupule à lui reprocher de n'avoir pis compris aussibien la physique que la philosophie proprement dite dans sex remarquables travaux de vulgarisation. Mais qui peut dire tout ce que la postérite y a perdu?

<sup>2)</sup> Cf. De legibio, 1, 23, et De republica 1, 17. - Ammus cum culum, terras mana, rerunique ammum naturam perspeserit, caque unde generata, quo recursura, quando, quomodo obitura, qual in his mortale et caducum, qual divinum asternumque sit, viderit... quam se apsonoacet l'quam despaciet.

<sup>(3)</sup> In via Romain, il sorit : Son me deus ista soire, sed his tantummo to uti voluit i (the latin, 1, 18.

<sup>(</sup>b) De attura dearum, 11, 60

autres dialogues platoniciens, il met en latin le Timée, sans doute afin de fatre provision de matériaux et de documents en vue de quelque traité philosophique sur l'origine des choses (1); nous sommes tentés d'en conclure que ce côté de la doctrine du maître exerçait sur lui une séduction toute particulière, mais loi-même a pris som de nous ôter cette illusion, puisque dans la préface mise en tête de sa traduction il rappelle qu'en plusieurs endroits des Académiques il s'est élevé contre l'ambitique prétention de pénétrer les secrets de la nature. N'est-il pas un disciple de l'Académie nouvelle, et notamment de ce Carnéade qui en physique rejetait toute certitude sous prétexte que les théories opposées invoquaient pour se défendre des arguments d'égale valeur (2) ? Sur ce terrain, Cicéron ne cesse de répéter que toute éviden e lui manque, et qu'il faut éviter de se prononcer entre des opinions vaines et contradictoires : a Maxime in physicis quid non sitcitius quam quid sit dixerim », et ailleurs : « Utinam tam facile vera invenire possim quam falsa convincere! » Disposition d'esprit opportune, parce qu'elle met en garde contre toute hypothèse aventureuse, mais fâcheuse en ce qu'elle retarde indéfiniment la constitution de la science.

D'où vient, trois sectles apres Platon et Aristote, cette défiance des anciens en présence des révélations de la nature, et leur hésitation dans le seul domaine où l'esprit moderne se flatte au contraire de s'enrichir de données positives? De l'absence de toute démonstration rationnelle, de toute vérification expérimentale : faute de principes reconnus auxquels

(2 " Propter contrariarum rationum paria momenta " (Academepies . 11, 39).

<sup>(1)</sup> Dans les manuscrits, le fragment que nous en possédons est intitulé habituellement De unicerso. Notous que dans l'introduction Giceron fait allusion à ses entretiens sur la nature avec Nigidius physicien fort savant pour l'époque ( à acer investigator et diligeus earum remin que a natura involute videntur », dit il de lui, et Macrobe (II, 2) répète le même eloge), le quel faisait revivre à Bome les théuries pythagoririennes. L'autriquite connaissant de lui deux traites : De ventis et De animalibres

on sût la rattacher, chaque découverte restait à l'état de conjecture isolée, de théorie provisoire ; au lieu d'offrir comme à l'heure présente l'aspect d'un solide et bel édifice, la science ne se composait que de pierres éparses, quelques-unes, il est vrai, dejà supérieurement taillées (1).

## V. — Sénèque et Pline l'Ancien.

Mais des temps nouveaux sont venus pour Rome : les âpres luttes du forum, la fièvre des guerres civiles ont été pacifiées par l'avènement d'un maître. Repoussé de la vie publique, désormais sans luttes à livrer pour la défense d'une doctrine ou d'un parti, le talent devait se reporter vers les travaux solitaires de la pensee. Forcès par la suppression de l'arène politique à chercher un autre aiiment à leur activité, les uns allaient se jeter dans la poésie, les autres dans les déclamations et les controverses : il était impossible que la science n'ait rai pas quelques unes au moins des intell gin es d'élite.

Deux suvrages suriout, parmi ceux que le temps à respectés, teur, gnent de la faveur qui enteurait à Rome, au premier sie-cle de no restre. L'etude de la nature e les Quesil societu-cies 2 de Seneque et l'Historie surio com de Plane l'ancorn.

A B. more as the respect to the control of the cont

The Good Control of the gravite ar Schooling Point It France Chappelle

De ces deux écrivains, le premier est avant tout un philosophe et un stofcien, ce qui veut dire un professeur de morale et un moraliste. Sa valeur scientifique a été discutée 1. Il a personnellement observé, cela est certain : mais son savoir est, avant tout, le fruit de ses innombrables lectures. En géologie, par exemple, il se contente d'être au courant de tout ce qu'ont écrit ses devanciers et de faire entre ces diverses hypothèses un choix souvent judicieux. Bien que l'école à laquelle Sénèque appartient estime en général qu'en dehors des movens propres à aguerrir l'homme contre lui-même et contre la fortune, rien ici-bas n'est vraiment digne d'une sérieuse attention, néanmoins les ambitions scientifiques qu'il nourrit ne sont pas de celles dont il croit avoir à rougir (2). Il yout bien s'étudier lui-même d'abord : mais il demande de quel droit on lui interdirait ensuite d'étudier le monde 3), et sa protestation n'est pas sans éloquence : « Ego non quæram que sint initia universorum ? qui rerum formator? quis omnia in unum mersa et materia inerti convoluta discreverit ! non quæram quis sit istius artifex mundi? qua ratione tanta magnitudo in legem et ordinem venerit? quis sparsa collegerit, confusa distinxerit? unde lux tanta lundatur? ego ista non quaram! ego nesciam unde descenderim? vetas me cœlo interesse? »

Il se gardera donc de séparer la physique de la morale : macrocosme et microcosme offrent au sage un égal intérêt. Assez

<sup>1</sup> Hestoire de la nature : Quintilien se sert de l'expression natur dis sapientes.

<sup>(1)</sup> Pour nous borner à l'antopute. Pime l'Ancien qualifie Senéque de « princeps éraditionis temporis sui », tandis que Quintifien ne le tient qu'en fort médiocre estime, tout en lui recontrissant « plurinum studu, multa rerum cognitio » et en ajoutant pour excuser ses meprises : « in qua tamen aliquands ab liss quibus in jurienda quiedam mandabat, déceptus est. »

<sup>(2)</sup> Et ce n'est pas la pour lui une opinion de circonstance—car dans les Consolations et les Lettres à Lucdius il tient exactement le même langage.

<sup>(3 .</sup> Me prius scrutor, detade hune mundum . (Lettie (XV),

dédaigneux à l'égard du raisonnement mathématique qu'il juge peu a la portée du commun des lecteurs, il déclare qu'il chorchera en tout des démonstrations d'un accès facile (1). Il est tout prêt d'ailleurs à se moquer des géomètres qui, habdes dans l'art de mesurer lignes et surfaces, ne comprennent rien à la grandeur ni à la petitesse du caractère, et des astronomes qui prétendent retrouvez l'orbite des planetes dans l'espace et ne savent pas dans quelle voie se diriger eux-inèmes aci-bas (2 -Et si, à l'heure présente, on exigeait de nous la preuve que pour l'homme les brillantes conquêtes matérielles de la science sont accompagnées d'autant de conquêtes morales, dans quel embarras ne nous jetterait-on pas? Pour Sénèque, ce sont là deux ordres de faits et de réflexions qui sont et qui restent distincts : tout au plus se permet-il de faire jaillir çà et là des entrailles de la physique quelque leçon inattendue de morale, quelque precepte pour la direction de la vie. A Posidomus qui revendiquait pour le sage l'honneur d'avoir decouvert et perfectionné jusqu'aux arts mécaniques, il répond : « Il n'y a là rien d'impossible : mais ce n'est pas par de telles découvertes que se fait apprécier la sagesse. » Néanmoins, il reconnaît à la physique sa place à côté des autres branches de la philosophie, bien plus, dans l'ouvrage dont nous parlons il est bien près de réclainer pour elle l'honneur du premier rang (d).

En somme, les Questions naturelles nous offient ce que

<sup>(4)</sup> Ou comme il s'exprime, « probationes que de plane legi possint ». Bans une de ses Lettres la XC; e relève une pluase qui fait souger à un des adages les plus fameux de Bacon; « Verum corpore incurvato et animo humum spectante est quarendum ».

<sup>(2</sup> l'u écrivain contemporain a dit avec raison que telle page de Séneque fait songer aux auteurs de notre generation qui ont denoncé et proclamé « la faillite de la science ».

<sup>3</sup> Cetait là, nous dit Sextus Empiricus (adv. Math., VII, 23 In these de certains stoiciens à ippny int sur cette consideration que, de toutes les sciences aucune n'avait un objet plus divin. Ceci résult nt de leur système, in us nous donne aussi la mesure de ce que la pensée christième à ajouté à la notion de la dignité humaine.

nous appellerious aujourd'hui un traité de météorologie (1). Bien que la préface n'annonce rien moins qu'une sorte de Cosmos antique, l'auteur s'est arrêté pour ainsi dire au seuil de son sujet. Il s'agit pour lui beaucoup moins de déterminer les lois genérales, les principes constants de la matière que de donner une explication telle quelle des prodiges dont s'alarme à tort le vulgaire ignorant (2 et decertains problèmes plus ou moins curioux, plus ou moins compliqués que se plaisaient à discuter les « honnètes gens » de son temps (3). Sa méthode d'exposition n'a rien de sévère, ses démonstrations commencent et finissent un peu au hasard i) : il lui arrive d'annoncer un sujet pour l'esquiver ensuite, ou de substituer habilement à la discussion promise des considérations qui prôtent davantage à la pompe du style : c'est le miel dont Lucrèce voulait enduire les bords de sa coupe. Mais surtout il est fier d'écrire, même sur ces matteres, en philosophe sans cesse préoccupé de remonter aux principes (6) et sa fierté s'exprime

<sup>(1)</sup> Diogène Laèrce nous apprend à quel point ces questions préoccupaient les stoiciens VII, 150-156). L'antiquité n'a guère connu d'autre physique soit que cette science alors au berceau n'eût pas de hen plus étroit avec la philosophie de la nature que la méteorologie, soit parce que la contemplation des astres avait été le point de départ de l'une et de l'autre, comme le rappelle Cicéron dans un passage de la V<sup>\*</sup> Tusculane (ch. xxiv qui à en même temps le marite d'être un sommaire de la science naturelle chez les anciens.

<sup>2)</sup> Sur ce terrain Senèque et Lucrèce, stoiciens et épicimiens se tendent loyalement la main, de même qu'aujourd hui la religion est d'accord avec la philosophie pour faire la guerre a de ficheuses superstitions.

<sup>(3)</sup> C'est ainsi qu'Iceras, un des amis d'Horace, se demande

Que more compessant cause, quid temperet annum, Stel e sponte sus juscene ungentur et cercat. Quid premet obscurum lume, quid profesal orbem.

Emtres, 1, 12)

<sup>(4)</sup> L'ensemble de l'ouvrige traint un certain désordre auquet M. Gundermann Neue Jahrbucher fur l'hitologie, 1830) a proposé de remédier en adoptant la disposition suivante des divers livres : VII. I, IVI. V. VI. II, III, IVI.

<sup>(5)</sup> III, 4 : - Crescit animus, quotiens oupti magnitudinem ostendit

on termes qui auraient une véritable noblesse, s'il ne sy inéliait une nuance importune de declamation : « Equidem tunc naturæ rerum gratias ago, quom illam non ab hac parte video, quar publica est, sed quom secretora ejus intravi : quom disco quæ universi materia sit, quis auctor aut custos. Il accuspicere, hæc discere, his incubare, nonne transilire est mortalitatem suam et in meliorem transcribi sortem? — Quid tibi, inquies, ista proderunt? — Si milit ahud, hoc certe : sciam omnia angusta esse, mensus Deum (1). » La grandeur du monde doit nous enseigner a « mépriser l'etroitesse de notre domaine », et ainsi (comme chez Cicéron) la science, qui se tourne si aisément en sujet d'orqueil pour le savant moderne, devenait une tecon d'humilité pour le sage antique.

Et muntenant qu'a la suite de Platon Séneque confine en physique l'esprit humain dans la sphère du veaisemblable, la chose n'est pas pour étonner ceux qui connaissent l'histoire de la philosophie ancienne. Mais ce qui chez lui est aussi remarquable qu'original, c'est la haute idée qu'il se fait de la science à venir, ce sont les découvertes merveilleuses qu'il lui prédit avec l'assurance d'un prophète, a l'in temps viendra, dit-il (2), où l'on sera surpris que nous ayons ignoré tant de

et cogitat c. In moderne ne parlerait pas avec plus de conviction du rôle capital du principe de causchite. Undebinos an rerum oumum certus ordo ducatur, et alia alias ita implexa soit, ut quod antecedit aut causa sit sequentium aut sizinim. It, f, i. Mais e est au philosophe que ressortissent les rechercles de ce genre. Sapiens causas naturalium quient, quorum numeros mensurasque geometer persequitur. Philosophus primum et quisivit causas rerum, et observavit effectus, et, quod melius est, unbis rerum exitus contulit. (II, i3)

li Préface.

 $<sup>25 \</sup>times Vernet tempus quo ista que, nunc latent, in lucem dies extrahet. « (VII, 25), Comparer ces vers si surprenants d'un des chœurs de <math>Medee$ 

Terminus omnis motus, et urbes Minos terra posuere nova Nil qua fuerat se le reliquit l'ervius orbit. Venient annis s'ecula sons Quibus Oceanus vincuia rerum

choses manifestes... Nous nous plaignons de ne pas connaître Dieu : que de conquêtes sont réservées aux siècles futurs ! La nature ne fivre pas tous ses secrets à la fois : nous nous croyons initiés ; nous ne sommes qu'au seuil du temple. »

Sur plus d'un point. Sénèque a eu le mérite d'émettre des conjectures ingénieuses et de discerner non sans habileté la vraie cause des phénomènes ; c'est ainsi qu'il a très bien démèlé la vraie nature du son (II, 6). Mais on chercherait en vain dans tout l'ouvrage quelque définition de la nature, quelque théorie vraiment scientifique sur les éléments dont elle se compose, sur le mode d'action des forces auxquelles elle sert de théâtre. S'agit-il des perturbations lentes ou soudaines qui ont modifié et modifient incessamment la surface du globe? Sénèque veut qu'on les mette au compte d'un défaut imprévu de la machine ; mais il ne permet pas qu'on fasse un procès de négligence au constructeur.

Tel qu'il est, le livre des Questions naturelles a été beaucoup lu dans l'antiquité, et plus tard. La morale de Sénèque, qui avait ses admirateurs en plein Moyen Age, a contribué à rendre sa physique populaire et à lui assurer une autorité véritable, au moins jusqu'à la renaissance péripatéticienne (1).

Dans la Rome impériale, Pline l'ancien, esprit vil et curieux, chercheur infatigable, a seul élevé à la science un monument encore plus complet. Sauf le génie, ce fut le Buffon et le Humboldt de son temps. Ses dernières lignes montrent qu'il avait pleine conscience de son mérite : « Salve, parens rerum omnium Natura, teque nobis Quiritium solis celebratam esse numeris omnibus tuis fave (2). »

> Laxet et ingens pateat tellus Tethysque noves defegat orbes Sec sit terris ultima Thule

<sup>(4)</sup> Il est facile de s'en convaincre en parcourant, par exemple, le Speculum majus de Vincent de Beauvais.

<sup>(2)</sup> XXXVIII, 77.

Chez les Grecs eux-mêmes personne n'avait encore exécuté ni même conçu un ouvrage aussi vaste, une encyclopé he aussi étendue de tout ce qui pouvait s'appliquer aux besoins de la vie et de l'art, anthropologie, biologie, minéralogie, Quoique Pline semble avoir pris à tâche de parcourir le domaine entier du savoir humain, il juge téméraire la prétention des savants qui s'arrogent le pouvoir de mesurer pour ainsi dire l'univers (1): les calculs astronomiques paraissent éveiller sa déliance plutôt que de provoquer son admiration. « La raison, écrit-il fournit un prétexte à l'impudence ; on a osé deviner la distance de la terre au soleil, et l'on double cette distance pour obtenir celle du ciel, dans la supposition que le soleil est juste au milieu » (11, 21); phrase qui fait toucher du doigt et les procédés par trop simples en honneur chez les savants d'alors, et les bizarres préjugés qu'ils continuent à partager

Ce qui manque à Pline, c'est l'esprit philosophique, c'est la critique et la méthode. Son œuvre, si riche en renseignements de toute espèce, « ne s'élève pas au-dessus de l'érudition décousue... Les idées qui le rendent si intéressant, voire même si poignant, ne sont que des remarques accessoires qui ne dominent pas son exposition scientifique, mais sont énoncées au hasard, par accident. Pline est un savant qui philosophe quelquefois : il ne connaît pas la philosophie de la science (2) ». Il est superflu de faire remarquer que l'Histoire

<sup>(1.</sup> Ciceron de même fait dire à Scipion l'Africain, a propos de son ami l'anetius qui s'etait beaucoup occupé de recherches météorologiques. Pour moi, dans toutes ces recherches, je ne partaze pas topp sa confiance : il parle des merveilles les plus maccessibles comme s'il les voyait de ses veux et s'il les touchait de ses mains, » Que diraient Cicéron et Plaic de nos astronomes contemporains?

<sup>(2)</sup> M. Picnos, Histoire de la litterature latine, p. 187. Je. lis quelques lignes plus les «a Du temps même de Pline, les étales scientifiques sont leatures en limit par la platesophie ... tussi le science du premier so de a pu produire des œuvres utiles, solides, partois originales : mais elle u'u pas en d'influence « nérale sur tous les esprits » elle est cestée en maige du mouvement des idees; elle u'u pas eté un principa de vie, »

naturelle est une œuvre de seconde main : c'est avant tout dans les compositions de ses devanciers que Pline a étudié la nature (1). On peut le comparer aux érudits alexandrins qui, sans prendre la peine de jeter les yeux autour d'eux, faisaient en déroulant les columina de la Bibliothèque royale toutes leurs observations sur le riel et sur la terre, ou encore à ces historiens dont parle Polybe : « N'ayant voulu s'instruire que dans les livres et ne parlant que d'après le témoignage d'autrui, ils ressemblent à ces pointres qui ne peignent que d'après des manuequins et des animaux empaillés (2) ».

L'immensoétendue de cette encyclopédie peut servir d'excuse à l'auteur : ajoutons à sa décharge qu'elle est riche en vues originales, en indications rares, en traditions curieuses, véridiques ou imaginaires, exposées dans un style quelque peu déclamatoire, mais où le pittoresque naît parfois de l'incorrection même. L'ouvrage est dédié à Vespasien, lequel, dit Villemain, ne pouvait manquer d'accueillir avec faveur un ouvrage qui détournait les Romains d'eux-mêmes pour les occuper de l'Univers.

La Nature y apparait plus rarement qu'on ne serait tenté de le supposer : mais elle y tient le premier rang, comme on peut s'y attendre chez un bomme qu'on dirait tantôt séduit par les hautes envolées de la cosmologie stoicienne, tantôt conquis aux déclamations impies de l'épicurisme. Du reste, Pline parle d'elle presque sur le ton d'un moderne : il cite vulontiers les jeux ou les travaux de la Nature, métaphore banale et sujette à toutes sortes d'équivoques; il vante sa Providence

<sup>(1)</sup> C'est ce qu'avant déjà fait Varron, et il croyait devoir s'en excuser : Lo hodie philosophia perductiur ut prædare nobise in agatur si in his adalem consummus exponendis quibus antiqui sur portionem commodabant contexendis. Apum mella comedimus, non ipsi facimus »— An Fr so'cle de notre ère, la multiplicite des sources d'information faisait croire que l'homme n'avait desormais plus rien à decouvrir, et M. Vidal Lablache a raison de dire que l'Hest ire naturelle traduit d'une facon frappante le sentiment de haute et universelle curiosité qui avait afors envain certains esprits.

<sup>(2</sup> xn, 25,

(livre XVII qui a donné une fécondité exceptionnelle aux animaux inoffensils (VIII, 81) et ménage de secretes compensations aux êtres envers lesquels elle a para se montrer inclémente V, 20); il s'émerveille de l'industrie prodigieuse de la Nature dans l'organisation des insectes (XL 2) (1); il s'extasie devant sa surprenante variété (XXII, 1); il célèbre la raison qui lui sert de guide et assigne un but même aux plus singulières d'entre ses productions 2). On croirait lire Bernardin de Saint-Pierre et retrouver chez ce Romain du premier siècle des pages détachées des Etudes de la nature.

Par une sorte de finesse d'auteur, il annonce dans sa préface que dans l'étude de l'univers il s'attache à la partie la plus commune et la moins relevée (3): néanmoins, chaque fois que son attention se porte sur l'ensemble, chaque fois qu'il rencontre sur sa route la pensée de l'ordre qui préside à l'univers, on ne saurait méconnaître dans son style une émotion sincère (4). De même que les historiens du temps parlent volontiers de la majesté romaine, de même Pline invoque « la majesté de la nature (5) ». Aussi bien le monde est à ses yeux un dieu éternel, incommensurable, qui n'a pas eu de com-

<sup>(1) •</sup> Nusquain alibi spectabilius naturæ rerum artificium, quum natura nusquam magis quam in minimis tota sit ». V'est-il pas permis de dire de cette simple phrase qu'elle contient en germe une des pages les plus célebres de Pascal?

<sup>(2 »</sup> Sibil a natura recum sine aliqua occultiore causa gigui » (byre XMI)

<sup>(3) «</sup> Sterilis materia, rerum natura, hoc est vita narratur et hoc sordidissima sur parte » Et il ajoute un peu plus loin cette phrase qui nous sert d'epigraphe « Res ardua obscuris fucem daie, dubias fidem, omnibus vero naturam et naturas sua omnia. « Buffon ne s'en est pas laissé imposer par cette precaution oratoire: « Pline, dit-il, a vouta tout embrasser, et il semble avoir mesuré la Natare et l'avoir frouvée trop petile encore pour l'étendue de son espirit».

<sup>(</sup>c) M. Reure ecrit dans son Histoire de la litterature bitine : « Dans sa longue carrière. Pline, est soulenu par un souffle puissant, par une sorte d'enthousiasme qui rappelle Lucrei e : comme lui il aime la nature avec une passion àpre et violente, »

Co. VII. 1 : " Naturm rerum vis atque majestas. "

mencement et n'aura point de fin, ouvrage et ouvrier tout ensemble (1). Prétendre qu'il y a des dieux particuliers auxquels conviennent des noms spéciaux et un culte à part, c'est se nourrir de pures imaginations que la réflexion rend dignes de risée (2). Il n'y a qu'un Dieu, c'est la Nature dans sa puissance, c'est le monde dans son immensité. De même c'est se méprendre sur la vraie notion de l'infini ici d'ailleurs assezpeu et assez mal comprise, que de croire à l'existence d'une série innombrable de mondes, lesquels exigeraient, lisonsnous, autant de natures différentes (3. Mais ce coup droit à l'adresse des Epicuriens n'empeche nullement Pline, veritable éclectique comme Cicéron et Seneque, d'insister à leur exemple sur les bizarreries de la création, qu'il explique par une sorte de caprice de la toute-puissante Nature; (1), et s'enhardissant dans cette voie, il en vient peu à peu à accuser la malignite de celle dont tout à l'heure il evaltait la Providence, à faire sans pitié le procès de cette jalouse sou-

<sup>41)</sup> Qui ne reconnult icu le dogme stoicien? Mais la phrase entierimérite d'être citée : « Mundum et lioc quod nomine allo cœlum appellate libueut, numen esse credi par est, eternum, immensum, neque genitum neque interiturum auquam ... Sacer est, totos in toto, imo vero ipse totum. Finitus et infinito similis, extra, infra, omina complexos est in se : idemque rerum natura opus, et rerum ipsa natura » (Il. 1). Spinoza n'a tien de plus precis m di plus (norgajue dans le sens de son système que cette dermere ligne.

<sup>(2 «</sup> Fragdos et laboriosa mortalitas in partes ista digessit, ut portionibus coleret quisque quo maxime indigeret : effigieni Dei quarere, imbecil·litatis humanæ est ». Au sierle saivant, tpulée dans 1 the dor nous montrera son heros se consaciant à la deesse qui l'a saivé et qu'il invoque sons dix noms différents, et la deesse l'avertissant que sous ces appellations et ces deliors multiples, elle est toujours et partout « la nature, »

<sup>(3 %</sup> Furor est quosdam : innumerabiles tradidisse mundos, ut totidem rerum naturas credi aporteret quasi, si dac unfinitas natural omnum artifici possit assignari, non illud idem in uno facilius sit intelligi tanto praesertim opere o

<sup>64)</sup> Quibus in rebus quid possit abud cause allerce mortalium quispiam quam diffuse per omne natural subinde aliter atque aliter numen crumpens? • [II, 93].

veraine qui a permis à la mer d'envahir violemment les continents 1), ou qui a traité l'homme avec si peu de b enveillance qu'on peut se demander si elle est pour lui une mère ou une maratre (2). Font le passage est empreint d'une grave et austère tristèsse ; c'est qu'il ne s'agit pas seulement pour Phine, comme pour Lucrece, de la misere extrême du nouveau-né que menacent tant de périls et tant de souffrances (3) : l'auteur de l'Histoire naturelle découvre sans peine au fond du cieur de l'homme des convoitises, des passions, des défaillances, des craintes ignorées des autres êtres vivants.

Sénèque, Plane, Galien, Ptolémée, voità des noms auxque's la postérité a marqué leur place dans les annales de la science. Si leurs doc'es études ne nous servent plus d'oracles comme à nos pères d'il y a sept et huit siècles, pour l'historien de la pensée humaine elles n'en continuent pas moins à avoir leur intérêt et leur prix. Mais ces savants méritent assurément le reproche qu'adresse M. M. Croiset aux grands esprits de cette époque : « Ils vivaient trop sur un passé qui é ait épuisé... Après avoir tiré parti, des enseignements de l'antiquité, on ne savait pas s'en affranchir, pour marcher hardement dans des voies nouvelles, »

La Grece qui a créé on renouvelé tant de choses dans l'ordre intellectuel, avait fini par découvrir la route à suivre dans

<sup>(</sup>t) Pline s'ispire ici d'une objection fameuse de Lucrèce mais il la fait suivre d'une réserve assex imprévue : « Ita tres partes terra calum abstalit . Occam rapina in incerto est » (II, 68) Ailleurs (VI, I) on lit que le Pont Eurin a etc crée « paculiari invidia natura sine ullo fine indulzentis avidita à mais ».

<sup>(2) -</sup> Ut non set satis astimare parens mehor homini Natura an tristor noverca fuerit (NII, 1). Mais un pen plus loin se retrouve le disciple de Platon et des stobiens : « Nature vis in omnibes momentis fide caret, si quis modo partes ejus, et non totum complectatur animo. »

<sup>(3) &</sup>quot; Hominem tantum nudum et in nuda humo natali die abjicit (natura) ad vagitus statim et ploratum et lacrymas " (16.).

l'exploration de la nature : elle n'y a guère fait que les premiers pas. La science hellénique contenue dans la durée relativement courte de trois ou quatre siècles, n'a pas eu le temps de mùrir; mais on voit s'y multiplier graduellement les indices de la maturité à laquelle elle cut pu parvenir si la Grèce ellemême avait sauvegardé plus longtemps l'indépendance politique et nationale qui avait marqué son apogée. Catte science offre a première vue d'étranges lucunes : des provinces ent ères de son royaume actuel étaient ou partiellement ou même totalement ignorées, et la connaissance de l'ensemble ne laissait pas moins à désirer que celle des détails, « Aucun savant ne parait s'être élevé à la conception de l'univers comme peuplé à l'infini de systèmes stellaires analogues à celui que nous pouvous contempler » (1) : et donc aucun n'avait apercu, pour parler l'admirable langage de Pascal, la nature entière dans sa haute et pleine majesté. Des erreurs graves ont jusqu'au bout trouvé créance : il fallait attendre que les enseignements de l'expérience, l'emploi de méthodes plus sures et d'instruments perfectionnés vinssent en faire justice 2).

En revanche, sur quelques points pen nombreux, mais il est vrai d'une grande importance, les affirmations de l'antiquité n'ont pas cessé de faire loi. Elle avait dé,à très men posé certains problèmes : ma'heureusement ils se rangent

<sup>(1)</sup> M. Tanneny, Recherches sur l'histoire de l'astronomie ancienne, p. 101. Le même critique constate que si l'astronomie, chez les anciens, ne voyait dans les astres que des safethtes de la terre, centre de toutes choses, de même la paysique n'allait guère au defa des principes géneraux de l'acoustique et de l'optique, et de quelques notions sur la statique et la théorie des vapeurs

<sup>(2.</sup> Un philosophe de grand merete, M. V. Egger, a êmis l'opinion que la science grecque avait été retardes d'uns ses progrès surfout par son besoin constant d'evidence et de preuve mathématique. Il fallait à l'espect homain, pour que la science moderne pût nalire, une éducation nouvelle qui le dispensât de cet appel incressant à la démonstration rationnelle et cette éducation c'est le fideisme religieux du moyen age qui l'a réalisée. La thèse est séduisante, mais demeure très discutable.

parmi les plus vastes, les plus complexes, les plus obscurs. partant, les plus difficiles à résoudre, tandis que d'autres, en apparence mieux à la portée de l'humaine intelligence, et en tout cas plus riches en applications de tout genre, n'avaient pas réussi à provoquer l'attention. De toute manière il ne nous sied pas de nous montrer sévères pour les faux pas inévitables d'une science encore neuve, manquant à la fois de points d'appui et de points de repère. Et si la notion que les savants antiques se faisaient de la nature était vague et imprécise, s'ils se sont médiocrement préoccupés de relier par un enchaînement logique les multiples significations données à ce mot si compréhensif, est-ce que nous modernes, nous ne continuons pas comme les anciens à parler de la nature sans nous soucierautrement de définir de plus près soit cette puissance mystérieuse, tour à tour notre bienfaisante alliée et notre inclémente adversaire, soit cette collectivité d'êtres et de phénomènes qui nous entoure et à certains égards nous enveloppe? mais les forces qui agissent dans la nature, les transformations qui s'y produisent, nous les connaissons infiniment mieux que les Grecs et les Romains, nous les mettons en œuvre avec une maîtrise et une sureté qu'ils n'ont jamais connucs. Seulement, on en a fait justement la remarque, si nous sommes plus riches qu'eux, au fond, continuant leur labeur intellectuel, nous ne faisons qu'accroître leurs trésors qui sont ceux de l'humanité.

## CHAPITRE IV

# La nature et le monde moral.

Quand l'esprit grec se prit à réfléchir sur la notion de nature, il l'appliqua d'abord, nous l'avons vu, à la substance unique d'où l'on croyait tirés les éléments constitutifs des ctres, substance demeurant immuable au milieu des vicissitudes continuelles de ses infinies combinaisons. Mais à côté de ce rôle cosmologique assurément pleia de grandeur, la nature n'en avait-elle pas d'autre? Le même principe qui assurait l'unité, la stabilité, la permanence de ce qu'on pourrait appeler l'ordre matériel, ne remplissait-il pas une mission analogue dans l'ordre moral (1)? Cette 25%, soutien et réalité du x60,000, ne se retrouvait-elle pas avec des attributions semblables ou même identiques dans chaque espèce et dans chaque individu? Apres être intervenue dans la formation de la pierre, dans la croissance de la plante et de l'anunal, n'at-elle pas sa part à revendiquer dans la naissance et le développement des êtres raisonnables? N'appellera-t-on pas à bon droit « nature humaine » cet élément primordial qui fait le fond de notre étre à tous, cette puissance inconnue qui, en nous garantissant certaines facultés, en marque du même

<sup>(1)</sup> Remarquons une fois de plus, à ce propos, que dans la Grêce antique les diverses branches du savoir et les divers elements de la civilisation se relient de bien plus près que ce n'est le cas de nos jours.

coup les limites d'une main souveraine? et d'autre part, ce qui constitue notre personnalité, ce qui est la manière d'être propre et distinctive de chacun de nous, n'est-ce pas notre « nature individuelle »?

Cette longue chaine de réflexions, le génie gree l'a-t-il traversée? S'il y a quelque témérité à le prétendre, il est certain du mons que les deux dernières applications du mot eles sont presque aussi anciennes que la première (1). Mais pendant deux siècles les posiboyou ne se sont guère préoccupés que de la nature universelle (2), et nos lecteurs viennent d'assister aux controverses mémorables qui ont surgi sur ceterrain. C'est à Socrate (et peut être aussi dans une certaine mesure aux sophistes ses contemporams qu'il était réservé d'ouvrir à la curiosité de l'esprit homain des horizons nouveaux, moins vastes, moins ambitieux sans doute, mais aussi plus accessibles et plus lummeux. Si le sage d'Athènes refuse de s'enrôler sous la hannière d'aucun de ces pous qui s'appellent Pythagore ou Démocrite, Héraclite ou Parménide, il y a cependant une nature à l'examen de laquelle il a fait servir toutes les forces de son intelligence si sagace et si merveilleusement aiguisée : s'il s'est détourné de la physique. c'est qu'il se sentant attiré vers la psychologie et la morale, Cette philosophie que selon un mot célèbre il faisait des-

<sup>(1)</sup> C'est ce qu'atteste l'emploi que depuis une époque très reculée la langue courante fait de l'aoriste épos et du parfait atoma (renforce même parfois de piate, ainsi Philoctète, 79, et Bacchantes 890) a La nature propie de chacun de nous, telle que l'a faite notre naissance, est appelée par l'indare poi : il en parle sans cesse... L'homme demeure toute sa vie ce qu'il est par naissance » (A. Choiset, Histoire de la tuterature greeque, II, p. 383).

<sup>12)</sup> On lit cependant parmi les maximes d'Heraclite: Aloc à doming de la première regle prade la première regle pratique qui s'impose a l'etre raisonnable d'est de connaître sa nature, de ne rien entrepiendre qui la dépasse, de ne rien faire qui la violente. Les rares fragments qui nous soient parvenus de ces deux philosophes permettent de supposer que si nous possedious leurs œuvres completes. L'histoire de la pédagegie complerait deux chapitres de plus.

cendre du ciel sur la terre, il a voulu qu'elle servit à expliquer ce qu'est l'homme, ce qu'est la famille, ce qu'est la société : le premier il a soupçonné l'étonnante complexité de la nature humaine et entrevu les problèmes de tout genre, si curieux à la fois et si pratiques, qu'elle pose devant quiconque cherche à la détinir. L'homme qui n'était rien ou presque rien pour les philosophes antérieurs est bien près d'être tout dans les préoccupations de Socrate, aux yeux duquel il est de toutes les créatures celle qui est le plus étroitement apparentée à la divinité.

El Socrate n'est pas seul à se complaire ainsi dans l'étude de l'âme. C'est pour avoir tourné de ce côté leurs investigations les plus pénétrantes que les tragiques (1) et les comiques du grand siècle athènien ont mérité une si brillante renommée, que Péricles et ses émules dans l'art oratoire ont exercé. sur l'agora un irrésistible ascendant. Isocrate, comme le philosophe dont parle La Bruyere, consume sa vie à observer les hommes et à raisonner sur le devoir (2). Voyez avec quelle profondeur Thucydide (3) analyse les mobiles de notre conduite, les motifs de nos résolutions, avec quelle noblesse il oppose aux faveurs passagères de la tortune le mérite personnel, la force intellectuelle et morale à laquelle se mesure la valeur comme l'influence sociale des individus. Il n'est pas jusqu'aux sophistes qui n'aient contribué dans une large mesure au développement de cet esprit nouveau. Ce qu'ils prennent en effet pour point de départ de leurs expositions oratoires, ce n'est plus l'objet, la nature extérieure, c'est le sujet, la laculté pensante et rassonnante qui est en cha-

<sup>(1)</sup> Qu'est-ce que le drame de Sophode, et surtout celui d'Euripide, sinon une « dialectique en action des relations sociales » et des devoirs de l'homme ou du citoyen l'

<sup>(2)</sup> Ge qu'il appelle exemily the poole the tall arbolomus Nico-cles, 13).

<sup>(3)</sup> Lui-même emploie l'expression ή σύος του ἀνθυώπων, et il la décompose en διάνοια, γιώμη, et σύνες ς. Il traduit ce que nous appelons « force de caractère » par φύσεως σχύς.

cun de nous. Pour qui l'homme est la mesure de toutes choses, les divers aspects de la nature humaine ont un intérét facile à saisir.

Or, précisément à cette époque, sur le terrain juridique et social la nouvelle acception du mot nature se trouve engagée dans un conflit d'une portée tres grave, d'autant plus grave que chez les Grees, selon une remarque profonde de M. Renouvier, le concept de civilisation opposé à celui de « harbarie » n'a pour ainsi dire rien de commun avec l'idée d'un hien-être supérieur et d'une plus grande somme de jouissances, mais implique uniquement une plus large et plus généreuse expansion de la liberté et de l'activité du citoyen.

## I. - Droit et législation.

L'homme tient-il des droits de sa nature, et lesquels ? et n'estil pas autorisé à refuser sa soumission aux lois positives, toutes les fois que celles-ci sont ou paraissent en opposition avec le droit naturel ? Problème troublant, qui a soulevé dans la Grece du v° et du vi° siècle avant notre ère d'ardentes controverses, et devant lequel des lors notre programme nous fait un devoir de nous arrêter.

Chez la plupart des peuples de l'antiquité, l'histoire relève comme un trait caractéristique la perpétuité des institutions politiques et sociales. Les dynasties se succèdent, des conquérants étrangers surviennent; les ressorts essentiels et les cadres de la cité changent à peine, mœurs et usages opposent à toute transformation radicale une résistance victorieuse. Il semble que ce qui a été soit la règle non seulement de ce qui sera, mais de ce qui doit être.

La Grece n'a pas entièrement ignoré ce prestige de la tra-

dition (1 : chez elle aussi la coutume eut une grande force (2) et l'antiquité demeura longtemps un titre d'honneur. Toute prescription séculaire semblait, pour ainsi parler, faire partie de la nature même des choses, et a ce titre revêtait un caractère a moitié sacré. Le peuple ne s'intére-sant encore que de loin à la vie publique, tout ou presque tout se passait au-dessus de sa tête, je veux dire hors de ses investigations et de son contrôle. La loi existante était l'expression de la volonté invisible et immuable des dieux (3). Quelques familles nobles veillaient avec un soin jaloux à la perpétuité du droit antique et des rites religieux avec lesquels il s'identifiait (i) : comme on l'a dit très justement, la société était pour tous, avec sa hiérarchie constitutive, une sorte de chœur céleste à jamais enchaine aux mêmes mouvements. Il y avait des mœurs, pas de morale (5); des cités et des Etats, pas de politique. Les chefs de la société civile étant en même temps les chefs de la religion, en leur obéissant on faisait acte de soumission à la divinité. C'est de Jupiter qu'Agamemnon et ses descendants tiennent le sceptre, insigne de leur dignité. Plus tard le tyran, incorporation de la volonté populaire, a le privilège de dé-

<sup>(1)</sup> L'Athènes des guerres mediques trouvait dur le joug de l'éducation ancienne, et meanmoins, comme elle le portait allègrement!

<sup>(2)</sup> Lorsque Pindare écrit ces vers fameux : « La loi est la reine de tous, νόμος πάντων βανίλεις , mortels et immortels i elle mêne avec soi la Force et d'une main puissante elle en fait la Justice », parle-t-il en penseur qui promulgue une règle de morale, ou « avec la résignation ingémeuse d'un poète lyrique obligé de chanter des actes qu'il réprouve »? Ces deux interprétations ont des parlisans : néanmoins Nageotte à eu grand tort de voir dans ce passage une consécration de la maxime : La force prime le droit. Platon, quoique inclinant vers un commentaire de ce genre (Lois, III, 690 B, 745 E. — X, 890 A) ne va certainement pas aussi foin.

<sup>(3. &#</sup>x27;usu iyê îvopolîtiqua, olêsîç abitê ê matar kêsar (Isis dans Diodore de Sicile, I, 27).

<sup>(4)</sup> Le crime du despote maudit par Théognis est d'avoir révélé « aux petites gens » les aisanes du droit,

<sup>(5)</sup> Les adages attribues aux sept sages manquent de ce caractère général, systematique et speculatif, qui est propre à la science.

créter le droit : sa puissance est illimitée : selon l'expression du poète (1), il est la loi vivante. Les Doriens en particulier, d'esprit roide, peu avides de nouveauté, étaient élevés dans le culte de la force et le respect de la consigne : des siecles se passeront sans qu'une pierre se détache de l'édifice construit ou du moins suppose construit par Lycurgue.

Mais chez d'autres tribus de la grande famille hellenique il était impossible que la réflexion d'une part et l'esprit de discassion de l'autre ne dissent pas de rapides progres Longtemps assimilés au point de se confondre, le domaine du conventionnel et celui du naturel commencent à recevoir des frontières defièrentes, à entrer timidement d'abord, puis bruyamment en contlit. Les orateurs populaires se rient des grands qui ont constamment à la bouche les lois et coutumes des ancètres, prétendant ainsi éterniser un état de choses dont ils sont seuls ou presque seuls à tirer profit. Les crovances religieuses elles-mêmes ne sont pas épargnées; le premier regard que l'esprit grec émancipé jette sur la mythologie traditionnelle est un regard de déliance et même d'hostilité Ecoutons parler Critias : « Il fut un temps ou la viehumaine était sans lor, semblable à celle des bêtes, et esclave de la violence. Les bommes fonderent la loi pour que la justice fût reme et l'injure asservie. Mais comme on con'inuait à commettre en secret tout ce que la loi devait réprimer quand le crime était découvert, il se rencontra un homme habile et avisé qui, pour imprimer la terreur aux mortels, imagina la divinité (2), » Et comme l'a fait remarquer M. Denis, le théatre applandissait dans la bouche d'Aristophane ce que l'Aréopage

<sup>1)</sup> Euweier, Supplier des, \$29. — « Le type normal de la pratique politique depuis le vis socie jusqu'à la fin du v°, est la souveramete d'un homme, auteur et interprête de la loi et, comme on la appele, démourge de l'interêt public, maitre à ce titre de defaire et de refure selon le besson la machine sociale. « (Il Eserses)

<sup>2)</sup> Selon Platon (Loix, X, 88 E), dans les cercles sophistiques religion naturelle et droit naturel étaient egalement répudies,

avait condamné dans celle de Protagoras aftirmant que les dieux n'existent que par la loi . ().

Ajoutons que les Grecs du ve siecle voyagent beaucoup, plus que ne l'avaient fait leurs devanciers : au cours de leur séjour à l'étranger, ils rencontrent sur leurs pas des mœurs, des usages et des lois qui ne sont pas les leurs. Ce qui est permis chez les barbares, n'est-il pas souvent interdit sur la terre hellénique? et ce qui est vérité en deçà de l'Olympe ou du Taurus n'est-il pas erreur au delà ? Le caractère artificiel de tant de legislations opposées éclate à tous les yeux, surtout quand on les rapproche des prescriptions naturelles, partout entoucées du même respect (2). Puis, regardant plus pres de sot, on en arrive bien vite a reconnaître avec le Thrasymaque de la Republique que les gouvernants erigent en loi ce qui leur sert : pourquoi s'inchner devant des décrets dictés par le caprice et l'intérêt des puissants du jour? Des lors il se trouvera des esprits assez indépendants pour refuser d'assumler plus longtemps l'œnvre plus ou moins factice des hommes avec les injonctions de la nature ou les arrêts éternels des dieux.

Par qui cette opposition désormais lameuse, résultat inattendu des progres mêmes de la civilisation, a-t-elle été soulevée, c'est ce que l'histoire a oublié de nous apprendre (3). Empédocle parlait encore en métaphysicien, non en souologue, lorsqu'il enseignait que la loi universelle étend son domaine à l'infin à ; mais on lit chez ce même Heraclite

<sup>4)</sup> Deman lat on l'exponition de la diversité des dieux plores dans les différentes cités f'On répondant en procoamant que leur ou té était d'invention humaine, ou avec Prod. us on les reduisait à de simples personnile itions des forces de la niture, aussi varie es que ces forces elles-mémes.

<sup>2</sup> a Varietation natural non-patients (Cornecce)

<sup>(4)</sup> Diagene Lair e nomine a cette o casion Achillus, disciple d'Anny igore B, 16).

<sup>4</sup> Vers firs 9 ed Mudach — I ne remai jue an degue s'applique au subjectivisme des sousations denonce pur Democrité : ε νο κόλος καιο ποσος, επις δι άτομα καί κένος subjectivisme que, dans un autre.

qui a célébré en termes si catégoriques la raison commune, appur et fondement de toutes les législations positives (1 : « La loi et la nature par qui tout se fait ne s'accordent pas sur ce que nous devons reconnaître. La loi à éte établie par les hommes pour eux-mêmes ; la nature à été disposée par les dieux et ce que les dieux ont établi est toujours droit (2 . » Qui ignore avec quelle rare élévation, avec quel pathétique émouvant cette distinction s'affirme dans une scene celebre d'Antigone? (3) Lorsque la fille d'OEdipe s'écrie : « Ce n'est pas Jupiter qui à promulgué cette défense », le poète ne veut certainement pas donner à entendre que les lois humaines doivent n'être comptées pour rien. Il déclare simplement que s'd existait une puissance capable de relever les hommes de leurs obligations morales, cette puissance ne pourrait être que celle du dieu suprême.

Nous touchons ici à une époque ou l'antiquité des traditions ne suffit plus à recommander ni a sauvegarder ce qu'elles protègent. Ce qui caractérise le mouvement intellectuel dont la Grece et Athènes en particulier furent le théatre pendant la dernière moitié du ve siècle, c'est d'une part l'affaiblissement de l'idée du droit et de la justice, déclarée de pure conven-

domaine, allait devenir entre les mains des sophistes le point de départ d'une véritable révolution sociale.

<sup>(1)</sup> C'est la thèse reproduite dans un fragment attribué par Stobée à Archytas, mais on se trahit une forte saveur stoicienne : Δει τὸν νόμον ακόλομον ξιμέν τη προτε μεμερμένον τὸ τὰς φύσιος δικαίον.

<sup>2)</sup> L'auteur du traité hippocratique mos drafts, s'exprime en termes à peu pres identiques (1, p. 630). Nouve illiant aplitues altoi illiant ou, où quitéant autrit du l'auteur de dinament de l'auteur de dinament de l'auteur de dinament de l'auteur de de l'auteur de de l'auteur de l'

tion, et parallelement l'ascendant croissant de la force (1), de l'autre le besoin de secouer le joug de toute autorité, de remuer, selon l'expression de Platon, tout ce qui était immobile (2), le dessein hautement affiché de tout remettre en question; la libre pensée cite à son tribunal les institutions existantes, obligées de justifier de leurs titres et condamnées, des qu'elles ne subissent pas victorieusement cette redoutable épreuve, où elles ont encore plus a craindre des caprices de la raison individuelle que de l'antagonisme de la raison universelle. Le moi, le jugement personnel estérigé en effet en arbitre suprème de toutes choses; ainsi se trouve inauguré le règne du subjectivisme dans ce qu'it à de plus dangerenx. Plus de béauté absolue, plus de vérité absolue; le bien lui-même, comme la sensation, comme le plaisir, n'a désormais qu'une existence flottante et mal assurée.

Les hommes, les uns savants, les autres beaux diseurs, qui ont gardé dans l'histoire le nom de « sophistes » ont-ils créé cette situation? non sans doute, mais ils en sont les représentants les plus en vue. Ce qui fit la force de la sophistique, née des entrailles de l'hellénisme, c'est qu'elle a servi de point d'appui, de centre de ralliement à la profonde évolution qui se dessinait alors dans les sentiments et les idées de la Grèce. Le premier et le plus grand des sophistes, a dit Platon dans sa République, c'est le peuple, lorsque ce peuple ne veut être contrarié ni dans ses opinions ni dans ses caprices. Au surplus, la Grèce de la fin du ve siècle n'est pas le seul pays où les esprits devenus plus éclairés, plus rafânés, ont du même coup raffiné leur corruption.

Or une des theses cheres aux sophistes, plus possédés encore

<sup>(1)</sup> Alors se précise l'état d'esprit que Platon et Aristote après lui out designé de facon si expressive sous le nom d' « âme lyrannique ». Tel nous apparaît dans l'Anabase II, 6) Ménon de Thessalie, par opposition à Proxenos en qui se personnitie au contraire le respect de la loi.

<sup>(2</sup> Voyez Aristophane, traité de son temps et dépuis de conservateur enduier : et par lui jugez des autres.

de la fureur de dominer que de la passion de jouir, c'est précisément l'insurrection contre les maximes courantes de la cité, l'assaut donné, au nom de la nature (1), à toutes les barrières artificielles établies et légitimées par la loi. L'homme avisé (2) sait le peu de cas qu'il convient de faire de la législation positive; c'est s'humilier que de se laisser imposer un joug qu'on a le pouvoir de secouer. Chacun a le droit naturel de suivre ses penchants, d'aller jusqu'au bout de ses moyens d'action, de développer en liberté la plénitude de son être (3): si la loi et la coutume essaient de s'y opposer, qu'on se révolte (4), du moment qu'on est sùr du succès.

Nul lecteur de Platon n'ignore ayec quelle hautaine éloquence ces principes (si toutefois il n'est pas déraisonnable de se servir ici de ce mot) sont défendus par le Calliclès du Gorgias : « Dans l'ordre de la loi il est injuste et honteux de cher-

<sup>(4)</sup> Benn (Westminster Review, avril 1885) fait remarquer à ce propos que Protagoras, plus habile que ses rivaux de popularité Prodicus et Hippias, louait tour à tour et avec une convection égale φόσις et νόμος. Tantôt il fait dériver toute morale d'une convention sociale : tantôt il semble admettre (mythe du Protagoras) que le double sentiment de la justice et de l'honneur (δίκη et αἰδῶς) est le fondement nécessaire de toute société humaine : et on le croirait prêt à affirmer avec un de nos plus célèbres contemporains que l'homme de nature, « c'est la bête féroce que le plus civilisé d'entre nous porte en lui-même et qui a parfois de soudains et horribles réveils ». — Ainsi, au xvine siècle, tandis que les uns voulaient ramener l'humainté dans les forêts, les autres portaient aux nues le progrès des luimères, ce que les Allemands appellent d'un mot expressif Die Aufklariung.

<sup>(2) «</sup> In dem gesteigerten Welthowerb der Civilisation erwies sich auf allen Gebieten der Wissende als der Tuchtigere (Windelband) Mais, comme on peul s'y attendre, les sceptiques, Pyrrhon en tête (Diograf Larage, ix, 61), n'ont pas moins accentué que les sophistes cette opposition entre la coutume et la nature.

<sup>(3)</sup> C'est là, comme on le sait, la morale usuelle des politiques de la Renaissance, et le cyrénaique Théodore ne faisait qu'en tirer les dernières consequences lorsqu'il tracait ce programme à ses disciples : γλέψων τε καὶ μουχείσων καὶ ἐροσολήσεων τῷ καἰρφ οὐδὲν γὰρ τουτών ψύσει πὶσχρόν εἶναν (Βιοιέρκ Lauree, II, 99).

<sup>(4)</sup> C'est la théorie hardiment soutenue par Hippias dans le Protagoras 337 D : δ νόμος τύσχινος δει τῶν ἀνθειώπων, πολλά παθεί τὸν πόσεν

cher à l'emporter sur les autres. Mais la nature elle-même démontre qu'il est juste que celui qui vaut meux ait plus qu'un autre qui vaut moins (1), et le plus puissant plus que le plus lauble (2). Elle le fait voir de mille manières, tant dans le reste du règne animal que dans les races et les sociétés humaines (3). » C'est exactement le langage tenu et par Thrasymaque, ce digne émule de Callicles, au second livre de la République, et par ce personnage inconnu à que, au moment ou il allait devenir criminel. Euripole prête cette parole : « La nature l'exigeait : que lui importent les lois »? I Rendre la nature complice et même seule responsable de leurs réves ou de leurs pires excés, n'est-ce pas de la part des cœurs corrompus un trait de génie ?

Ainsi parlaient les sophistes, réclamant pour l'homme de talent sans scrupules les joies enivrantes de la domination avec les gémissements des vaineus pour accompagnement

βιάζεται. Mais cette servitude apparente est la ran on d'inappreciables bienfuits.

Is a A chacun selon sa capacite c, devaient dire nes Saint Sumomens. Cette ingumentation de Callicles est d'autant plus perfide, qu'un certain fond de verite y colore adroitement le cophisme. It mourite déja disait : 2020 to 2020 e de colore à 2020 e de 18 de 18 de 18 de 18 de peu près de même.

(2. Ladige si souvent discrite.

La raison du pius fort est ton ours la meilleure,

est ici non plus sculement le résume d'une fable ingemeuse, mais le fondement de toute une morale

3 Tout contripute du thingus est à lire c'est une des maitresses pages d'un maître écrivair. Nietzche liu-même, qui de nos jours à substitue à la religieu de la Vérité le culte de la colonté à de la puissance, n'a rien de plus profond, de plus meprisant, de plus iromque. It distit le Platon coughant, s'il me lisait, « Sans doute, mais Platon connaissait pour les aroir dejà entendues de son vivant des de larations comme les suivantes le Sous ne tenons pas pour destrable que le regne de la justice et de la concorde soit finde sur la terre (ce serait en effet le rigne de la plus abjecte mediocrite et de la pire chinoiseme; mais nous aumons tous ceux qui ont comme nous le zoût du dinger, qui n'acceptent ni compromis ni acommodements, qui ne se laissent pas retemir captifs ni rogner les ades. Le surb more

(i) 'll sur : i tour in, if round cubie uthe .

de son triomphe. D'autres se chargent de faire passer ces maximes de la théorie à la pratique. Dans toute la politique extérieure de la cité de Minerve s'étale ce mepris affiché de la justice. Péricles lui-meme, dans une assemblée du peuple, déclare que le pouvoir d'Athènes sur ses tributaires n'a d'autres limites que son intérêt. Que sera-ce, si ceux avec qui l'on traite sont, non des alliés, mais des vaincus? « Vous savez, disent aux Méliens les Athèniens leurs vainqueurs, vous savez comme nous que la justice dans les discussions humaines n'entre en ligne de compte que si les forces sont égales des deux côtés... C'est un commandement de la nature de tenir sous sa dépendance ceux dont on a triomphé (1). »

Disons à l'excuse des anciens que pendant ce temps d'autres mieux inspirés tiraient de ce même ordre de considérations des conséquences plus consulantes ou moins cruelles. C'est ainsi qu'Alcidamas, mettant le doigt sur une des plaies les plus myétérées des sociétés antiques, s'autorisait du droit naturel pour condamner l'esclavage, œuvre des hommes et des lois (2), et Lycophron pour soutenir que les titres de noblesse sont pure vanité.

Veut-on maintenant la note comique dans ce tournoi dialectique qui met aux prises les plus grands esprits? Comme toujours, c'est Aristophane qui se charge de nous la donner. Dans les *Nuées*, Strepsiade prouve à son père qu'en dépit des lois il a le droit de le battre : « N'était-il pas un homme comme

<sup>(1)</sup> Theorems, V. 105 : τὸ ανθρωπείου σερώς δεὰ πεντος ὑπο φύσεως ἀναγκεικ; οὐ ἐν κρετο ἀργειν. De même que cette ipolitique froidement, despotique, l'exemple d'Alcibiade, avec ses brillantes qualites et sa funeste et déplorable conduite, met en pleine l'umière « la malfaisance des concepts metaphysiques d'origine physique et naturaliste quand on les transporte de l'ordre cosmique dans l'ordre moral et social » (Daunise).

<sup>, 2</sup> Έλευθέρους αφήκε πάντας ὁ θεὸς, δούλον δ' ούδεα ή φίσες πεποίχες flexte enterpar Aristote, Rhetorique, 1, 13). C'est la thèse de Philon II, 283, éd. Mongey) · άνθρωπος έκ φύστως δούλος ούδείς, et de Sénèque : « Endem est engalomnes natura... nos cognatos edidit, quum ex resdem et in endem gigneret »

nous celui qui le premier sit adopter cette désense par ses contemporains? Pourquoi ne pourrais je pas saire une loi nouvelle qui permit aux sils de battre leurs pères, comme ceux-ci ont battu leurs ensants? Vois les coqs et les autres animaux, ne se désendent-ils pas contre leurs pères? Et cependant quelle dissérence y a t-il entre eux et nons, sinon qu'ils ne rédigent pas de décrets? »

Heureusement pour la Grèce, la comédie ne fut pas seule à s'armer de la moquerie contre les novateurs : Socrate d'abord et Platon ensuite ont cru, et nous le comprenons sans peine, qu'il y avait un devoir, et un devoir sacré à remplir en face de cette sorte de nibilisme moral qui menaçait de tout ébranler et de tout détruire.

En ce qui touche le premier, c'est un méditatif aux yeux duquel (comme pour les cartésiens du xyne siècle) le monde extérieur, sa composition et ses lois, en un mot, tout ce que ses devanciers embrassaient sous le nom de pier n'avait plus, nous l'avons vu, qu'un intérêt fort secondaire, tandis qu'il prend pour objet principal et constant de ses réflexions la sphère des pensées et des actions humaines (1. Ouvrons les Mémorables (2): nous y retrouverons maint épisode de la lutte alors engagée entre piers et viges. Socrate, par exemple, y démontre à Hippias (adversaire résolu de la loi en tant que portant atteinte aux droits consacrés par la nature) l'identité de la légalité et de la justice, et l'amène à reconnaître que des lois universelles écrites dans le cœur de tous les hommes, et portant avec elles le châtiment de qui les transgresse

<sup>(1.</sup> Dans les Annales de la Faculté des Lettres de Bordeaux 1891, p. 38 et 39. M. Espinas insiste sur ce point et ajoute les lignes suivantes que je comprends moins : « Sociate, tout en niant la technologie, introduit un point de vue technologique de la plus haute importance - il renverse les barrières qui sépainient d'après certains philosophes de la nature le champ d'action des forces morales de celui des forces physiques. »

<sup>(2)</sup> Il est à noter que dans son Françoique Xénophon identifie à plusieurs reprises les prescriptions de la nature avec les ordres de la divinité.

supposent nécessairement un législateur supérieur à l'humanité. Mais au point de vue de la question qui nous occupe, il v a chez Socrate en quelque sorte un personnage double. Tantôt c'est le philosophe qui domine et qui, en face d'une loi injuste mettant le salut d'autrui en pérd, refuse courageusement de s'y soumettre, au risque de provoquer des haines redoutables, ou qui parle des assemblées populaires, du suffrage universel et de ses décisions avec la rude franchise que l'on sait. Tantôt c'est le citoven qui reprend le dessus, et alors, même quand l'Etat le condamne par le vote des héliastes, il va jusqu'à dire que l'Etat est chose sainte et que lui obéir c'est faire acte de piété. Tout, même la mort, lui paraît préférable à la malédiction des lois. Admettons qu'il y ait un plaidover de erconstance au fond de la magistrale pro-opopodu Criton : il sera toujours vrai de répéter à la suite de Nénophon que Socrate aima mieux mourir en respectant la loi que vivre en s'insurgeant contre elle.

Quant'à Platon, que ce soit par une sorte de coquetterie d'écrivain ou pour toute autre cause qu'il ait donné un pareil relief à la tigure de Callieles (1, il l'a fait réfuter par Socrate d'une mamere non moins admirable, quoique plus calme et mesurée. Remarquons d'ailleurs que dans ses derniers ouvrages, et notamment dans les Lois, c'est à la nature (au sens philosophique du mot que Platon en appelle dans plusieurs de ses définitions, et pour concilier les deux partis antagonistes, il pose en fait cette vérité qui depuis n'a jamais ête sérieusement contestée: la loi doit être calquée sur la nature (2), le droit positif a pour premier fondement le droit naturel.

Ces deux droits, Aristote les définit et les oppose avec une rare précision (3, ajoutant que les lois, ne faisant pas les

<sup>(1)</sup> Dans les Lois, il proteste avec une nouvelle vivacite (X, 889, D-E, contre ce que Hardy appenen der von Plato perhoriescirte Saturbe-griff der religios und sittlich emancipirten gebildeten Kreise Athens ».

<sup>(2</sup> Lais, 636 B: 15 t ; kentalban in parte biete tor objet.

<sup>13,</sup> Ethique a Nicomague, V, 10, 1134-18, et 12, 1136-33. - Dans sa

hommes qu'elles gouvernent, mais les recevant tout faits des mains de la nature, doivent avant tout être conformes à la raison.

Chose singulière, le même conflit que nous avons vu surgir au temps de la sophistique va ressusciter à la fin du 10° siècle pour mettre aux prises deux écoles puissantes : seulement les rôles en apparence sont intervertis.

Pour les Epicuriens, pas de justice naturelle, mais des lois reposant sur des conventions 1), lois que l'intérêt a dictées aux sociétés et qui représentent la justice aussi longtemps qu'elles ne sont pas abolies. Dans ce domaine, la volonté du législateur est souveraine :

> Jura inventa metu injusti fateare necesse est. Tempora si fastosque velis evolvere mundi. (Horaca)

On entend bien parler d'un droit de la nature : mais à y regarder de près, c'est ou un code purement utilitaire, ou même l'affirmation du droit du plus fort dans la lutte pour la vie (2).

Contre cette thèse épicurienne, développée avec le talent que l'on sait par Lucrèce au Ve livre du *De natura rerum*, le stoiciens s'élèveront avec la dernière énergie (3. Non, la loi

Rhetorique (1, 13, 13°396. Aristote invoque des témoignages nombreux à l'appui de cette thèse qu'il existe un quoit zondo dizator.

<sup>(4)</sup> Ils survent en cela l'exemple d'Aristippe, demeure conséquent avec le caractère sensualiste de toute sa doctrine quand il disait (Dionèse Larine, II, 93) : µyōte s'vac diazion posei i nahon, àhài ropio na flux.

<sup>(2</sup> Of Legrege, II, 1137 et Dion. Labrae, N. 150 . Τό τής φύσεως δίασον Ιστι σύμθολον τού συμφέροντος είς τό μή, βλάπτενν άλληλα μητε βλάπτεσθα.

<sup>(3)</sup> Dood'se Larner, VII, 128; plast et diario art più dire. — Dans le seul traite des Lois de Cicéron, les textes à l'appur abondent — I, o : Natura juris ab hominum est explicanda natura — I, 10 : Non opinione, sed natura constitutum est jus. — I, 15 : Si natura confirmatura jus non erd, sututes omnes tollentur — II, 24 Natura que normà legis est — Lex est catio profecta a recum natura. — Lex est summa ratio insita in natura, etc.

n'est pas une imagination de l'esprit humain : elle est divine par son origine et par son essence, car la raison qui la promuigue au dedans de nous est une émanation de Dieu même. Elle repose sur la nature, en ce sens qu'il suffit de descendre dans notre conscience pour l'y trouver : s'il en était autrement, c'en serait fait de toutes les vertus. Ainsi la même doctrine qui dans la bouche de Calliclès parlant au nom de la nature individuelle était un encouragement à toutes les convoitises et à toutes les violences devient ici, appliquée à la nature humaine en général, la plus sûre garantie de l'ordre social. Tant sont diverses les interprétations auxquelles se prête cette notion si complexe de nature!

Mais nous voici amenés insensiblement en face d'un problème d'une portée philosophique et sociale plus étendue encore et plus haute, et sur lequel nous aurons à insister davan-, tage.

#### II. — Éducation et morale.

L'homme, ici-bas, a une tâche à remplir, et la vertu correspond à son parfait accomplissement. C'est l'état d'une âme qui, victorieuse de toutes les tentations inférieures, s'avance résolument vers le but qui lui est assigné. Or d'où vient la vertu ainsi comprise? (f) Est-elle purement et simplement un don de la nature, ou au contraire une conquête de notre activité libre? vient-elle de plus haut que nous, ou peut-elle s'acquérir par la pratique, les forces humaines et les leçons des sages suffisant pour y conduire?

Grave question qui s'était posée de bonne heure devant les moralistes grecs (2), et qui n'avait pas encore cessé d'être

<sup>(1)</sup> Inutile de rappeler que nous avons ici affaire à la vertu païenné, differente à bien des egards de la vertu au sens chrétien et moderne.

<sup>(2)</sup> Dans la Chine antique, Confucius attribue également à la nature

débattue à l'époque où Horace (1 écrivait à son ami Lollius :

Inter cuncta leges et percontabere doctos Virtulem doctima paret, naturave donet.

S'agit-il d'abord de la distinction de l'esprit et d'une supériorité plus spécialement intellectuelle?

Dès le temps de Pindare il y avait, comme il y eut encore longtemps après, de vives controverses sur ce qu'on appelant la sagesse innée et la sagesse acquise: l'auteur des Olympiques ne goûte que la première et traite la seconde de laborieuse et méchante contrelaçon. « Le sage, dit-il, est celui qui sait beaucoup de nature (202015 201112) à ceux qui ne savent que pour avoir appris, bavards infatigables comme des corbeaux, vocifèrent inutilement contre l'oiseau de Zeus. » De là à ses yeux le prix inappréciable d'une haute naissance. Telle est au vir et au vir siècle l'opinion régnante qu'exprime (en très beaux vers l'Hippolyte d'Euripide 2); Platon, de son côté, ne manque aucune occasion de répéter que le poète n'est poète que par inspiration 3).

Veut on parler au contraire de la distinction morale et de l'éclat qui rayonne autour d'une grande âme?

Simonide if et Pindare s'accordent à voir ici un don des

nos quablés et nos defauts, prétendre corriger son œuvre est une chimère. Le poete Tchuang-Tso est plus genereux : « Développez en vous ce qui est de l'homme, il en sortira l'artifice, suivez la nature, il en naitra le vortu. « Rousseiu, comme on le voit, a eu des devancies dans l'Extrême-Orient.

H Egstres, 1, 18.

<sup>(2</sup> Norm 76: Some Sedinary under 2) in the plant to responsible it now (2) Your I Apologie (ch. vin, 17on odi A, et suctout le Phodoe (2) JA, au

quel tait écho notre Lamartine :

L'aomine n'enveigne par ce qu'inspire le civi

<sup>(4)</sup> Out ς Στει θεών αυταν λάβεν οὐδὶ πολις οὐδὶ βροτός. Pour bien comprendre cette phrase et d'antres analogues, il ne faut pas perdre de vue le sens procis de l'àpire, des trèces et de la rietus des flatins.

dieux. « Zeus, écrit ce dernier, c'est de toi qu'arrivent aux mortels les grandes vertus ainsi que la fortune dont elles sont le couronnement 1). » — « C'est à la nature qu'il appartient de nous enseigner le bien avec une efficacité souveraine/2) », dira à son tour Xénophon. La conclusion du Menon de Platon est que la vertu échoit par une faveur divine (3 à ceux qui la possèdent, et le plus bel éloge décerné aux Athémens dans les Lois (4), c'est que « ce sont les seuls qui ne doivent pas leurs vertus à une éducation forcée : elle nait en quelque sorte avec eux, et, parce qu'ils la tiennent des deux en présent, elle est franche et n'a rien de fardé ».

Mais une race aussi fière de sa personnalité que la race grecque n'admettra pas aisément que re qu'il y a de meideur en elle ne puisse en aucun cas être son œuvre, et ce sera au contraire une des causes de l'eminente supériorité du géme heliénique que la conciliation, disons mieux, la fusion par lui tentée et réalisée dans les divers aspects de la vie humaine entre l'action de la nature et celle de l'éducation (5). Démocrite qui, au dire d'Horace, estimait le génie, livré à ses seules forces plus digne d'envie que l'art avec toutes ses gênes misérables, n'hésitait cependant pas à dire que l'instruction infuse en nous un sang nouveau (†, êtéxy), poucaour (6). Isocrate

<sup>(1)</sup> Istimaques, III, 4. Cf. Nemecanes, III, 40: « Un est bien solide, quand on a ce don inné de la vecta. Celui qui n'a que de l'acquis reste un homme obscur, aspirant à ceci, à cela, ne marchant jumas d'un pas soir al goûte a lix mille talents, en ospirt incapable d'en possoier un «

<sup>(2</sup> Kout stonist nuch unthe the position to ugubor Siduaniabut.

<sup>(3)</sup> Affirmation qui revient dans Platon sons bien des formes, et qui a des a finites indeniables avec la doctrine chrétienne de la grâce.

<sup>(§ 1, 6;2</sup> C. — On prête également à Platon ce mot . θιου δώρον ποσταικίμε φυσεως.

<sup>(</sup>a trest de qu'llorace, au point de vue artistique et l'itteraire, à si heureusement exprimé dans les vers tant de fois cités :

Not its fleret inudsbile curmen, an arts Quesitoni est, etc.

<sup>6.</sup> On este du i lid es que d'Al de recette maximo significativo : ξ πίσις για εξιδιέρε τα απλήτικε του — Rappel dis à ce propos que M. Espinos

reconnaît que si même en ne restant étranger à aucun élément de culture il n'est pas aisé de remédier aux imperfections de sa nature (the the postos disputing in sautily, l'éducation n'en est pas moins merveilleuse pour developper ce que celle. ci a d'heureux the husterar porte elegyerile) 1). Il est juste. écrit-il, de louer ceux qui sont verlueux par nature (20); vizu noculous outas, plus juste encore de féliciter ceux que la réflexion et la lutte ont fermés à la vertu (2). Platon dans la République ne tient pas un autre langage : « Il en est a peu pres des antres qualités de l'âme comme de celles du corps : quand on ne les a pas reçues de la nature, on les acquiert par l'éducation et la culture » (3) Mais il a soin d'ajouter aussitôt : « Quant à la sagesse, elle est d'une nature plus divine, » Comme Socrate, l'educateur populaire par excellence, comme Platon son maître (4), Aristote dans la formation de l'homme comme dans celle du poète et de l'artiste à su réserver la part de la naturo, de l'étude et de l'exercice (5).

explique les contradictions du Protogoros par « le souvenir des hésitations de Socrate entre la doctrine des sophistes, d'après loquelle la vertu est comme tous les autres arts le fruit de l'initiative individuelle audec de la culture, et sa propre doctrine de l'illumination logique qui exclut la liberté ».

(1) Ce double pouvoir ide relèvement et de perfectionnement) est attribue en cent endroits à l'éducation par le Socrate des Mémorables (par exemple, il, 6, 39, 18, 4, 3, etc. et Ciceron l'a en vue quand il écrit (Tusculines, III, 1) : « Quoil si tales nos natura genuisset, ut eam ipsam intueri et perspicere cademque duce cui sum vite conficere possimus, hand erat sane quoid quisquam rationem ac doctrinam requireret».

(2 Crities avait contume de dire : "Ex ushenç nie"ous f, póreus áyubol.

13 La contre partie se lit d'uns le Times (87 B. à propos de nos mes :
La 2 restou nous quite'ounts, indant têm quittoque un, xel nous niespounts.

tor terenution.

(4) « Si la nature l'a fait orateur, et que tu cultives ces bonnes dispositions par la science et par l'exercice, tu seras illustre quelqui jour : mais s'il te man que une de ces conditions de succès, tu n'auras jamais qu'une éloquence imporfaite » (Socrate à Phèdre) -- Le Pro Archie VII, 45 nous offre de cette phrase une troduction presque littérale.

(5) Divisione Launce, V, 18: 75 is ign Appropriét, dets na deix, possons,

Le cynique Diogène au contraire, dédaigneux des dons de la nature, exaltait la puissance de la discipline morale : quiconque s'applique à se corriger peut triompher des défauts en apparence les plus opiniatres, des résistances les plus obstinées (f). Mais en même temps c'est le propre des cyniques de 
poursuivre de leurs raillernes ce que nous entendons plus 
spécialement aujourd'hui par « l'éducation ». L'homme « bien 
élevé », formé par ce qu'on a nommé les « lois de l'imitation », 
leur est essentiellement antipathique ; et plus de vingt siècles 
avant Rousseau, ils déclameront à plaisir contre les influences 
sociales bonnes tout au plus à gâter, non à perfectionner, 
l'œuvre de notre seul maître légitime, la nature. Oubli de la 
pudeur, mépris des convenances, dédain de toute politesse, 
voilà le premier article de leur programme pédagogique.

Les stoiciens auront garde de le leur emprunter : mais eux aussi précheront l'effort, l'effort persévérant pour atteindre à la supériorité morale dont l'être humain est susceptible : c'est à une constante vigifance, à un travail infatigable sur nousmèmes qu'il appartient de développer les germes fournis par la nature 2) : mais aussi le sage idéal se vante de ne devoir qu'à soi sa haute perfection :

Satis est ovare Jovem que donat et aufert.
Det vitam, det opes : ammun im æquum ipse parabo 3.

μαθήσεως, ασχήσεως. — On lit au VIII here de la Politique (7, 4337al) : πασχ τεγγέ, καί πα'δεια το προσδείτων βούνεται της φύσεως άναπληδοίνς

<sup>(4)</sup> Diogene Large, VI, it: ουδίν έλετε (Δτογένης, τό πασαταν έν τω βέω χωρίς άρνέσεως καθορθούσθαι, δυνατην δε ταυτην πάν έκν αξιαν. Il appellut cette contrainte exercée sur soi-même οἱ κατά ωθείν πόνου. Peut-être n'avait-il pas assez medité l'avertissement d'Aristophane: γαλεπον τῆς αυστως ἀποστήναι, avertissement qu'Horace (Lpitres, I, X) devait traduire en deux vers hien connus:

Naturam expelias furca "lamen usque recurret. El tua percunyet turbin actidia victoix

<sup>(2) «</sup> Semina nobis scientim natura dedit, scientimi non dedit » Sevenori. Et il en est de la volonte comme de l'intelagence.

<sup>(3)</sup> L'ant thèse avec la bala paga de Platon est, on le voit, aussi nette que possible.

C'est qu'en effet, selon le mot de Sénèque, a non dat natura virtutem : ars est bonum fieri ». 1)

Ce qui précède laisse à peine soupçonner le rôle capital assigné en morale à la nature par les plus célèbres écoles philosophiques de l'antiquité.

Durant des siècles on s'était contenté, comme règles de conduite, de directions traditionnelles léguées par chaque génération à la génération suivante. Mais ici, comme ailleurs, la réflexion tôt ou tard devait intervenir pour chercher la base rationnelle de ce qui n'avait été jusque-là que croyance spontanée. Quelle contribution la connaissance de la nature humaine pouvait elle apporter à la solution des problèmes londamentaux de la morale? Voulà la question par excellence que se sont posée les plus grands d'entre les successeurs de Socrate.

Le nom de Platon éveille d'ordinaire la pensée de l'idéalisme sous sa forme la plus élevée, la plus transcendante : il semble que dans la société de l'auteur des Dialogues on doive constamment planer en pleine métaphysique. Un tel portrait de Platon est loin d'être fidele, car certainement il ne s'y retrouve pas tout entier : son enseignement a moins d'unité qu'on ne se l'imagine, et s'il y perd en rigueur logique, il y gagne beaucoup en intérêt.

Pendant toute la première partie de sa vie, Platon a eu le même but, la même ambition que Socrate: instruire et réformer ses contemporains en leur faisant connaître la vraie

<sup>(</sup>li le no parle pas des Epicuriens, qui no paraissent pas avoir ou sur l'éducation des vues nettement arrêtées. Le maltre se rencontre avec Séneque pour recommander la fragalité et la simplicite. N'est-ce pas ce que nous prêche l'exemple des animaux, que la nature nous offre en modèles (« specula nature », the Findhis, II, 10,? Il faut du reste se souvenir que si entre épicuriens et stoicens le point de depart est presque toujours très différent, le point d'arrivée est souvent très voisin. S'agit-il, par exemple, du courage i Voici ce qu'enseignait Epicure (Diogène Lasmer, X, 120) : àvôprias pôtei pê, pertebber, logiqué d'arrivée de la superpostat.

nature de l'homme etudose à la lumière de la plus fine psychologie. Dans le l'ratyle (1), -12 s'represente encore la réalite objective, ce que nous appelons communément « la nature des choses», qui sont ce qu'elles sont par elles-mêmes (5-12 5022) et qu'il n'est pas ca notre pouvoir de changer. Cette nature, élement permanent en opposition avec les opinions variables des hommes et leurs actes arbitraires, voila la pierre de touche de nos jugements (2), voila ce qui doit servir tout à la fois de point d'appui et de direction au moraliste et au polistique : une cité bien organisée est six 29 c 22 x 22 à 9 27 v (3). Loin

<sup>(</sup>f) Puisque l'occasion nous en est offerte, disons un mot du problème philologique fort currenx que pose ce dialogue. Les mais sontils une creation arbitraire de l'homme, ou out-ils un rapport logique ave les choses qu'ils designent? - Les uns, à la sinte d'Herachte, voulaient que les choses enseent un nom naturel l'oriogé, coorganal dont l'etude attentive serait pour le sage comme une revelation implicité de leur esseme le la examen des mots est le commencement de la science », disait Antisthene, et sul pinyient de ne pas exagerer l'importance de l'etymologie, d'est permis de regretter que nos philosophies contempor uns en fassent un si rare et si parcimonieux emploi. autres, ase: Demo rite, ne voyaient dans les mots qu'une convention humane et ajoulment avec horgias qu'il faut se garder d'ailer aux choses a trivas les mats. De fait, que de mots ant des significations multiples que de choses pensent étre designées par une profusion de termes entre lesquels seuls les délicats savent discerner des main es ! Détril populat : Epicure, preligiant a une science que les recentes de ... convertes de M. l'aido Rousselot ont merceilleus ment perfectionnee, insistera. Diograf Larmer, X. 7) sur les differences que l'organisation. physiologique et organique des differentes races doit in roduire dans le developpement des divers aliames.

<sup>122</sup> Doc 37, lover three den Normalzustand, der inf dem Wege der mit der Reviehung Hand in Hand gehenden Stautsgeseitzehung auzustroben ist (Hann, Ber Bepuff fer Physis, p. 121). — \* \$5.7, is the watchword of tel obey and rationalism against empressman the fronguis, Physics and elsewhere Especially with regard to to ethical judgments, \$27, is been word regularly as a to express the view that they are not inbatraty and conventional, but have a validity of their own; see for instance the idea s, \$72 R. (Slewelyn Bayes Friendlef Philotopy, \$857.

is Reputh pr, IV, 428 E. Est al indexes are desappeler quest est as and tout surface at an que Perton act for 4 pour responsible tourismir la cité de ses réves  $\ell$ .

d'avoir des dispositions naturelles identiques, les hommes ont chacun leur vocation propre, leur mission spéciale : l'art des gouvernants consiste précisément à la bien discerner. Ainsi ce que Platon a ici en vue, ce n'est même pas la nature humaine en sor, mais bien ce je ne sais quoi dont l'influence aussi mystérieuse dans son origine que manifeste dans ses effets constitue pour ainsi dire l'élément a priori de notre être moral (1). En ce sens tout ce qui est contre notre nature est douloureux, tout ce qui est en harmonie avec elle nous est agréable (2). Platon attache même une telle importance à ces dispositions natives que les naturels pervers ou disgraciés (xxxxqxtic) dorvent être élimines de sa république par tous les moyens possibles. En revanche, toujours au nom de principes abstraits, il met la femme sur le meme rang que l'homme : jamais (dans l'antiquité du moins) la thèse de l'égalité des deux sexes n'a été plaidée avec tant d'insistance et avec une pareille fougue de raisonnement (3).

Jusqu'ici en feuilletant la République nous ne sommes pour ainsi dire pas sortis des bornes de la « physique » entendue au sens des anciens : mais tout à coup (a partir du livre V, 472 B, la pensée de Platon reçoit une orientation nouvelle : un autre idéal s'est montré à ses yeux. Il a conçu un monde supérieur au nôtre, un ordre céleste et vraiment immuable. Ce n'est plus la nature qui fait loi : elle abdique devant l'Idée : le bonheur appartient à celui que le bien suprême absorbe tout entier dans sa contemplation : c'est la science sous sa forme la plus haute qui va prendre en mains

auteur de ce temps qui fasse de ce mot un si abondant usage.

<sup>(1)</sup> Platon nadmet au nombre des netistes que les hommes bien nés, capables de sais.. la nature du bean et de l'honnéte (2002 capable de sais.. la nature du bean et de l'honnéte (2002 capable de sais). la nature du bean et de l'honnéte (2002 capable de sais). la sais capable de la companya (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002)

<sup>(2&#</sup>x27; Timee, 81 E,-Philebe, 31 D.

<sup>(3</sup> De 413 A à 1.7 B, le mot viz : n'est pas répeté moins de 25 fois.

- The great frequency of the term vize; in Plato's dialogues represents what has too often been ignored, the experimential aspect of his philosophy » (Carreelle, Republique, II, p. 321), Isocrate est le seul

le gouvernement de l'humanité. Voulez-vous connaître la véritable essence des choses? cherchez-la dans cette sphere idéale dont l'intelligence de l'homme ne peut ici-bas qu'approcher sans l'attendre (1)

Cependant, le philosophe ne devait pas rester jusqu'au hout sur ces hauteurs sont-ce les desenchantements et les deceptions qui lui ont ôte ses illusions radieuses? Ce qui est certain, c'est que dans les Lois la sécurité et la félicité sociales ont pour base, non plus les satisfactions données à la nature, ni même les inspirations d'une philosophie ideale, mais bien le frein jugé plus efficace et plus rassurant des lois et du sentiment religieux (2).

Il semble qu'il y ait sur ce point moins de divergences entre les divers enseignements d'Aristote, et qu'ils tendent un peu plus à une même chose.

La nature, lisons-nous chez ce philosophe, est le seul maître de l'esclave et du barbure : l'homme civilisé y ajoute les lumières de la science et de la réllexion : l'œuvre de l'art et de l'éducation consiste précisément à compléter, à perlectionner cet ensemble de dispositions innées (3), qui est pour la pensée tantôt un auxiliaire, et tantôt une entrave. La raison nous a été donnée pour alter plus loin que la nature, et s'il le faut, pour lutter même contre elle (4). Par l'habitude, nous arrivons a créer en nous une seconde nature (5, sans

th Chose singulière, le mot come apparait jusque dans le vocabulaire idéaliste de Platon : à salea à 20 tã come (hépublique, X, 207 B), rapadaiques à 21 ta, come isome Parmende. Au dire des commentateurs, dans le laugage platonicien cette locution is th coordespond à l'idea considerce comme transcendante.

<sup>2</sup> Lors, IV, 713 C-D.

<sup>(3</sup> Non le texte cité plus haut 'page 351, note 7) et Physique, II, 8, 409-15.

<sup>\$1</sup> Politique, VII, 1332-5-10,

<sup>5)</sup> Entre l'habitude et la nature il n'y a guère d'autre différence, dit Aristote Rhetorique, I, il "0"6) que celle de « souvent » à « toujouis ».

cependant jamais réussir à éliminer entièrement la première. Aussi un heureux naturel (Elgoiz) est-il le don le plus précieux de la destinée .1). Môme chez le sage, l'ame est distraite des jouissances de la contemplation par les exigences du corps auquel elle est attachée. C'est à la nature que nous devons l'amour de l'être, le désir de nous perpétuer, l'aspiration à la vérité et au bonheur, l'instinct d'imitation : en ce qui touche ces inclinations fondamentales, son action est à la fois si puissante et si sure que le législateur doit non seulement obtempérer à ses ordres, mais s'inspirer de ses conseils et de ses désirs (2). Bref, pour résumer les théories d'Aristote, dans l'art comme dans la morale, dans l'éducation de l'individu comme dans le gouvernement des États, la nature qui est une fin à sa manière (3) marque le hut à atteindre, sauf à laisser ensuite à notre jugement et à notre initiative le choix de la route (4).

Sur ce terrain un rapprochement graduel s'opéra entre les disciples de l'laton et ceux d'Aristote; aux deux écoles Cicéron (5) attribue cette doctrine commune; « l'inis bonorum secundum naturam vivere, id est virtute adhibita frui primis a natura datis. » Mais qu'étaient-ce que ces prima natura (6)?

<sup>(1)</sup> Eth. Nicom., 111, 7, 111448.

<sup>(2)</sup> Les deux mots pôcie et porizée reviennent si fréquemment et avec des nuances si variers dans la seule Politique, qu'un savant allemand a consacré à leur rôle dans ce dialogue un mémoire tout entier.

<sup>(3)</sup> Politique. I, 2, 1252030 : ή ούσε τέλος τέ, et dans un antre passage : σίον Εκκοτόν έστι της γενίσεως τελεσθείσης, ταύτην φαμέν τήν φύσεν εξεκι αύτού.

<sup>(4) «</sup> En fait, dit M. Boutroux dans une de sés belles lecons sur Pascal, il n'y a pas, même chez les anciens, de morale purement naturaraiste : ils distinguent de la nature réelle une autre nature idéale qui n'est autre que leur conception du divin Ainsi nature chez Aristote ne désigne pas causalité pure et simple, nécessité immanente aux choses, mais finalite, c'est-à-dire forme parfaite, type accompli vers lequel tend le mouvement des êtres. Loin d'être en opposition avec l'art, comme le prétend le naturalisme contemporam, au fond elle ne fait qu'un avec lui.

<sup>(5)</sup> De Fumbus, II, 33

<sup>(6)</sup> Ou, d'après un autre texte (Academiques, I, 129), a res, quas pri-

Il est probable que la liste en était tantôt plus courte et tantôt plus longue, selon l'humeur personnelle des philosophes.

Mais voiri deux écoles célébres qui se réclament l'une et l'autre officiellement de la nature, et ne veulent reconnaître aucun autre juge, aucun autre critérium de ce que l'homme ici-bas doit faire et éviter. De fait, briser sa nature, se renoncer à soi-même, a été de tout temps une idée étrangere au tirec : ce qu'il poursuit comme d'instinct, c'est le complet développement, l'harmonieux épanouissement de tout son ètre; et la maxime fameuse, susceptible (l'expérience l'a prouve d'interprétations à l'infini, the backeysomes et coler, était inscrite dans les mœurs bien avant de devenir une formule philosophique. Au reste, comme le fait remarquer Cieéron, lorsqu'en parlant des vrais biens et des vrais maux on veut savoir ce qu'il y a de principal dans les uns et dans les autres, il faut en venir a la source des premiers mouvements et des premieres impressions de la nature (1) : quand on l'a trouvée, c'est de là que doit partir toute la discussion (2).

Ainsi demandez à Zénon quelle est la loi fondamentale des actes humains? « Vivre en accord avec soi-même (3) », vous

mas homini natura conciliat. Stoble Ecl. (1, 60) nous en offre l'inumeration la plus complete. Εξις, ε'εερς, σχερις, έτιργε α, δύνασις, δρεξες, εγίε α, Γεγώς, εὐεξέα, εναισθησία, κακλος, ταχός, αυτότης, α΄ της ζωτικής άρμινείας τουσεκτις, μικε εὐενεκία, εὐτρία, ο λοπονία, ἐπιμονή, μινή ες, τὰ τούτοις παραπλήσα, ὧε οὐδεπο τεχνοιεδές οὐδεν, σύμπυτον δὲ μέλλο.

<sup>(1)</sup> Voice sur ce point, d'après Aulu-tie le All, 5, 7, le commenture du philosophe Taurus : « Noi esse fundamentum rata est maturu conservandie hominum perpetuntales, si unus juisque nostrum simul atque editus in lucem foret, harum prius rerum sensum affectionemque e speret, quie un reteribus philosophis za nobra auxa s'orrappe llate sunt, ut omnibus seduet corporis sin commodis gauderet, ab in commodis athorieret. « Quelle pauvie morale, si elle ne va pas plus loin!"

<sup>(2)</sup> De fuidois, V, 6 Mai ailleurs De legibus, 1, 8, 25, Creeron se hatrit d'ajouter — Est virtus milit alind quam perfecta et ad summum producta outure, «

<sup>3</sup> Zer aporogo as ms (Stones, Ed., R. 192). Le premier livre de Zenon avait, dit-on, peur bire lles sou zazà sobre \$ 55.

répondra-t-il, ou sous une forme sinon plus précise, du moins plus complète, et des tors classique chez les ancieus, « vivre conformément à la nature (1) ». En la suivant, on ne court pas risque de s'égarer :

Nonquam aliud natura, aliud sapientia dicit (2 .

Qu'est ce à dire et que signifie au juste co précepte qui m'est répété a tout instant? Quelle est cette nature qui doit me servir de modele et dont on affirme avec tant d'assurance qu'elle est la règle absolue du bien (3), et selon le mot de Chrysippe, la mesure du pussible et de l'impossible? On est-elle? et quelles leçons ai je à lui demander (4)?

Faut-il l'entendre au sens de Socrate? veut-on que lermant les yeux aux spectacles du dehors, nous rentrions en nous-memes, ou dans notre conscience nous decouvrirons sans peine notre fin supreme? Les stoiciens délimissent volontiers le bien l'accord et l'harmonie des fonctions qui conservent notre être propre dans son intégrité : est-ce uniquement notre qualité d'êtres vivants, est ce au contraire notre attribut d'êtres intelligents et raisonnables qui est ici en jeu? qui se chargera de definir la nature de l'homme dans son étonnante et presque effrayante complexité? qui dira tout à la fois et les obligations et les entrainements de tout genre qui

<sup>(</sup>t, the mots so lisent dejà chez Polinion (timans, trad. pr., 11, 12), chez Speusippo (tarnest in Alexandia. Stimates, II, 118, et mème chez Hérachte 'd après Stome, Sam., III. Sui line intestablement è est l'interpretation de la loi qui est neuve dans le stoicisme beaucoup plus que la loi elle-même, laquelle dans sa forme originelle i un parfum tout sociatoque. Comme il arrive frequeniment, les stoiciens plus modernes trouverent cette simplicite peu de leur goût et la transformerent en têv arokardos vi tor arriverent arrangement.

<sup>12</sup> JUNESMA

<sup>3</sup> Digmene Larrie, VII, 100 : Exercitor tore telephologicals as have and

<sup>(</sup>b) On connaît le vers de Musset La coupe et les lecres .

La nature, sans doute, est comme on vent la prendre.

pour lui en découlent? D'ailleurs comment la déterminer, à moins de connaître son origine, c'est-à-dire de remonter jusqu'à Dieu? Or, le Dieu des stoiciens, nous le savons, se confondait avec cette nature elle-même dont ils parlent à tout propos 11. A chaque page de leurs traités on se heurte à des phrases comme celles-ci: « La divinité habite dans l'homme ». — « Le sage marche de pair avec les dieux ». Raison, nature, vertu, tout cela est tantôt distingué, tantôt synonyme. Bref, la nature se trouve pour ainsi dire déterminée a priori, en conformité avec les idées dominantes et le but du système 12.

Ainsi toute passion nous est présentée comme une perturbation intérieure, comme une maladie de l'âme (3), dont la cause est dans la matière où nos esprits ici-bas sont pour ainsi dire emprisonnés:

Igneus est ollis vigor et collestis origo Seminibus, quantum non noxia corpora tardant Terrenique hebetant actus moribundaque membra. Hine metuant cupiuntque, dolent gaudentque vicissim (4).

Le corps ne fait donc pas partie de la nature humaine aussi bien que l'âme, la sensibilité aussi bien que la raison? Sans paraître s'en douter, on interdira au sage tout désir, sous prétexte que le désir est l'avant-coureur de la passion : on lui ordonnera d'ignorer la compassion, la pitié, et d'étouffer

<sup>(</sup>i) Ainsi s'explique le mot de Caton dans le De Senectute, II. 1. « Quid est ahud Gigantum modo bellare cum dirs nisi natura repugnare? »

<sup>(2</sup> On le voit, les stoiciens, si singulier que fot leur point de vue, n'ont pas commis l'erreur où sont tombes tant de philosophes de notre temps, lesquels laissent alter la morale se perdre dans le grand courant des sciences de la nature.

<sup>(3</sup> Conclusion : pour la combattre et la réduire, les stofciens font appel à toutes les énergies de l'homme, tandes qu'Aristote voit dans les passions des impulsions que la nature a données à l'homme pour son plus grand bien.

the Bande, VI, 730.

en lui le sentiment au point de ne soulfrir ni de la perte d'un père, ni de la mort d'un ami. A ce compte, le sage stoïcien est un être de raison (1), auquel, pour être homme, il ne manque que ce qui s'appelle par excellence « l'humanité » : le renoncement qu'on voudrait lui imposer au nom de la nature est en réalité un renoncement contre nature. Sénèque lui-même éprouve le besoin de protester contre de tels paradoxes ; « Il y a des mouvements dont nous ne sommes pas les maîtres : nos larmes jaillissent souvent malgré nous et ces larmes nous soulagent : on peut obéir à la nature sans compromettre sa dignité. »

Prend-on au contraire l'homme tout entier? Nouvelle difficulté: dans son âme les bons éléments, les bons mouvements ne se cencontrent pas seuls; il y en a d'autres, séparés à l'origine des premiers par une ligne de démarcation parfois à peine visible; si l'on prend en bloc tous nos instincts, tous nos penchants pour les ériger sans autre critérium en ligne de conduite, qui ne voit à quels excès, à quelles hontes la porte est largement ouverte 2)? Au terme de cette route, la divinisation du vice était aussi inévitable que celle de la vertu. Et entin, s'il nous suffit d'aller où nous pousse la nature, d'ou vient que la pratique du devoir impose tant de sacrifices? pourquoi tant d'hommes déshonorent-ils par leur conduite et euxmèmes et la société à laquelle its appartiennent? Rendons du moins cette justice aux storciens que s'ils n'ont pas été moins

<sup>14 «</sup> Homan suum bonom ratio est : si hane perfecit, finem natures sum tempit » (Si Negue). L'homme cesse, de la sorte, de faire partie de la nature pour devenir tout entier raison et pensée, de même que nous voyons Spinoza au cours de son exposition transformer son Dieu nature en un Dieu esprit.

<sup>(2)</sup> Il était impossible que ces conséquences extrêmes n'ouvrissent pas les yeux des prudents : aussi Seneque juge t-il necessaire l'avertissement que voici : « Quod bonum est, secundum naturam est, non protinus quod secundum naturam est, etiam bonum est, » (Lettre 118.) L'homme veut-il s'éclairer sur des besoins qui ne sont que factices, sur des exigences purement arbitraires? » Fons reperiendus est, in quo sint prima invitamenta nature. » (Cernos, De Finchus, V, 6.)

empressés que les philosophes du xvint siècle à se réclamer de la nature, ils n'ont du moins jamais eru que la vertu vint toute seule et sans culture comme la fleur des champs. Ils enseignent à l'homme l'effort, au lieu de l'inviter à un aimable et mol abandon.

Mais l'école comprit de bonne heure qu'il convenait d'agrandir cette notion un peu étroite de la nature 1), et saus se demander si et comment la nature individuelle relevait du xéruss, elle substitua à cette première conception (2) ou plutôt y ajouta (3) celte de la nature universelle, que la physique entendue à la façon antique nous montre toujours en action dans le monde pour y maintenir partout un ordre invariable. Platon avait voulu que la contemplation des cieux servit à nous associer plus étroitement aux mouvements réguliers de la Divinité : à sa suite, Chrysippe enseignera que pour l'homme la première condition de la vertu et du bonheur, c'est de connaître et d'imiter l'univers 11, en faisant rigner dans tout son être une harmome aussi parfaite que celle des cieux. N'est-il pas lui-même une des parhes (5, de ce vaste ensemble à la nature duquel sa constitution et sa perfection se trouvent arrévocablement liées (6)? Et l'univers n'est-il pas un

<sup>(</sup>t) Théorie de Zénon.

<sup>12</sup> Theorie de Cleanthe.

<sup>(3</sup> Théorie de Chrysippe, dont la formule était : Çên xavê vên va xwên vên xên dêwa vên ânderon va (Dioc. Larrox, VII, 89) ou encore va destrên abrod va xava ven vên be ou. Des divergences analogues se font jour dans le Portique moyen où le côte psychologique domine dans la morale de Panétius Çên xava vas ôtêd livas vên période accept et le côté cosmologique dans celle de Posidonius (Çên biocoura vên vên bêma à fênam xan vasse, tormule qui n'est pas moins platonicienne que stoicenne.

<sup>14.</sup> Ce qu'il appelait (§ xxx' ium pixe toe ploi poulle, életier — l'f. Stanoir, De la rie hemense, 3 : « Berum natures assentior : ab illa non decreare, et ad illius legem exemplumque formari, sapientia est, e

<sup>(1)</sup> DIOU. LARMER, All AT; print yap e a v at harresay course the toblios, it Mano Aubite. Il 4, anostrum kat olor pipu tai kosara.

<sup>(6)</sup> les unes semblades se remandant chez quelques uns de nos penseurs contemporans les plus en vue, « la cour de l'homme rai-

Etat immense dont les dieux et les hommes sont également les citoyens (1)?

Ainsi, si les astres roulent dans leurs orbites, si les saisons se succèdent avec une précision mathematique, si le flux et le reflux de la mer obbissent à des influences constantes, est-ce la l'image de ce qui doit se passer en nous, et n'avons-nous pas d'autre liberté? Comprise de la sorte, la règle stoicienne ne serait qu'une conséquence cachée mais inévitable du panthèisme de la secte, de même que dans l'Ethique de Spinoza il n'y a pas, il ne peut pas y avoir à proprement parler de devoir, mais une nécessité imposée à chacun de nous de jouer le rôle qui lui est assigné dans le grand Tout. Suivre la nature, c'est en ce sens s'incliner devant le destin, accepter avec une soumission parfaitement raisonnée mais entièrement passive ce que l'ordre des choses a règlé en ce qui nous touche. Aussi bien, comment pourrions-nous y échapper (2°?

L'ue place d'honneur se trouve de la sorte restituée à la

sonnable et désonteressé hat à l'unisson, malgré les apparences contraires, avec le cœur même de la nature, et ses idres-forces sont ou peuvent devenir à lufin les idres directrices de l'univers « (M. Founze, L'arentr de la métaphysique, p. 270). — « La solidarité de la nature avec l'homme n'est pas une idre poetique seulement : c'est une idre philosophique et profonde. L'univers est plein de fils mystérieux qui lient nos âmes aux choses » (Staren, La poesie satirique de Victor Hugo. — Les sociologues de leur côte parlent volontiers d'éléments cosmiques devant entrec comme facteurs dans leurs savantes combinaisons.

l'« Ut jani universus hie mundus una civitas sit communis deorum atque hominum existimanda» (Contros). Plus taid Dion dans son Borgsthenique Discours XXXVI) montrera a ses auditeurs le modèle ideal des cites humaines dans l'ordre harmonieux de l'univers, de la cite divine.

<sup>•2) •</sup> Ducunt volentem fata, notentem trabant •. Faisons remarquer en passant combien ce fatalisme, que certains vondraient ressusciter de nos jours sous un exterieur tout scientifique, est incompatible i vecla nottion de progres. On l'a dit avec mison : si la nature est une souverume absolue dont les arrêts sont justes par cela seul qu'elle les rend, dont tous les ouvrages sont bons par cela seul qu'ils sont arrives an jour, prépares par la série ma commutable des causes et des effets enchaînes les une aux autres, c'en est lait de teute civilisation.

la physique, science des principes universels dont la morale n'est qu'une application et comme un cas particulier (1). Ignorer les ressorts constitutifs du monde, les lois selon lesquelles il vit et se gouverne, les conditions éternelles de sa beauté, de sa stabilité, de son harmonie, n'est-ce pas rendre inintelligibles les formules qui traduisent notre fin suprème, n'est-ce pas leur oter à la fois tout sens et toute autorité (2)? De la la recommandation bien connue de Sénèque . « Insere te toti mundo ». Notre liberte isi toutefois ce mot est encore ici à sa place, n'a qu'un emploi légitime : maintenir l'accord de notre nature individuelle avec la nature en général, entre l'effort permanent de la meilleure partie de nous-mêmes et l'ordre inflexible de l'univers. Que la comme ici ce soit la droite raison qui triomphe ; a ce prix toute la suite de nos actes aura cette tenue majestueuse, ce cours paisible que nenn'altere et qui est le gage le plus sur de la félicité, les stoiciens ne disaient pas : « Le sage est l'esclave de la divinité », mais bien e il entre dans ses conseils, il s'abandonne à la direction de l'éternelle loi » 3)

Voita sans nul doute un thême à développements oratoires, et le Portique n'a pas manqué d'y insister avec une visible complaisance. Mais a y bien réflechir, il est certain que ce modele que l'on nous propose est bien éloigné : ces leçons de modération, de désintéressement, de possession de soi-même qui nous tombeut des étoiles ne sont pas d'une intelligence facile, et servent mal a éclairer ces cas de conscience difficiles ou les plus honnètes se trouvent quotidiennement engagés. C'est en outre un modèle ou rien ne m'enseigne les

<sup>(</sup>t) « La physique est l'arbre dont l'ethique est le fruit », disait Chrysippe (Patrangue, De stoic, repugn., 9). Cf. De Fundus, III, 22

<sup>(2)</sup> Nec vero quisquam potest de honis et malis vere judicare, nisi ommi cognita ratione natura ». (De l'imbie, IR, 22. — Cf. Manc-Aunère, MR, 52. O pro un redoct on ère normos, our o'ére oreo érec, é de 14, rèdes most à re misure, our o'ére ories rati.

<sup>(3)</sup> Cf. Diogram Laring, VII, 88.

plus douces et les plus nobles d'entre les vertus humaines (1,. Après avoir fait du sage un citoyen du monde (2), Marc-Aurèle écrivait : « On perd aisément de vue les choses de la terre, quand on veut les contempler de trop haut ». De même, à vouloir se régler uniquement sur les mouvements inconscients de la mer ou des astres, c'est s'exposer à oublier ou à ne jamais connaître certains devoirs dont l'accomplissement jette cependant sur la vie autant de douceur que de noblesse (3.

Parmi les conséquences que les stoiciens ont tirres de leur doctrine morale, deux surtout méritent ici notre attention.

Tout d'abord l'importance que prenaient à leurs yeux ce que nous appellerions les leçons de la nature (4), et l'autorité qu'ils reconnaissaient aux idées innées (pouzzi ivo.a.), expressions des rapports naturels et invariables des choses. Dans leurs controverses ils y font perpétuellement appel pour établir l'existence de Dieu, la survivance de l'âme, et toutes les grandes vérités qui appartiennent au patrimoine de l'humanité. En face de ces croyances universelles, placées en quelque sorte sous le couvert et la garantie de la nature,

<sup>(1)</sup> Un romantique moderne pourrait soupconner les sages du Portique d'avoir voulu copier dans leur attitude I insensibilité de la nature au milieu des rumes et des deuils dont elle est la cause ou le théatre, et son maitérable et railleuse indifférence en face des joies et des souffrances de l'homme. Mais ce thème favori d'Alfred de Vigny ou de Victor Hugo était à coup sûr bien étranger aux speculations metaphysiques des stoiciens.

<sup>¿2</sup> Il est superflu de faire remarquer par quels liens ce cosmopolitisme qui est une des notes caracteristiques de la morale des stoiciens se rattache à l'ensemble du système et tout particulièrement à leurs vues relatives à la nature. Ils se vantaient, non sans raison, d'avoir creé les droits du genre humain.

<sup>(3)</sup> C'est sans doute à quoi pensait Cicéron quand il écrivait : « Naturain universain ita conservare debemus, ut propriam sequamur. »

<sup>(</sup>b) « Return plurimarum obscuras nec satis expressas intelligentias inchonvit natura, quasi fundamenta quædam scientiæ » (De legibus, 1, 9). — « Nature in nos beneficium, quod virtus in omnium animas lumen suum permittit. » (Saskquu, Des bienfaits, IV, 7, 4)

s'élève le flot toujours mouvant des hypothèses et des opinions (1).

En second lieu, leur indifférence au moins théorique pour tout ce que le hasard ou la fortune peut nous offrir. Le sage n'a besoin de rien (2). Que lui importent les événements extérieurs, succès ou échecs, plaisirs ou douleurs? Remplir la fin assignée par la nature suffit ou doit suffire à notre félicité (3). S'il n'y a rien de plus insatiable que l'opinion, il n'y a rien de moins exigeant que la nature (5): tout ce qui doit nous rendre heureux ou meilleurs, elle a pris soin de le mettre à notre portée, en nous ou près de nous. Sénèque, le lavori opulent de Néron avant d'être l'objet de sa haine, ne tarit pas sur cette bonté complaisante de la nature (5), et aux constructions gigantesques, aux prodigalités ruineuses, au

Natura incendit ....

tantit n'est contenue dans ses plus facheux. écarts que par la crainte du châtiment.

.... Telle perielnen,

Jam vaga prosilist frents natura remotis.

<sup>(4) «</sup> Opinionum commenta delet dies : natura judicia confirmat. » (De natura Decarm, 11, 2).

<sup>2 «</sup> Quain hoc sit extremum, congruenter nature convenienterque vivere, necessino sequitur, omnes sapientes semper feliciter, absolute, fortunate vivere, nulla re impediri, nulla probiberi, nulla egere. « (Curron.)

<sup>(3)</sup> Meno-berler, IX, 42; Ole έρνη τουτο δτε κατά φυσεντεριτέν το έπομέρες, αν λα τουτου ανώσου ζητενς; — Cf. Cobron (De rencetate, XIX, 74); ε Omnit que secundam naturam frunt, sunt habenda in bonis ». Bien entenda, il no saurut être question ici de cette nature indépendante ou revoltée qui selon le mot d'Horace (Satures, II, 7) tantôt nous barcele de son ardent arguillon:

<sup>.....</sup> Acris ubi te

<sup>(</sup>b) Exiguium naturi desiderat, opinio immensum » (Sérèque, Lettres a Lucidio, XVI). C'est là d'ailleurs la traduction presque littérale d'une maxime d'Epicure rapportée parmi les 2502 de fai par Biogene Lacice (X. 144. — Ct. De Findus, 1, 13.

<sup>(5) «</sup> Ad quecamque nos cogebat, ultro instruxit». — « Sufficit ad id natura quod poscit» — « Parabile est qu'ul natura desiderat, et cito apponitur ». — Lucrèce, en de très beaux vers, arait déjà soutenu cette même thèse.

luxe effréné et corrupteur de ses contemporains, l'auteur des Lettres à Lucilius oppose la frugalité des premiers hommes, qui sous la voûte du ciel, au milieu des simples plaisirs de la vie champètre (1), jouissaient d'un bonheur que devaient leur envier leurs riches descendants.

Avec les siècles, le stoicisme primitif a perdu de ses vastes ambitions, comme de sa roideur sévère et de sa lierté provocatrice. A l'heure où il va disparaitre. Marc-Aurèle, nouveau Socrate, avoue qu'il est resté étranger aux spérulations des physiciens. Aussi bien à ses yeux le monde n'est plus ce concert sans discordances dont parlaient à l'envi les fondateurs de l'école : c'est le théatre d'un perpétuel changement, torrent immense et rapide où tout passe et disparait. Le cours des choses obéit-il à une néces-ité fatale, à une Providence, au hasard? L'âme incertaine de Marc-Aurèle hésite entre ces solutions opposées (2) et se replie douloureusement sur ellemême. « Tout ce qui t'accommode, o monde, m'accommode moi-même. Tout ce m'apportent les heures, à Nature, est pour moi un fruit savoureax. Tout vient de toi, tout est en toi, tout rentre en tor 3), » Et dans cet acquiescement résignéaux arrêts d'une phissance aveugle, il veut qu'on trouve « un sentiment d'amour pour la nature » (1. C'est ainsi qu'en lui le stoicisme survivait à toutes les désillusions.

A l'autre pôle du monde philosophique, les Epicuriens s'accordent ou paraissent s'accorder avec les storiens sur un

cl) « Levis umbra aut rupis aut arboris, et perlucidi fontes, et prata sine arte formosa : inter hor agreste domicilium rustica positum manu Hace erat secundum naturam domas. » [Sisters, Lettres, XC, Mont pissage de la fic mirac de l'acite, comme une page (élèbre de Luciece qui sera citée plus loin, procéde de la même inspiration.

<sup>(2)</sup> MI, 14. - Cf. I almea final de l'Agricola de Tacite.

J) IV, 23.

<sup>1)</sup> N. D. « Quel pr'un disait : Bien-aimée cité de Cécrops! et toi ne peux lu pas dire : Bien-aime e cité de Japiter l'»

point fondamental. S'agit-il en effet de tracer à l'homme la route qui doit le conduire au souverain bien, au bonheur? Eux aussi, c'est la nature qu'ils invoquent, c'est à la nature qu'ils font appel; c'est elle qui a charge de nous révéler les vérités nécessaires (1), de nous éclairer sur ce que nous ne pourrions pas ignorer sans dommage. Volontiers Epicure se fût approprié ce mot de Bernardin de Saint-Pierre : « C'est dans la nature que nous devons trouver les lois de notre félicité, puisque ce n'est qu'en nous écartant de ses lois que nous rencontrons les maux. » Comme Zénon encore, il enseignait que la connaissance de notre véritable fin a pour condition antécédente et nécessaire la science de la nature de l'univers (2) : l'âme humaine ne peut être étudiée qu'à la lumière du Tout et dans ses rapports avec lui. Ici encore la physique entre ouvertement au service de la morale.

Mais voici où les deux doctrines se séparent pour ne plus se rencontrer. Tandis que pour Zénon la nature dans l'homme, c'est la partie de notre être par où nous touchons à la divinité et où se révêlent à nous les lois régulatrices du monde, pour son rival c'est le côté terrestre et mortel de l'existence, celui par lequel nous sommes en contact perpétuel avec le monde extérieur. D'un coté la raison, la sensation de l'autre. L'un nous dit : agic, c'est sortir de soi pour lutter : l'autre : vivre, c'est sat s'aire tous ses desirs.

Or que desirons-nous toujours, partout, en vertu de notre temperament et de notre constitution memes? Jouir. Vers

If the product amountains of the level imposes necessaries to the product of the control of the control of the product of the product of the following services of the plane of the product of the plane of the product of the plane of the product of the plane of the p

<sup>2</sup> B  $\sim$  1  $\sim$   $\sim$   $\sim$  1, the part  $\sim$  1 the . Here it is more surfaced by the contract of the

quel but tendent spontanément tous nos efforts? Vers le plaisir. Le plaisir, voilà le bien premier, inné, propre et intime à notre être (1). En veut-on la preuve? « Tout être animé, dès qu'il est né, aime la volupté, et la recherche comme un très grand bien e de même il hait la douleur et l'évite autant qu'il peut, comme un très grand mal : et cela, alors que la nature en lui n'a point encore été corrompue et que rien n'a altéré la droiture et la sûreté de son jugement (2). »

Il est vrai qu'Epicure ne songeait nullement à prècher de la sorte la volupté sous toutes ses formes, même les plus grossières : son bien suprème, c'est plutôt l'absence de douleur dans le corps et de trouble dans l'âme. Ce n'est pas là à coup sûr une morale sévère, propre à éveiller, à fortifier dans les âmes les sentiments généreux et magnanimes : c'est une morale sans élan, sans essor, triste et décolorée. La tempérance doit être de tous les instants, la sobriété devient une vertu éminente. l'aurea mediocritas enfin, à condition de ne pas trop s'y attacher, un paradis sur terre, car ceux qui savent le mieux jouir de l'abondance des biens sont ceux à qui ils sont le moins nécessaires et qui consentiraient le plus aisément à en être privés (3).

Dans un passage célèbre, Lucrèce a éloquemment commenté la pensée du maître : « N'entendez-vous pas le cri de la nature? elle ne demande qu'un corps exempt de souffrance, le contentement de soi-même, une âme libre d'inquiétudes et de terreurs. Les besoins du corps sont bornés : peu de choses suffisent pour le garantir de la douleur et lui procurer en

<sup>(1)</sup> Dionive Legace, X, 129 : πρώτον (άγαθόν), συγγενικού, συμφύτον διά το τη φύσει έχειν ολεείως.

<sup>(2)</sup> De Finibus, 1, 0; « Idque facere nondum depravatum, ipsa natura incorrupte atque integre judicante. » L'argument, aux yeux d'Epicure, était péremptoire : « Itaque negat opus ratione neque disputatione, quamobrem voluptas expetenda, fugiendus dolor sit : tantum satis esse admonere ».

<sup>(3)</sup> Diogene Labroe, X, 130 : Ho sta nod stedeint anod about of He sta nature despends

abondance d'agréables sensations. Si vos festins nocturnes ne sont point éclairés par des flambeaux que soutiennent des statues magnifiques, si l'or et l'argent ne brillent pas dans vos palais, si le son de la lyre ne retentit pas pour vous sous des tambris dorés, vous pouvez du moins, étendu sur un gazon épais, près d'une eau courante, à l'ombre d'un grand arbre, goûter à peu de frais de grandes jouissances, surtout dans la riante saison, quand à pleines mains le printemps sème ses tleurs. » L'auteur des Géorgiques n'aura qu'à jeter à son tour sur ce thème les beautés et l'éclat de sa poésie pour en tirer l'épisode célebre,

## O fortunatos nimium, etc.

C'est ainsi qu'au déclin des civilisations, l'homme que les raffinements du luxe ont été impuissants à satisfaire se retourne comme d'instinct vers la nature et sa gracieuse simplicité.

Pour en revenir à Epicure, l'antiquité louait volontiers comme propre à contribuer à la félicité de la vie la division qu'il avait faite des convoitises humaines : les unes naturelles et nécessaires, les autres naturelles, mais non nécessaires, d'autres enfin à qui manquait à la fois ce double caractère. Les dernières sont étrangères, souvent même fatales au bonheur; quant aux autres, on les contente sans peine, parce que la nature elle-même a pris soin d'en marquer les bornes. Et il ajoutait cette maxime à laquelle applaudissait Sénèque : « l'as de pauvreté pour qui règle sa vie sur la nature (1) ».

Il n'en est pas moins remarquable de voir Lucrèce, un des poètes les plus ouvertement matérialistes qui aient paru dans le monde, non sculement revendiquer avec énergie la liberté humaine que les storciens asservissaient ou du moins subor-

All Si id natur un vives, nunquam eus pauper. a Ce que Delille à traduit dans le vers bien connu .

Oui borne ses desirs est biu ours asser riche.

donnaient sans remords au destin (1), mais en outre prêcher une morale d'ascète, exhorter à la résignation, au renoncement, et insister sur l'universelle vanilé des choses. Que dans cette attitude on voie l'humeur personnelle d'un penseur mélancolique jeté par sa naissance dans une époque de guerres civiles et de révolutions sanglantes, on n'aura pas tort : mais c'est là en même temps le reflet inattendu de la doctrine épicurienne, dominée, quand au lieu de s'en tenir aux apparences on va jusqu'au fond des choses, par un secret et amer désenchantement (2).

<sup>(1)</sup> Epicure déjà écrivait à Ménécée (Diogène Laerce, X, 134) : κρεῖττον ἢν τῷ περὶ θεῶν μύθφ κατακολουθεῖν ἢ τῆ τῶν φυσικῶν εἰμαρμένη δουλεύειν.

<sup>(2)</sup> Voir l'admirable chapitre par lequel se termine le Poeme de Lucrèce de C. Martha.



## CONCLUSION

Au cours de ce travail sur la notion de nature dans la philosophie et la science antiques, on a cherché à faire ressortir la part de vérité et la part d'erreur contenues dans chacune des théories exposées : il reste, avant de terminer, à considérer brièvement ces théories non plus seulement en elles-mèmes, mais dans leurs rapports avec la pensée moderne (1).

I

Ce qui frappe ici tout d'abord le spectateur résléchi, c'est la sécondité vraiment extraordinaire du génie philosophique en Grèce pendant les trois siècles qui séparent Thalès d'Epicure. Que d'hypothèses successives! que de systèmes dissérents! alors qu'en d'autres temps et d'autres pays une seule et même doctrine diversement commentée sussit à l'activité intellectuelle de toute une suite de générations, ici surgissent perpé-

<sup>(1)</sup> Ce que M. G. Picot (Comptes rendus de l'Académie des sciences morales, janvier 1900, p. 71) a dit avec tant de justesse de l'annaliste politique s'applique également à l'annaliste philosophique : « Que se passe-t-il dans l'esprit du véritable historien? Il a en lui deux conceptions, deux âmes, celle du passé et celle du présent : il les compare, il les rapproche, il les explique l'une par l'autre ».

tuellement des penseurs originaux qui ne doivent rien ou presque rien a leurs devanciers ou à leurs contemporains : chercheurs aussi infatigables dans le domaine de la pensée (1) que pourront l'être les modernes dans celui des faits : explorateurs courageux que le succes ou l'échec de ceux qui les ont précé lés ne dissuade pas un instant de reprendre la tâche à peine interrompue :

## Et quasi cursores vitai lampada tradunt.

Pour nous rendre compte d'une aussi prodigieuse fécondité, il faut songer aux dons intellectuels éminents, apanage de cette race privilégiée; mais des considérations pénétrantes, maintes fois développées par M. Boutroux dans ses cours de la Sorboune. méritent aussi notre attention. Devant la philosophie naissante, l'espace s'ouvre libre en tout sens : elle a était pas obligée, alors comme aujourd'hui, à lutter pour se faire une place entre le dogme religieux qui s'impose à la croyance, et la science, fière de la súreté de ses démonstrations : elle n'avait pas à se tailler péniblement un domaine entre le monde moral sur lequel une autre puissance réclame des droits de souveraineté, et le monde matériel dont les savants, armés de leurs méthodes propres, se réservent l'accès. La religion hellénique ne réglait que les pratiques du culte extérieur, laissant libre carrière à l'esprit philosophique dans la sphère de la spéculation : et, d'autre part, la science qui venait de naître n'avait point encore appris à regarder en face la philosophie sa mere, et à revendiquer avec hauteur sa complete independance. Physique et métaphysique, étroitement, et fraternelle-

<sup>&#</sup>x27;1) Sous le rapport du géme et de la méditation, ce que les anciens ont à nous offrit est traiment digne de toute notre a imiration Venus à leur place, nos plus illustres penseurs modernes fussent-il arrives à d'aussi brillants résultats? Un hesite à l'affirmer. Il est evident d'ailleurs que moins gênes que nous ou moins distraits por la trasse importune et presque écrasante des détaits, les anciens pouvaient d'un seul coup d'œil embrasser un d'autant plus vaste horizon.

ment unies dans le cerveau puissant d'un Pythagore, d'un Platon et d'un Aristote, marchaient de concert et du même élan à la conquête de la vérité,

Cette conquête, elles ne l'ont pas dès lors achevée, sans doute : néanmoins quels brillants résultats! à peine pourraiton nommer une philosophie moderne de la nature qui ne soit à certains égards la reproduction, le plus souvent retouchée et agraudie, je l'accorde, mais entin la reproduction de quelque système ancien. Le fait est d'autant plus remarquable qu'il ne s'agit pas ici de psychologie ou de logique, c'est-à-dire de sciences dont les éléments essentiels étaient à la disposition des anciens comme à la nôtre, mais de cosmologie, c'est-à-dire d'une étude appelée, semble-t-il, à grandir avec les siècles en mettant à profit l'une après l'autre les découvertes inespérées de l'esprit humain : car qui se persuaderait que les révé-lations merveilleuses de l'astronomie, de la physique, de la chimie et de la biologie ne nous permettent pas à cette heure de lire plus avant dans le livre de la création?

Et cependant, pour expliquer les premiers principes de l'univers et le rôle constant de la Nature, il semble que nous n'ayons pas imaginé d'autre solution fondamentale (1): bien mieux, lorsqu'une observation rigoureuse est devenue la base de toute investigation sérieuse dans le monde matériel, la science moderne a retrouvé pour la guider les mêmes notions qui jadis présidèrent aux premiers efforts des penseurs grecs. Et autant il est surprenant de constater combien de théories modernes réputées originales existaient en germe dans les écoles du passé, autant il est instructif de retrouver chez des métaphycisiens morts il y a plus de deux mille ans et les vérités dont nous sommes le plus fiers et les erreurs que nous étalons parfois avec le plus d'orgueil. A mesure que les sciences positives ont progressé, elles sont venues sans doute introduire dans ces antiques explications des horizons plus

<sup>(4)</sup> On comprendra sans prine pourquoi je ne fais pas interventrici le dogme hébraique et chretien de la creation.

larges (1), des démonstrations plus certaines, une expression plus précise ou des formes plus savantes : mais les principes ont a peine varié, comme s'il n'était pas donné à l'esprit humain d'en poser de nouveaux (2).

Une revue rapide va nous en convaincre.

Laissons de côté la vieille philosophie de l'Inde et res bonddhistes dans lesquels aujourd'hui Schopenhauer ne serait plus le seul à saluer pieusement des ancêtros. Ne parlons que des philosophes grees, avec lesquels nous avons évidemment une parenté intellectuelle plus étroite : qui pourrait nier leur intervention dans toutes nos controverses contemporaines? Quelle est la question capitale sur laquelle on ne les cite, la difficulté à propos de laquelle on ne les consulte? Encore un coup, entre cux et nous, tout n'est pas filiation pure et simple, imitation littérale. Nous arrivons souvent au même but par des voies différentes : nous retrouvons par l'expérience ce qu'ils avaient deviné à priori : nous justitions ce qu'ont hasardé leurs conjectures : à leurs théories, parfois singulièrement abstraites, nous ajoutons la confirmation et le controle d'applications de tout genre. Et ce n'est pas un faible honneur pour l'esprit humain que cet accord de ses premières et naives impressions en face de la nature avec les recherches et les conquêtes postérieures de l'observation savante.

Il n'en reste pas moins que ces Grees du veet du ive siècle ont aperçu toutes les routes de la pensée; ils en ont les premiers reconnu et signalé les écueils. Ils ont compris qu'on ne pou-

<sup>(1) «</sup> Notre vue a plus d'étendue, et quoiqu'ils des anciens) connussent aussi bien que nous tout ce qu'ils pouvaient remarquei de la nature, ils n'en commissaient pas tout néanmoins et nous voyons plus qu'eux » Pascat. Mais si nous voulons être justes, n'oublious pas que nos points de départ actuels, ces données si élémentaires que nous n'avons jamais, songe à y réfléchir, ont partout exigé des siècles do pensés ».

<sup>(2)</sup> C'est ainsi qu'en allant au fond des choses, on constate avec quelque surprise que dans un autre domaine la pensée grecque a devauce le phenoménisme, le nominalisme et le subjectivisme critique des modeines.

vait ni tout ramener à la matière comme les Ioniens, ni tout réduire à une abstraction comme les Eléates, et que la science ne s'accommode ni de l'être perpétuellement immobile de Parménide ni de l'être sans cesse mobile d'Héraelite. Dans leurs voies, nous marchons plus loin et plus sûrement qu'eux : mais ils furent les initiateurs (1). « C'est la Grèce qui a ouvert cette admirable et sûre carrière, où nous ne faisons absolument que la suivre, bien que nous ayons parfois la prêtention de découvrir des routes nouvelles. Notre gratitude doit être mépuisable comme le bienfait (2). »

Tout ce que les anciens qui ignoraient et le vrai système solaire et la gravitation universelle et la théorie cellulaire et les lois de la chimie ont pu savoir de la nature sans le secours de nos instruments et de nos méthodes, ils l'ont tantôt aperçu

if la même opinion a été exprimée avec non moins de force par un archeologue competent entre tous lorsqu'il s'agit de la Grèce antique : cles trees ont tout va ou plutôt tout deviné. Plus on les étudie de pris, plus on penetre dans le secret de leur pensée qu'ils ont aimé lorgtemps à cacher sous le voile du symbole, et du mythe, et plus on reconnaît que depuis trois su cles le puissint effort de l'esprit moderne n'a souvent about qu'à demontrer par une serie d'observations et d'experiences méthodiquement enchainces telles on telles verifes scientinques que leurs sides avaient entrevues par une rapide intuifrom Parmi les théories on les hypothèses sur lesquelles repose aujourd'hm l'idée que nous nous l'aisons de la nature, des forces qui se jouent et des lors qui y président à la succession des phonomenes, il en est peu qui ne se soient un instant présentées à l'esprit de l'un ou de l'autre des plul sophes de l'Ionie, de la Sicile, de la Grande-Grèce ou d'Athenes e (M. 6. Perrot flerne des Dons Mondes, fevrier 189 - Et comme, selon le mot de M. Foudiee, rien de ce qui est intelligible n'est resté étranger. any tarecs, le même, aveu a eté fait dans le domanne de l'art, par des convains de la valeur de M. Collignon, Histoire de la sculpture que que,

<sup>12</sup> On serait tenté de relever dans ces paroles une certaine exageration; mais comment ne pas donner raison à Barthelemy Saint-Hilaire quand il ajoute : « Entre les anciens et les modernes, il n'y à point de solution de continuite, in cet abine intellectuel qu'on à si souvent voulu éreuser avec plus d'orgueil que de justice. Nous en savons plus que nos peres, mais nous ne sommes que leurs heritiers ».

avec une pénétration supérieure, tantôt pressenti comme par un instinct particulier.

« Au commencement était le chaos », disaient leurs vieux poétes : « au commencement était la nébuleuse », répétent les savants modernes à la suite de Laplace.

Thaiés et ses premiers successeurs ont eu le sentiment contus d'une umité fondamentale de la substance matérielle, unité dissimulée sous la diversité vraiment infinie des apparences : ce principe n'est-il pas au nombre des affirmations les plus celèbres de la science contemporaine? Ces vieux philosophes ne se sont trompés que dans la détermination de cette unité. Ils enseignaient que tout vient de l'eau, — de l'air, — du feu. La physique actuelle se pose tres sérieusement ce problème : tout ne viendrait-il pas de l'éther? — osant ainsi, dans un temps où la guerre est déclarée à toutes les entités conventionnelles, emprunter aux anciens, pour caractériser un milieu hypothétique, l'un des termes et l'une des notions que nous rencontrons dans leurs écrits.

Que dire de Pythagore? Ce que lui avaient révélé ses observations sur la longueur des cordes sonores, nos traités savants le reproduisent pour toutes les parties de la physique : ils sont hérissés, de la premiere page à la dernière, de chiffres, de calculs et de formules. Si tout n'est pas nombre, tout recoit le nombre, selon la profonde expression de Philolaus. tout participe du nombre, avec cette restriction toulelois que a dans la physique les nombres sont tout, dans la biologie et la physiologie peu de chose, en metaphysique rien » Robert Mayer), « Comme autrefois a l'école des Italiotes, mais dans un sens plus large, les nombres, seuls caracteres idéographiques qui nous soient restés, apparaissent comme les forces directrices de l'univers Humboldt . Lorsque nous etablissons que de l'infiniment petit à l'infiniment grand tout relève du nombre, du poids et de la mesure, quand nous disons que la beauté de Dieu réside dans l'unite, et celle de la creation dans l'harmonie, que faisons-nous autre chose que de nous approprier la sagesse de Pythagore? Et pour prendre un exemple frappant, est-ce que la grande loi de Dalton relative aux proportions délinies des combinaisons chimiques ne fait pas songer immédiatement à ce qu'enseignaient les Pythagoriciens de la proportionnalité universelle?

Parménide, avec son mépris de l'expérience vulgaire, son dédain des esprits superficiels qui ne voient dans la nature que le théâtre de phenomènes toujours changeants et de luttes incompréhensibles, avec son amour de la pensée pure et de ses formes austères de raisonnement, avec son affirmation catégorique de l'unité de l'être, et son besoin de se reposer dans l'absolu, ne revit-il pas en Spinoza et en Hégel, tous deux prenant pour point de départ l'etre abstrait conçu par la raison?

Mais voici un autre ancêtre de Hégel : c'est Héraclite (1., laissant là la substance pour ne voir que ses transformations à l'inlini et faire ainsi de l'être un tissu de perpétuelles antiqumies: la philosophie scientifique actuelle n'incline-t-elle pas de même à substituer à la permanence de la matière la permanence de la force vive et de l'énergie? Encore que le mouvement n'explique rien et même ne soit rien en dehors des êtres ou il se manifeste, n'en lait-on pas comme Héraclite le phénomène unique, générateur de tous les autres, auxquels il sert pour ainsi dire de commune mesure et entre lesquels il établit des équivalences constantes? Lorsque Herbert Spencer nous montre la vie et l'humanité asservies à des intégrations et à des désintégrations constantes, avec cette loi qui les résume : marcher toujours, évoluer sans cesse, mourir pour renaitre et renaitre pour mourar, que fait-il sinon traduire dans un autre langage la maxime du sage d'Ephèse : Hzvroiv πετηρ πολεμος (3) ?

<sup>(1)</sup> Les systèmes de l'un et de l'autre de ces philosophes ne se resument-ils pas egalement dans la formule celebre : Ales est un Berdeu?

<sup>(2)</sup> a Fui l'oit de parler grec (disuit Caro exposant dans sa chaure de Sarkonne les theories d'Hérachte), je parle le langage des théories contemporames. »

La théorie des quatre éléments, chère à Empédocle, n'a plus droit de cité dans la science, mais l'opinion commune lui est demeurée fidele, tant elle répond heureusement aux états les plus généraux et les plus connus de la matière. Le thaumaturge d'Agrigente ne se doutait pas des prodiges de la chimie moderne; mais quand il parlait de l'amour qui associe et de la haine qui désunit, ne touchait-il pas de bien près aux attractions et aux répulsions qui sont pour nous la charte constitutive du monde moléculaire? et faut-il beaucoup d'imagination pour se représenter les affinités chimiques comme le résultat de sympathies et d'antipathies qui échitent, violentes et irrésistibles, au sein de l'infiniment petit (1 ?

Je ne sais si sur ce terrain aucun philosophe de l'antiquité est plus voisin de nous que Démocrite. Le vide et les atomes, ses deux principes, voilà le double pivot fondamental sur lequel roulent toutes les grandes hypothèses scientifiques des modernes. La divisibilité de la matiere à l'infini avait le grave inconvênient de l'éparpiller, de l'émietter jusqu'à l'anéantir: par sa constitution atomique elle, offre à la théorie et au calcul une base appréciable et solide. 4 La conception de ces particules indivisibles paraît être la conséquence nécessaire des lois fondamentales qui président à la combinaison chimique » (Berthelot). Elle est supposée par la double règle des proportions délinies et des proportions multiples, « Transformée de diverses sortes par des hommes tels que Descartes, Boyle et Newton, la doctrine des atomes et de l'origine de tous les phénomènes cosmiques par le mouvement de ces atomes est devenue, à notre époque, le lond de toutes les sciences de la nature » Soury). Les atomes sont assurés d'y régner en maîtres aussi longtemps qu'une conception plus claire et plus satisfaisante ne les aura pas détrônés. Que si le matérialisme contemporain, en vantant la puissance des

<sup>(1.</sup> Observons, en passant, que c'est à Empédocle qu'André Chénier paraît avoir emprunté ses plans de poésie physique.

atomes, leurs propriétés merveilleuses, leur indestructible durée tentait, comme le matérialisme antique, de s'en faire une arme pour battre en breche Dieu et sa Providence, Platon et Cicéron nous fourniraient pour le combattre des arguments dont la pointe, quoi qu'on en dise, n'est nullement émoussée.

Moins célebre à cette heure que Démocrite, Anaxagore cependant ne doit pas être passé ici sous silence. M. Berthelot n'a-t-il pas écrit que « les homocoméries sont le germe confus des idées actuelles sur la constitution des corps et sur celles des principes immédiats » ? On a de même le droit de considérer comme un écho (conscient ou inconscient) d'Anaxagore la formule fameuse d'Herbert Spencer : « Le monde s'est constitué en passant de l'homogénéité confuse à l'héterogéneite coordonnée ». A un autre point de vue, plus décisif encore, le jour où l'intelligence fut solennellement replacée à l'origine des choses, quel élan donné à la science pour chercher et retrouver dans son vaste domaine les preuves de plus en plus nombreuses, de plus en plus éclatantes de l'ordre universel? Et si, comme l'ont cru des esprits éminents, le spiritualisme projette une égale lumiere et sur les problèmes fondamentaux du monde physique et sur ceux du monde intellectuel, quelle reconnaissance ne devons-nous pas au maître de Socrate et après lui a Socrate lui-même, dont la lumineuse et virile piété unissait sans effort dans l'explication de la nature les données de la philosophie et celles de la croyance?

De tous les a chefs de chœur » de la philosophie antique, c'est peut-être de Platon que les savants modernes croient avoir le moins à apprendre, ou même le plus à se délier : c'est un si habile enchanteur! Assurément ses Idées sont impuissantes à elles seules à mettre de l'ordre dans l'univers, soit : avouons en échange qu'à titre de causes exemplaires des choses elles aident supérieurement à expliquer celui qui, en effet, y règne. On peut ne prendre qu'un médiocre intérêt aux hypothèses physiques du Timée (1), encore que tel passage

<sup>(1)</sup> Précédemment (voir p. 448 et suiv.) nous avons tenté de faire le

où le monde nous est représenté comme « un tout unique, parfait, à l'abri des maladies et de la vieillesse (l. » exprime sous le voile du symboli-me antique quel que chose de très voisin de ce que la science moderne entend par « la conservation de la force et de l'énergie »; mais ce n'est pas tout : l'ilée maitresse de ce beau dialogue, à savoir l'Etre éternel et parfait disposant toutes choses en vue du bien par un acte de bonté, était bien digne de l'admiration des siècles 2].

Si, comme on l'a dit justement, dans la vie d'un homme ce ne sont pas les erreurs qu'il faut compter, mais bien les vérités qu'il a mises en lumière, les pas en avant qu'il a fait faire à l'esprit humain, rien de plus mérité que le respect séculaire dont la postérité a entouré le nom d'Aristote. Quel savoir prodigieux ! quelle largeur de conception ! quelle vigueur de raisonnement! Parmi les problèmes auxquels il s'est le plus obstinément attaché il en est que nous ne daignons plus approfondir : ont-ils perdu de leur importance, ou serions-nous plus assurés d'en posséder la solution? On l'a fait remarquer très finement : lorsque les chimistes actuels distinguent dans les atomes un principe passif, le même dans tous, et un principe actif, produisant dans chacun la force qui le met en état de développer son activité propre, ne se rapprochent-ils pas à leur insu de ce qu'Aristote enseignait sous le nom de forme et de matière? lorsque, pour expliquer des phénomènes dont la véritable cause nous demeure in onnue, les savants mo-

depart de ce qui a passé de l'enseignement, de Platon dans la science moderne. On pent allei plus loin et dire avec un critique contemporain « qu'il v a beaucoup d'idees laissées jusqu'à ce jour incomprises dans les certs de Platon et d'Aristote, lesquelles n'attendent, qu'un esprit ouvert pour se reveiller à une nouvelle vie, »

Tuno , 32, C-D.

<sup>(2)</sup> Que sont les fignes suivantes de John Herschell, sinon la traduction en langage moderne d'une des plus belles pensées que nous ayons rencontrees chez Platon; « On ne saurant trop aftirer l'attention de celui qui étudie la nature sur ce point qu'il n'y a guère de phénomène naturel qui puisse être complètement expliqué dans tous ses détails sans la connaissance de plusieurs sciences et peut-être même de toutes »?

dernes parlent d'attraction, d'affinité moléculaire, de type chimique, de plan de structure, etc., n'est-ce pas revenir bon gré mal gré au langage linaliste si lamilier au péripalétisme? et quand fait-on plus grand usage de ces locutions que lorsqu'il s'agit précisément des principes générateurs et organisateurs de l'univers (1 ?

Passons nous maintenant à ces systèmes qui, pour rendre compte de l'ordre et de la richesse du monde ne savent invoquer que le hasard, ou à ces écrivains qui nous représentent la nature, artiste aveugle, réalisant des fins qu'elle-même ignore et agissant dans une sorte de somnambulisme lucide? n'est-il pas évident qu'ils s'inspirent, qu'ils le sachent ou non, d'Epicure et de Lucrèce, auquel l'athé.sme de tous les temps a emprunté avec ompressement des arzuments qui n'éta ent peut être nullement faits pour lui (2, ?

Gethe ne reconnaît d'autre divinité que l'énergie créatrice de la nature : d'autres nous parlent du monde, corps immense, cité infinie, organisme parlait dont toutes les parties sont viviliées par une âme douée d'une activité divine : les réminiscences de Chrysippe et de Sénèque sont ici manifestes. Mettons force vitale où les stoiciens écrivaient feu artiste, et « cours naturel des choses » ou ils faisaient intervenir une Providence singulièrement voisine de l'antique destin : nous

<sup>(1)</sup> Aristote n'eut fait, je crois, aucune difficulté de signer les deux phrases suivintes. L'une de M. Founlée: « L'être intelligent ne fait que s'imprimer à lui-in me dans le langige de la conscience claire ce perpetuel essor en avant de la vie qui se retrouve dans la nature entiere », — Lautre de M. Boutroux : « Il est roisonnoble d'afinettre dans la nature comme une tendance vers l'intelligibilité ».

<sup>(2</sup> a Quelques-uns des ecrisains du xvii es soche, qui ont en pour le materialisme la fimeste preference si eloquemment combutue par Rousseau et quelquet as par Vollaire, ont exclusivement admire Lucreco, et souvent recuenh dans son poeme de vieux sophismes aussi decries que beu cause, et temoins incontestables de ce cero te uniforme d'absurdites, auquel est condamne l'attensine. Le baron d'Hollach en a hérisce son Système de la nature a (Valencies).

croirons, en les lisant, avoir sous les yeux des pages publiées d'hier.

Les métaphysiciens qui font de la nature une dispersion, une réfraction de l'espert (1) ou mieux encore une sorte d'évanouissement et d'obscurcissement de l'Etre divin, n'out-ils pas le droit de chercher dans les Alexandrins de lointains ancè-tres?

Enfin il n'est pas jusqu'à l'évolution, si en faveur dans la seconde moitié du xix siecle, dont une étude attentive ne fasse retrouver les éléments au sein de cette vieille philosophie. La théorie d'Herbert Spencer sur les périodes successives de développement et de décha de l'univers est un retour pur et simple à l'hypothèse d'Anaximandre, sauf que les conceptions du grand penseur anglais portent, selon la remarque de M. Tannery, sur un monde démesurément agrandi par rapport à celui des anciens. Adaptation progressive des organismes au milieu ambiant, lutte pour l'existence, survivance des plus forts ou des plus habiles, toutes ces thèses fondamentales de l'évolutionisme contemporain se retrouvent dans les fragments d'Empédocle : Aristote insiste sur la continuité ininterrompue que présente la série des êtres, le stoicisme sur le déroulement fatal des conditions et des choses conditionnées dans ce vaste univers ; enlin l'épicurisme sous la plume de Lucrèce, 2) a la prétention de nous retracer en traits saisissants l'ascension lente et graduelle de l'animalité à l'humanité. Rendons d'ailleurs à l'antiquité cette justice qu'elle n'a jamais ressenti le moindre enthousiasme pour les plus bizarres imaginations des transformistes.

Bref, et pour conclure, le monde sans Dieu, - le monde

<sup>(1) .</sup> La nature, c'est l'esprit rendu visible « (Schreitse)

<sup>(2)</sup> A propos du tableau que dérbule sous nos yeux ce poète dans la dermere partie de son Ve chant, un cotaque, M. Reverchon, écrivait ce qui suit : « l'ar la justesse des observations, la précision et la netteré des apercus, la vraisemblance et la logique des enchaînements, ces pages remarquables ne seraient pas deplacées dans les meilleurs traites d'anthropologie contemporaine ».

distinct de Dieu, — le monde assimilé à Dieu, ces trois grandes solutions philosophiques du problème de la nature, la Grèce les a connues, rationnellement exposées, habilement défendues, éloquemment commentées. Il y a ainsi, comme Caro se plaisait à le répêter, des dynasties d'idées qui se perpétuent à travers les âges.

11

Un second point qu'il importe de mettre en lumière, c'est la cohésion reconnue par les anciens et, sauf de rares exceptions, constamment maintenue par eux entre les diverses branches de la science, c'est l'esprit systématique qui n'est pas du tout l'esprit de système, dont ils se sont inspirés en abordant les questions les plus hautes posées devant leur raison. A leurs yeux, dans la connaissance comme dans la réalité dont elle yeut être la fidèle image, et peut-être à un plus haut degré encore, tout se lie, tout s'enchaine, tout s'éclaire et s'appuie mutuellement (1): volontiers ils auraient appliqué à l'ensemble des choses ce qu'Aristote a si bien dit de la nature, qu'elle n'est pas un composé d'épisodes, à la façon d'une mauvaise tragédie. Les philosophes antérieurs à Socrate ont eu le tort unais quelle indutgence ne méritent pas leurs premiers et téméraires essais?) de concentrer leur attention tropexclusivement sur le monde; et pour mesurer les heureuses

<sup>(1</sup> Aujourd'hm, au contraire, en matière scientifique il n'y a pour ainsi dire que des spécialistes, et c'est ficheux. — Comparer ce jugement porte par M. Faguet (Reine blene du 11 novembre 1898, sur un phenomène aurlogue qui s'est produit dans le domaine littéraire : « La loi de subdivision successive des genres, encore quo tres humaine et presque fatale, est funeste autant que fatale et il secart bon de ne pa la couveir de benédictions. L'est precisément le rôle du genie de s'y soustraire ».

conséquences de la réforme socratique, il suffit de mettre en parallele l'œuvre importante de l'Iaton ou d'Aristote avec ce que l'histoire, à défaut des textes, nous apprend de leurs devanciers. Au premier coup d'œil, quel surcroit de clarté, de netteté, d'intérêt et de grandeur! Il ne s'etait trouvé que de rares disciples pour recueillir les locons d'un Ibales ou d'un Empédocle; des écoles se sont fondées, et se sont prolongées durant des siecles pour perpétuer l'enseignement du Lycée et de l'Académie. Aussi bien, loin de séparer l'étude de l'homme de celle de l'univers, ces grands génies attentils à les rapprocher se répétaient sans cesse à eux-memes cette question que dans le Phidre Socrate adresse à son jeune ami. « Penses-tu qu'on puisse connaître suftisamment la nature de l'ame sans connaître la nature universelle?» 1) Conséquence pratique : leur co-mologie n'avait pas moins d'étendue que leur psychologie, leur morale ou leur dialectique, et dans les sucles qui suivirent n'a eu ni moins de retentissement ni moins d'éclat. Zénon même et Epicure, dont les regards, comme ceux de leur époque, sont tournés avant tout vers la pratique, ont sur la nature des vues hardies qui non seulement ne sont pas étrangeres à leurs préceptes de conduite, mais encore constituent à cette heure, aux veux d'un grand nombre, la partie vraiment intéressante de leur système.

Faut-il rappeler ici que cette union étroite, cette poursuite simultanée de la science de l'homme et de celle de l'univers a survéeu à l'antiquité, comme on devait s'y attendre, et qu'elle a été tout à la fois admise et pratiquée par Descartes,

<sup>(1)</sup> De même d'us le Philebe le bien de l'homme nous est présente comme une manifestation particulière du bien universel. — Il y avail, dira-t-on, quelque exageration d'uns ce point de vie. — Soit, mais ne tombons nous pas à l'heure actuelle dans un excès opposé l's llu'y à récélement au un cercle vieu ux à chercher l'explication partielle des lois et des fonctions normales de la jeusce dans les lois de la nature entière, qui comprend notre pensee même, et dans le processus de lévolution universelle dont notre évolution intellectuelle fait partie » (M. Fountez, Reque philosophique, novembre 1891).

par Leibniz et à certains égards par Kant lui-même? Constatons cependant qu'au xixé siècle une tendance bien différente s'est fait jour.

Tandis qu'en Allemagne l'idéalisme subjectif de Fichte, l'idéalisme objectif de Schelling, l'idéalisme absolu de Hègel planaient sur les hauteurs et affectaient la même étrange indifférence à l'égard du monde matériel et des sciences positives, dans notre pays les plus en vue d'entre les « idéologues a adoptaient, pour de tout autres motifs d'ailleurs, une attitude presque identique, qui fut aussi celle de leurs heureux rivaux. Ces dermers (j'entends les restaurateurs du spiritualisme, de 1810 à 1830) ont-ils cru que dans la lutte engagée par eux contre le sensualisme alors régnant, ce qui importait avant tout le reste, c'était de remettre l'âme en possession de sa dignité et de ses droits méconnus? La philosophie qui jadis avait crés la science, qui s'en était fait une alliée naturelle, un auxiliaire empressé, a-t-elle jugé opportun d'affirmer que « le monde des esprits » était son authentique apanage, a-t-elle désespéré trop tôt de suivre dans leur surprenant essor l'astronomie, la physique, la chimie, la physiologie modernes? est-ce faute de sympathie pour les savants qu'elle a paru cesser de s'intéresser à leurs découvertes? est-ce faute de confiance en ses propres titres qu'elle a craint, en pénétrant sur leur domaine, de s'entendre traiter d'usurpatrice et d'entrer en conflit avec une puissance jalouse, liere de ses triomphes? Pour l'un de ces motifs, ou peut-être pour tous ces motifs réunis, elle a abdiqué ce que, dans l'antiquité, elle avait toujours considéré comme une partie importante de sa lache, comme un de ses plus incontestables privilèges (1); afin sans

<sup>(1)</sup> fait bien digne de remarque, de l'autre côté du Rhin, à l'heure actuelle, un phénomene tout semblable se prodint. A la suite d'un tableau des progres merveilleux de la science, on pouvut lire dans la Veitschrift für Philosophie und philosophische Kritik, 1991, p. 290: « Dann aber bleiben die Vertreter der Philosophie für die Verminderung der Kronrechte, die die Königin der Wissenschaften zu beklagen hat, verantwortlich, in der That sie selbst sind Schuld daran, dass die

doute de mieux défendre son patrimoine exclusif, on l'a vue se concentrer dans l'étude de l'homme moral comme dans un fort où elle se sentait inexpugnable (1).

tieschichte der mathematischen Naturerklärung nicht mehr als ein Theil der Geschichte der Philosophie aufgefasst wird: sie haben verstumt in der Zurückführung der wissenschaftlichen Methoden auf allgemeine Grunds itze der Ersenntniss die Fortschritte der Naturwissenchatten zu folgen und dadurch ist ihr Einfluss verloren gegangen.

Aussi la Souéte philosophique de Berlin a-t-elle mis au concours pour 1893 la question suivante : « Das Verhâltniss der Philosophire su der empirischen Wissenschaft von der Natur » avec le programme très net que voici :

"Unter den gegenwärtigen Vertretern der Wissenschaft ist die Meinung weit verbreitet, dass in der Erforschung der Natur das empurische Verfahren das allein berichtigte sei; das Recht einer Philosophie der Natur wird entweder in Frage gestellt oder mit Entschiedentiert bestritten. Zum Zwecke einer begrundeten Entscheidung über diese Ansichtwanscht die Philos. Gesellschaft eine eingehende Untersuchung folgender hauptsächlicher Fragen:

I. Welche Ziele verfolgt einersons die Philosophie, andererseits die emprische Forschung, und welche Mittel und Verfahrungsweise stehen jeder von beiden zu Gebote!

II Grebt es Voraussetzungen für die emperische Naturforschung, die notwendig der Philosophie zu entnehmen sind, oder Grenzen ihrer Tragweite, die eine Ergänzung durch philosophische Forschung erforderich machen?

III. Fills sich neben der empirischen Naturforschung eine Philosophilo der Naturals möglich und berechtigterweisensollte, welches Verhältniss zwischen ihnen wurde sich als das der Naturaler Sache entsprechende ergeben, und in welchem Sanne wäre ein Zusammenwirken der beiden Forschungsarten geboten?»

I ne obligeante communication du secrétures de la Societe philosophique m'apprend qu'à la suite de ce concours deux memoires, l'un de M. Schmitz-Dumont, l'autre de M. Wetterhan, ont été couronnés. Le second a été depuis imprimé à Leipzig en 1895.

L'ai bâte d'ajonter qu'obéissant à des préoccupations analogues, l'Academie des sciences morales avait prorogé à l'année 1900 le sujet auvant dejà proposé pour 1897 : Des rapports géneraux de la philosophie et des sciences. Mais la section de philosophie, après lecturé desmémoires envoyes, n'a pas juge qu'il y oût hou de décerner de prix.

 Un est quelque peu étonné à l'etranger de voir dans notre pays les cours de philosophie officiellement rattachés aux Facultes des lettres. Mais on n'a pas le droit d'en conclure, comme on l'a fait, qu'ils

Quelles furent les conséquences de cette résolution, née des circonstances autant que d'un dessein réfléchi? L'u divorce dont philosophes et savants ont eu inégalement à souffrir, mais qui, de part et d'autre, a eu et ne pouvait avoir que des suites funestes. Comme si la science offrait encore les mêmes incertitudes qu'au temps d'Héraclite et d'Anaxagore, Cousin et ses disciples immédiats reprenant l'attitude, sinon les arguments de Socrate, ont laissé entièrement de côté la nature et l'univers; et cette abstention fut interprétée comme un aveu d'impuissance. On insinua que la philosophie, confuse d'avoir si longtemps envahi ce qui ne lui appartenait pas, confessait implicitement ses torts, ne demandant qu'à faire oublier par sa réserve présente ses témérités passées. Notre spiritualisme, si brillant sur d'autres terrains, semblait avoir perdu jusqu'à la conception de cette cosmologie rationnelle 1) qui tenaît encore une si belle place chez les maitres du xvnº siècle: il a vu se produire en dehors de lui, presque malgré lui et, hélas! en grande partie contre lui cette prodigieuse poussée scientifique qui a renouvelé les méthodes, perfectionné les procédés de l'expérience, étendu presqu'à l'infini les frontières du savoir humain et enfanté des découvertes qui semblent un défi jeté à l'imagination la plus hardie. Oubliant qu'elle devait être « l'explication universelle », la métaphysique avait rompu avec la réslité objective, avec le monde concret des laits et des phénomènes (2); le positivisme, selon l'expression de Janet, s'empara sans coup férir de ce bonum vacans et y planta son drapeau.

A cette évolution la philosophie ne pouvait que perdre en ampleur, en fécondité, en élévation. Non seulement elle se

aient jamais cessé d'étre « une œuvre de vérité » pour prendre un caractère purement oratoire

<sup>(</sup>i) Faisons dependent une exception pour les deux cours remarquables professes par Caro à la Sorbonne en 1883 et 1885.

<sup>(2)</sup> a Pour la plupart nous ignorous les savants ou les comprenous vaguement a (M. Rauh dans la Reine de metaphigaque et de morale, mai 1895).

privait des armes les plus puissantes (1) dans sa lutte contre un idéalisme d'importation étrangère, lequel d'une part donnait la main au phénoménisme pour supprimer la notion de substance et l'unité du moi peusant, de l'autre niait en nous toute communication avec un monde extérieur qui, disait-on, échappe à toutes nos prises, en déput des vains efforts que nous multiplions pour le saisir (2 . Mais il v a plus : on tenta même d'affaiblir l'autorité de la philosophie sur les esprits en la réduisant à une mine sans fin de controverses psychologiques plus ou moins subtiles, à l'usage spécial d'une élite d'intelligences fines et déliées ; on lui contesta le droit de se prononcer sur la valeur des plus hautes hypothèses scientifiques, le droit d'intervenir dans cette analyse de plus en plus précise des forces naturelles, passion des générations contemporaines; et sans même los laisser la libre possession de la sphere qu'elle s'était réservée, on la pria ou on lui enjoignit de n'avoir plus à en sortir 3.

En présence de ce dédain, de cette hostilité si peu dégnisée, on se souvient involontairement du temps ou la philosophie, cette recherche des premières causes et des premières principes, régnait avec une autorité incontestée sur l'harmonieux ensemble des connaissances humaines: l'esprit se reporte, avec une admiration qui ne va pas sans regret, vers ces mémorables systèmes de l'antiquité où sans doute la matière était subordonnée à l'intelligence, le nionde des corps à celui

<sup>(1)</sup> Pour nous borner icr à cette simple réflexion, est ce qu'au sorir de la gaterie des machines a notre Exposition de 1900, en presence des resultats stup finats réalises par l'industrie contemporaine, il est possible de douter un seul instant et de notre connaissance tres reelle des objets matériels et de l'action non moins réelle de notre faiblesse pensante sur des forces redoutables, mus aveugles?

<sup>(2 «</sup> L'univers existe, mais il est inétaphysique et non scientifique » (M. Disys, Reine philosophique, 1892).

<sup>3</sup> Sans meconnaître les services rendus par la psycho-physique et la psycho-physiologie, comment ne pus protester contre la pretention de ces deux sciences à se substituer desormais aux données de l'introspection et du seus intime?

de la pensée, mais où l'intelligence et la pensée, avec une conscience très nette de leurs prérogatives, mettaient leur juste orgueil à pénétrer dans cette sphere inférieure ou se produit et où agit la matière, résolues à tenter tout au moins d'en poser les lois fondamentales et d'en expliquer les étonnantes harmonies, Jusqu'à Socrate les anciens eurent peine à se dégager de la nature : après l'intellectualisme des trois derniers siècles, l'esprit moderne a peine à y rentrer, et sous nos yeux les métaphysteiens de presque toutes les écoles. I), nu lieu de vivilier incessamment leurs doctrines au contact des recherches et des découvertes de la science expérimentale, préferent se réfugier dans la critique de la connaissance, dans les antinomies du relatif et de l'absolu, du subjectif et de l'objectif, dans les postulats de la morale, dans les profondeurs abstraites de l'infini et du transfini.

Ne jouirons-nous pas de nouveau de cette alliance féconde entre la philosophie et la science, alliance qui, après tant de sierles de progrès ininterrompu, offcirait certainement un sur-croit de portée, de solidité et de grandeur? On a dit : « Le philosophe n'est point historien ou litterateur : il doit être geometre et physicien ou il ne sera point philosophe » (2). C'est aller un pen loin peut-être ; mus il reste incontestable que des conn dissances étendues sont nécessaires pour entire dans l'ordre concret des êtres et aborder pratiquement les grands mystères de la création (3). Non-seulement on ne peut plus songer aujourd'hui à

I flors de france cependant l'école mo-scolastique est entire dans une voie plus sage ; lémein les recherches et les travaux provoques par le remanquable fostitut plu moplaque cree dépuis quelques années à 11 myersite de Louving.

<sup>(2)</sup> M. Paustin-Helor dans la Science nouvelle,

<sup>(3)</sup> l'ue seule obje tion pourr it nous être opposée l'es his des phénomènes, telles que la méthi de expérimentale les met chaque jour mieux en lumière sont si varioes, si complexes qu'à première une une philosophie de la nature, au seus ou l'entendrient les auciens, parait humaniement impossible, les travailleurs les plus laborieux pouvant tout au plus se flatter d'en claborer des fragments épars. Autant de sciences

renouveler les audaces dialectiques d'un Hégelet d'un Schelling, à qui Humboldt leur compatriote reprochait avec tant d'autorité « les courtes saturnales d'une science étrangement idéale »;
mais il faut se persuader qu'une sérieuse métaphysique du
monde ne « contente pas d'une sèche énumération d'axiomes
ontologiques ou d'un catalogue des attributs généraux réels
ou supposés de la matière. Démocrite, Platon. Aristote, Théophraste, dont la pensée était comme attirée par les plus profondes abstractions, ont fait à leur heure, ne l'oublions pas,
œuvre de savants plongés dans l'observation et l'analyse de
la réalité. Ils écrivaient sur les propriétés des plantes, sur les
classifications animales, sur les mouvements des astres, sur les
ressorts de notre organisme, de la même plume qui abordait
sans trembler les problèmes les plus ardus de la métaphysique.

### Ш

Mais à l'heure présente, s'il y a des philosophes qui se passent trop aisément de science, il v a, et en plus grand nombre encore, des savants qui se passent de philosophie, déclarant sans sourciller qu'ils n'attendent pas d'autres révélations de la vérité que celles des creusets et des cornues de leurs laboratoires. Or, l'enseignement qui se dégage pour nous de l'histoire de la pensée antique, c'est le rôle capital joué par la philosophie dans le développement de la science (1); le premier problème abordé est d'ordre philosophique : c'est précisément une de ces questions d'origine sur lesquelles une

particulières, autant d'états rivaux jatoux de leur indépendance et en tout cas difficiles à courber sous la suprématie d'une autorité commune.

<sup>(1</sup> La preuve nons en est foninie par la hauteur à laquelle la Grèce s'est élevée au-dessus de la science égyptienne et orientale, confinée dans la sphère toujours étroite de l'empirisme.

école contemporaine nous invite à faire silence, sous prétexte qu'elles dépassent notre portée (1). Que les physiciens d'lonie fussent mai préparés à les résoudre, je l'accorde : la Grèce u'en est pas moins fiere d'avoir eu un Thalès et un Anaximandre, car seuls ces hardis chercheurs et leurs successeurs ont rendu possibles un Platon et un Aristote. Ce qu'on nous représenterait volontiers comme l'erreur de quelques intelligences supérieures a été celle de tout un peuple, car si vous eussiez demandé à un Grec du ve ou du tré siècle où se cultivait la science, il vous eut infailliblement conduit aux écoles des philosophes.

Et si dans ces écoles le rôle de la raison discursive dans l'interprétation des phénomènes naturels va grandissant, qui donc songerait à s'en plaindre, et crotrait sérieusement déchoir en passant des hypothèses d'un Anaximène et d'un Empédocle aux démonstrations du Timee et de la Physique? Ce n'est pas Lange, le célebre historien du matérialisme, en dépit de ses préventions contre les préoccupations morales que Socrate a léguées à Platon d'abord, puis à Aristote : « Nous accorderons même à de telles spéculations une haute importance, quand nous verrons combien cet élan de l'esprit qui s'associe à la recherche de l'un et de l'éternel dans les vicissitudes des choses terrestres réagit sur des générations entieres en les animant et donne même souvent par voie indirecte une nouvelle impulsion aux investigations scientifiques... Le principe moral et religieux qui constituait le point de départ de Socrato et de l'Iaton dirigea le grand travail de la pensée humaine vers un but déterminé ». Ainsi c'est aux

et « L'ensemble des connaissances humaines ressemble à un grand fleuve coulant a plems bords sous un ciel resplendissant de lumbre, mais dont on ignore la source et l'embouchure, qui nuit et meurt dans les nuages » (M. Ruor). De fait, la science se fait illusion sur son pouvoir et on lui demande trop quand on veut que par ses seules forces elle cherche et decouvre le principe initial qui a donné l'être à l'univers et qui en assure la conservation.

métaphysiciens par excellence de l'antiquité que remonte l'essor scientifique le plus hardi et en même temps le plus durable: sans eux l'étude de la nature n'eût pas atteint ce degré de souffle et de vigueur (1). La tendance de l'esprit vers le suprasensible aida puissamment à la recherche et à la découverte des lois mêmes du monde sensible, et l'on peut dire avec Barthélemy Saint-Hilaire qu'Aristote n'eût pas créé comme il l'a fait l'histoire naturelle s'il n'eût été philosophe (2).

Et comment en eût-il été autrement? Dans la science comme dans l'art, c'est la pensée qui est l'ouvrière par excellence de la civilisation. Par lui-même, a dit Claude Bernard, un fait n'est pas scientifique : les phénomènes sont les matériaux nécessaires de la recherche expérimentale : mais c'est leur mise en œuvre par le raisonnement inductif, c'est-à-dire la théorie, qui constitue et édifie véritablement la science (3). Ce n'est pas seulement parce que, selon le mot de Schopenhauer, le monde est notre représentation, en d'autres termes, n'existe pour nous qu'à condition que par la voie de l'intuition nous le réfléchissions en notre intérieur : c'est aussi parce que la science de la nature suppose dans cette nature

<sup>(1)</sup> La même thèse, en ce qui concerne les savants des trois derniers siècles, a éte démontrée soit par Papillon *Histoire de la philosophie moderne*), soit par M. Naville (Les outrateurs de la physique moderne).

<sup>(2)</sup> A. Comte Im-même of après M. Lalande dans la Recue philosophique, septembre 1898) a démontré d'une facon qui ne comporte pas de réplique que la science est perdue si la philosophie s'en détache.

<sup>(</sup>d. Sans un Ampère jamais le monde n'aurait en d'Edison. Ce n'est pas à ce dernier, c'est à quelque savant obscur enfermé dans ses méditions et ses c deuls que la science sera quelque jour redevable d'une véritable théorie de l'électricité. — Cf. Juns Soiox, Le dévoir, p. 146 : « Toutes les grandes déc nivertes ont été les fruits heureux de la spéculation pure. Si la science descend au point de n'être plus qu'une brain he de commerce, il n'y aura plus de ces longues vies vouées coûte que coûte à la poursante de la vérite. On ne verra plus naître ces grands systèmes qui donnent un nom a un siècle et marquent comme des jalons la glorieuse route de l'humanité ». Or, voilà ce qui fut précisément l'ambition de l'antiquité; voilà, en dépit de mainte erreur dogmatique, ce qui demeurera un de ses titres d'honneur.

même un ordre, une stabilité dont la notion nous est suggérée par la raison. Les idées directrices de l'intelligence sont comme autant de cadres dans lesquels viennent pour ainsi dire spontanément se ranger les lois fondamentales auxquelles la nature est soumise. La création serait à nos yeux comme une lettre morte, si l'esprit qui en pressent les secrets n'était pas là pour en interpréter les muets symboles : ce qu'il cherche et retrouve sous les choses, c'est sa propre pensée (1). L'intelligible est l'objet propre de la raison 2).

Vollà pourquoi les sciences naturelles, malgré l'indépendance qu'elles réclament à l'égard de toute suprématie étrangere, out à demander à la philosophie, qu'Aristote qualifiait si judicieusement d'a architectonique » ) leurs principes régulateurs, de même qu'elles trouvent en elle un complément nécessaire et un magnifique couronnement 3). Ce n'est pas la méthode empirique qui à elle scule cût suffi pour enfanter les plus grands progrès. Que de découvertes, préparées en apparence depuis longtemps par l'observation et même par le calcul, n'ont pu s'epanouir, selon la belle expression d'un contemporain, que sur les hauteurs de la pensee! Qui a les yeux fixés sur le nécessaire peut seul se flatter de comprendre le contiogent; aussi là où brille dans tout son éclat l'esprit scientifique (par exemple, dans les travaux d'un Faraday, d'un Dumas, d'un Cauchy, d'un Quatrefages et d'un Pasteur.

<sup>4)</sup> Pythalore vivut vingt soldles avant Copernic et Kepler: cela l'attit empeche de siduer avec admiration la heaute du 267 av. ?

c? Que on venille bien le remarquer, pourquoi la serence des phénoments inferieurs est-elle en ore si incomplete? Se serait ce pas paro que nous agnorous comment y infervienment ces notions de lin, d'ordre, d'harmonie qui illumiment de leur clarté les grandes lignes ar-ellatecturales de l'innivers?

<sup>3)</sup> Let, been entendu, le me place à un point de vue purement didact que, satissonzer à involuer le toucapage de M. Foulible demandant au nom de la morale (lierue bleue du Cmurs 1801 qu'en l'urbant au lyese les grandes hypotheses auxque des about seent les seu nees de la nature on mette en lumière « tinsuitisance de ces hypotheses pour résoudre l'énigme de l'existence ».

regardez de près : vous retrouverez sous une forme parlois inattendue la tendance, le langage et, pour tout dire d'un mot, la culture philosophique (1). La science observe et analyse successivement tel et tel cas particulier ; elle détermine et circonscrit par ses formules l'action des causes secondes '2 : à la philosophie de reconstituer l'ensemble (3) et de remonter jusqu'aux premiers principes 4). « La science expérimentale, disait Caro, peut enrichir de quelques anneaux la chaîne des phenomènes : son effort n'aboutira jamais qu'à reculer la limite supérieure de notre ignorance » (5). Que d'admirables progrès réalisés dans le domaine des faits ! mais que d'obscurités lorsqu'avec les seuls procédés de la science on veut saisir le dernier mot des choses ? (6) Autre chose en

<sup>(1)</sup> C'est ce que paraît oublier M. Goblet lorsque dans son Essa sur la classification des seiences il nous represente la philosophie, « dont l'objet va s'appauvrissant à mesure que celui de chaque science se determinent s'en détache », refontée et diminuée de plus en plus par le progrès même des connaissances humaines.

<sup>2)</sup> On connaît l'adage seculaire : a ll n'y a de science que du géneral ». Il semble qu'aujourd l'un la perspective soit absolument renversee. C'est au point que les anomalies, les singularites, les cas morbides officent à l'heure présente un intérêt bien autrement rif et sont étudies avec bien plus d'ardeur que les lois générales.

As a la vrate science est cette qui donne à toutes les autres leur achèvement naturel dans la contemptation de l'ordre universel, dont chacune ne nous revêle qu'un aspect unique et isole ».

<sup>(</sup>b. ) C'est le devoir de l'ami de l'intelligence et de la science de rechercher premièrement les causes rationnelles et seulement en seconde ligne celles qui meuvent et qui sont muss par une sorte de nécessite » (Platon). — Même langage chex Epichre parlant des hases de sa cosmologie (Doging Largue, x, 116) : 2272 (1220222 2009) politique (20 mg tât mp) tou katé papos ait at ouvoir noutre.

<sup>(</sup>a « Si quelques cerisans», plans d'enthousiasme pour la méthode inductive, estiment que dans la philosophie naturelle le syllogisme a vieilli et fait son lemps, ils commettent une erreur grossière, refutée péremptoirement par la science elle-même... A ceux qui regardent l'induction comme l'a et l'o de la philosophie de la nature, il convient de faire remurques qu'elle n'en est que l'a » (Daobiscu).

<sup>(6) «</sup> Nous allons à l'aventure, en cherchant l'unité de nos connaissances materielles dans des abines dont nul n'a sonde la profondeur »

effet est calculer la marche du monde, autre chose, la comprendre. Et n'est-on pas tenté parfois de répéter à la suite de Philolais : « C'est à Dieu et non à l'homme qu'il appartient de connaître complètement la nature » (1)?

Ainsi, torsqu'on a défini la matière « un principe de quantité et d'étendue », en a-t-on donné une explication délinitive? En dépouillant un corps de tout ce que la sensation nous en révèle, d'élimination en elimination on arrive à la notion d'Aristote, une simple possibilité d'être ; mais nous reculons devant notre imagination mécontente d'une conception où elle ne peut rien saisir, et qu'elle est impuissante à se figurer. Préfére-t-on se représenter la matière comme « un mode d'action de la force réglée par les lois du mouvement »? Mais la force et le mouvement, nouveaux problèmes : sur leur essence intime, que peuvent nous apprendre les efforts même combinés de la physique et de la chimie? comment l'attraction et la répulsion sont-elles liées à l'élément matériel ? qu'y a-t-il derrière les expressions de molécules, d'atomes, d'éther? Comment ces sujets inconnus et ces milieux supposés arrivent-ils à former des groupes différents les uns des autres par leurs propriétés intimes ou visibles? pour répondre, à peine sommes-nous plus avancés qu'au temps de Platon et d'Aristote, et cette simple constatation suffirait pour assurer a u présent travail quelque intérêt. N'a-t-il pas fallu à ces phi-Losophes, au Lerceau même de la science, une sorte d'héroisme intellectuel pour se mesurer avec ces redoutables énigmes, et, à vingt siecles et plus de distance, ne suivons-nous pas avec une curiosité bien légitime la lutte aussi ardente que désintéressée de leur pensée contre le mystère?

On l'a dit avec raison : l'homme poursuit aujourd'hui l'infini par de subtiles analyses, comme il avait cherché au déhut

<sup>(</sup>Humonor). Nonnmoins ces problèmes, chaque genération de savants les lègue à la génération suivante, et le jour on l'intelligence humaine s'en désintéresserait pour toujours, elle signerait son alcheation.

<sup>(</sup>t) 't plote fle an te nat nin anfamatinar endergeent gran ..

de la science à l'embrasser par d'ambitieuses synthèses ; le savoir humain se subdivise à l'infini et chaque savant, occupé à sa récolte sur la branche qu'il a choisie, perd de vue le tronc et les racines de l'arbre (1). Schopenhauer dans son style ironique disait : « Je suis toujours tenté d'appeler « tâtillons de la nature » (Topfgucker) ces naturalistes microscopiques et micrologiques à l'excès » (2). Et il ajoutait dans un autre passage : « Avec de la physique pure on n'arrivera jamais à rien. Quelques grands progrès qu'elle puisse accomplir, elle ne nous fera pas avancer d'un pas vers la métaphysique, de même qu'une surface, aussi loin qu'on la continue, ne gagnera jamais rien en profondeur » (3). Les sciences pratiques éclairent la route où la philosophie doit entrer, et la philosophie à son tour, leur rendant au centuple ce qu'elle en a reçu, agrandit l'horizon de la science qu'elle porte à des hauteurs que celle-ci d'elle-même n'eût jamais gravies.

C'est ce qu'avaient très bien compris les philosophes de l'antiquité. Ils ont pris définitivement possession au nom de la raison humaine de ces régions supérieures d'où tous les assauts du positivisme contemporain n'ont pas réussi et ne réussiront pas à la chasser (4). « Par delà les limites resserrées de la science, j'aperçois les vastes et réels horizons accessibles à

<sup>(1) «</sup> Le résultat le plus important d'une étude rationnelle de la nature est de saisir l'unité et l'harmonie au sein de cet immense assemblage de forces » (Il insolut).

<sup>(2) «</sup> Pour qu'elles fleurissent au lieu de s'en aller en poussière, il faut que les sciences vivent d'une vie commune, qu'elles se touchent et se rejoignent par leurs principes généraux « (Saisser).

<sup>(3)</sup> Telle fut la conviction des grands penseurs de tous les temps.

1 Mit der blosser Thutsächlichkeit und nachten Gegebenheit mag sich das kunne benken dieser Mäuner nugends zufriedengeben, ohne nach einer ratio oder jus facti zu bohren » "M. Prieibenen, Sokrates und Plato, p. 674).

<sup>(6) «</sup> N'est il pas permis de dire que ce refus de l'esprit de se luisser enchaîner par les faits positivement connus, cette audacieuse activité qu'il minifeste quand même pour les depasser sont le ferment le plus paissant pour pousser la science toujours plus haut ? » (M. Minale).

l'ame qui se dilate... Rien ne fera que les idées qui donnent aux théories de la nature leur lumière me soient filles de la plus pure activité spéculative; rien ne retirera du tissu de la science les fils d'or que la main de la philosophie y a introduits » (1).

<sup>(1)</sup> Papillon, ouvrage cité.

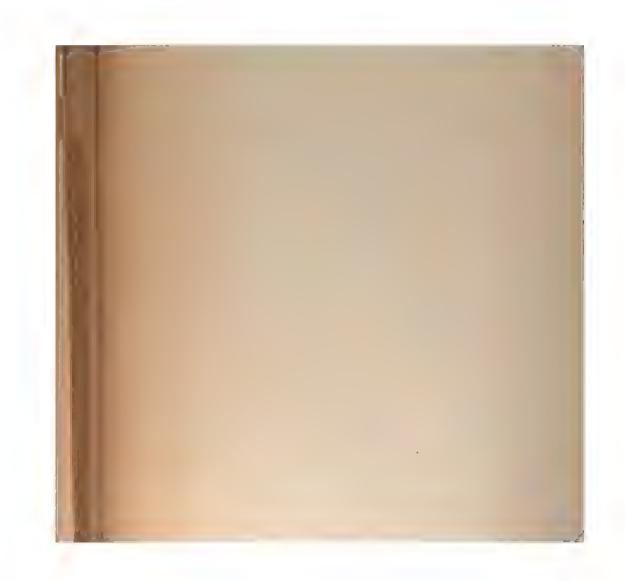

#### **APPENDICE**

Extraits du rapport présenté au nom de la section de philosophie à l'Académie des sciences morales et politiques sur le concours relatif à la Philosophie de la nature chez les anciens.

> Par M. Cu. Lévéque. (16 juillet 1992)

« Cette question avait été mise au concours en 1887 avec échéance au 31 décembre 1889. Aucun mémoire n'avait répondu à ce premier appel. L'Académie jugea qu'il convenait de ne pas retirer un tel sujet sans faire une nouvelle tentative et il fut proposé une seconde fois. Les mémoires devaient être remis au 31 décembre 1891. Il en est venu deux dont je vais entretenir l'Académie.

On demandait aux concurrents d'exposer historiquement les notions, les doctrines, les théories des anciens sur la nature. Ils devaient les chercher non seulement chez les philosophes, mais dans les religions, dans les mythologies, chez les poètes, chez les savants, chez les moralistes. Le sujet était donc très vaste. C'était une première difficulté. Mais il y en avait une seconde plus grande encore. Celle-ci consistait à ne faire à chaque ordre de connaissance que sa juste part, c'est-à-dire notamment à ne pas donner soit à la science soit à la morale plus de place ou même autant de place qu'à la philosophie. Or, la philosophie de la nature, c'était l'ensemble des questions que soulève le spectacle de l'univers, surtout au point de vue des origines et des causes.

Le mémoire n° 2 est un travail considérable et très complet. Si l'auteur a pu embrasser le sujet dans son ensemble et dans ses détails, on constate aisément que c'est grâce à un savoir étendu, exact, et à part ce qui a rapport aux religions orientales, acquis de première main... La littérature grecque sous toutes ses formes lui est

familière... Il en est de même de la fittérature latine. Mais il est encore plus versé dans l'histoire de la philosophie que dans celle des littératures. Quant à la science proprement dite, ancienne et moderne, il la connaît assez pour en saisir le côté philosophique...

Le sujet présentait un inconvénient qu'il était malaisé d'éviter et qu'il fallait subir sans hésiter, dans l'intérêt même de la vérité historique. Le même personnage, dans l'antiquité comme de nos jours, peut avoir été poète à certains moments, philosophe, moraliste, savant à la fois ou tour à tour, de sorte que le sujet obligeait à faire reparaître tel ou tel écrivain à plusieurs reprises et sous ses divers aspects. L'auteur du mêmoire no 2 a accepté cette nécessité. Il en a atténué autant que possible le mauvais effet. De même, en adoptant la méthode chronologique, il s'en est affranchi lorsqu'elle aurait nui à la clarté de son exposition...

Quel service la mythologie a-t-elle rendu à l'intelligence et à la philosophie de la nature? On a dit qu'elle avait poétisé l'univers, qui ne fut jamais plus imposant qu'au temps

#### Où le Ciel sur la Terre Vivait et respirait dans un peuple de dieux,

L'auteur du mémoire nº 2 est d'un autre avis...

Bans un chapitre intitulé: La poesie de la nature en Grice, l'auteur recueille avec soin les impressions, les descriptions, les fragments de tableaux, dont les anciens poètes grecs ont été généralement sobres, mais qui pourtant se rencontrent dans leurs œuvres... Il aborde ensuite la partie la plus importante de sa tâche, qui consiste à étudier non plus comment les Grecs ont traduit les impressions qui leur venaient de la nature, mais au contraite comment ils l'ont soumise aux prises de leur intelligence « pour essayer de la comprendre, de la définir et de lui ravir ses secrets ....

La coutume, lorsqu'on ecrit l'histoire de la philosophie, est d'alier tout droit à ce que les solutions, même les plus anciennes, présentent de tant soit peu psychologique ou métaphysique, sauf à ne parler qu'en dermer lieu des données physiques, mathématiques et physiologiques. De récents et très savants critiques, français et allemands, ont pensé au contraire que les premiers philosophes grecs étant presque tous partis d'une première contemplation de la nature, il convient, pour les bien comprendre, de suivre la même marche. L'auteur du mêmoire ne 2 a adopte à peu près cette manière de procéder. Ajoutons que par le parti qu'il en a tiré, il en a en quelque façon montre les avantages, dont le plus évident est de faisser à chacun de

ces philosophes, si originaux et si différents, sa physionomic indivi-

Mais les anciens ne se sont pas contentés d'étudier la nature en métaphysiciens; ils s'en sont auxsi occupés en savants, en physiciens, plus attentifs aux phénomènes quaux causes et aux substances. De là un chapitre intéressant et cà et là quelque peu nouveau...

La nature extérieure n'est pas la soule qui rappelle la réflexion du philosophe. Il y a une nature intérieure qui est ca nous, qui est nous. C'est sur celle-ci que Socrate ill descendre la philosophie, jusqu'à lui trop tournée du côté du ciel...

La conclusion générale du mémoire n° 2 est un morceau digne d'être loué. L'auteur y degage et y fait ressortir avec sureté les rapports qui cattachent la philosophie de la nature des anciens à la science, à la philosophie et à la philosophie scientifique des modernes. Comme les moltres les plus éminents d'aujourd'hui, il refuse de dire qu'entre les systèmes antiques et les theories modernes sur la nature il y a un abime. Il établit non par de simples attiemations mais par des comparaisons précises, qu'en toute grande question les anciens nous out frayé la voie, de telle sorte que l'on retrouve chez eux les commencements de solutions que les esprits légers sont seuls à regarder comme absolument nouvelles. Très justement il loue les anciens philosophes d'avoir um, pour la plupart au moins, les spéculations les plus hautes et les recherches scientifiques, en quoi ils ont eu pour imitateurs des penseurs tels que Descartes, Leibniz, Kant...

Sur un programme vaste, sur un sujet difficile et complexe, le mémoire n° 2 est un travail distingué, répondant à toutes les questions avec érudition et méthode; il est bien compose : les omissions, d'ailleurs rares, n'y sont pas des lactures, les longueurs, peu nombreuses, n'y sont pas des hors d'œuvre ; le style en est élégant et pourtant naturel : enfin les convictions spiritualistes de l'auteur sont à la fois tres fermes et exprimées sous une forme toujours exempte de raideur. La section propose à l'Academie de décerner intégralement le prix au mémoire n° 2 et une mention très honorable au mémoire n° 1. «

L'Académie a adopté ces propositions.



# TABLE DES MATIÈRES

| AVANT-PROPQS                                    |   |   | • |   |   | 4   |
|-------------------------------------------------|---|---|---|---|---|-----|
|                                                 |   |   |   |   |   |     |
| PREMIÈRE PARTIE                                 |   |   |   |   |   |     |
|                                                 |   |   |   |   |   |     |
| INTRODUCTION                                    | • | * | • | ٠ | • | 5   |
| CHAP. I LA NATURE ET LA PENSÉE BELIGIEUSE       |   | - |   |   |   | 43  |
| I. — Réflexions générales                       |   |   |   |   |   | 43  |
| II. — Les Hébreux                               |   |   |   |   |   | 20  |
| III Les Perses (Assyriens et Phéniciens).       |   |   |   |   |   | 27  |
| IV Les Egyptiens.                               |   |   |   |   |   | 32  |
| V. — Les Chinois.                               |   |   |   |   |   | 38  |
| VI. — Les llindous                              |   |   |   |   |   | 41  |
|                                                 |   | - | • | · |   | 62  |
| CHAP. II. — LA NATURE ET LE SENTIMENT POÉTIQUE. |   | - | • | ٠ | • |     |
| I. — Réflexions générales.                      | • | • | • | ٠ | • | 62  |
| H. — La mythologie.                             | - | • | ^ | - | : | 80  |
| III. — La poésie de la nature en Grèce.         | • | • | ٠ | ٠ | ٠ | 94  |
| 1. Homère                                       |   |   |   |   |   | 94  |
| 2. Hésiode                                      |   |   |   |   |   | 102 |
| 3. La poésie lyrique                            |   |   |   |   |   | 105 |
| 4. La poésie dramatique                         |   |   |   |   |   | 110 |
| 3. Xénophon et Platon                           |   |   |   |   |   | 317 |
| 6. Théocrite                                    |   |   |   |   |   | 421 |
| 7. Les romanciers grecs                         |   |   |   |   |   | 125 |
| 8. Les Pères de l'Église.                       |   |   |   |   |   | 126 |
| IV La poésie de la nature à Rome                |   |   |   |   |   | 128 |
|                                                 |   |   |   | • | • |     |
| 1. Les prosateurs latins avant Auguste.         |   |   |   |   | ٠ | 128 |
| 2. Lacrèce                                      | • | • | • | • | • | 133 |
|                                                 |   |   |   |   |   |     |

•

| 582  | •      | TABLE DES MATIÈRES                  |   |     |
|------|--------|-------------------------------------|---|-----|
|      | •      | 4. La poésie élégiaque              |   | 141 |
|      | •      | 5. Horace                           |   | 444 |
|      |        | 6. Manfilus                         |   | 146 |
|      |        | 7. Les écrivains de l'ère impériale | • | 148 |
|      |        | 8. Conclusion                       |   | 156 |
|      |        |                                     |   | •   |
|      |        | DEUXIÈME PARTIE                     |   |     |
| Снат | . I. · | — LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE         |   | 139 |
|      | Į      | Considérations préliminaires        |   | 159 |
|      | П      | — La science orientale              |   | 162 |
|      | ш      | - La science hellénique             |   | 170 |
|      | IV     | - Les sources                       |   | 204 |
| CHAI | P. II. | LA MÉTAPHYSIQUE DE LA NATURE        |   | 216 |
|      | τ.     | — Cosmogonies                       |   | 216 |
|      |        | — Cosmologies                       |   | 233 |
|      | 41.    |                                     | • |     |
|      |        | 4. Réflexions générales.            | • | 233 |
|      |        | 2. Solution de quelques difficultés | • | 243 |
|      | III    | Les philosophes antésocratiques     |   | 256 |
|      |        | 1. Thalès                           |   | 256 |
|      |        | 2. Anaximandre                      |   | 260 |
|      |        | 3. Anaximène.                       |   | 267 |
|      |        | 4. Diogane d'Apollonie              |   | 269 |
|      |        | 3. Pythagore.                       |   | 271 |
|      |        | 6. Xénophane et Parminède           |   | 282 |
|      |        | 7. Héraclite                        |   | 292 |
|      |        | 8. Empédocle.                       |   | 300 |
|      |        | 9. Démocrite. ,                     |   | 306 |
|      |        | 10. Anaxagone                       |   | 314 |
|      | īv.    | — Socrate                           |   | 323 |
|      |        | — Platen                            |   | 336 |
|      |        | - Aristote                          |   | 366 |
|      |        | — Les stoiciens.                    |   | 387 |
|      |        | - Les épicuriens                    |   | 398 |
|      |        | - Les Alexandrins                   |   | 411 |

| TABLE DES MATIÈRES                    | ٠. |   |   | • |   | , |   | 583 |
|---------------------------------------|----|---|---|---|---|---|---|-----|
| •                                     |    | • |   |   |   | Ç |   |     |
| GRAP. III LA SCIENCE DE LA NATURE     |    |   |   |   | • |   |   | 420 |
| I. — Réflexions générales             |    |   |   |   |   |   |   | 420 |
| II. — Les savants dans le monde greç. |    |   |   |   |   | • |   | 435 |
| III Plutarque, Ptolémée et Galien.    |    |   |   |   |   |   |   | 479 |
| IV Les savants dans le monde romai    | n  |   |   |   |   |   |   | 491 |
| V. — Sénèque et Pline l'ancien        | •  | ٠ | • | ٠ | • | • | • | 500 |
| CHAP. IV LA NATURE ET LE MONDE MORAL. |    | • |   |   | • |   |   | 513 |
| I Droit et législation                |    |   |   |   |   |   |   | 516 |
| II. — Education et morale             |    | • |   |   | • | ٠ | • | 528 |
|                                       |    |   |   |   |   |   |   |     |
| Conclusion                            |    |   |   |   |   |   |   | 553 |



| •   | •   | •  |
|-----|-----|----|
|     |     |    |
|     |     | •  |
|     |     |    |
|     | 13. |    |
|     |     |    |
| •   |     |    |
| . • |     | •  |
|     |     |    |
| •   |     | 1. |

## LANE MEDICAL LIBRARY

To avoid fine, this book should be returned on or before the date last stamped below.

| - |  |
|---|--|
|   |  |
|   |  |

1901 LANE HIST

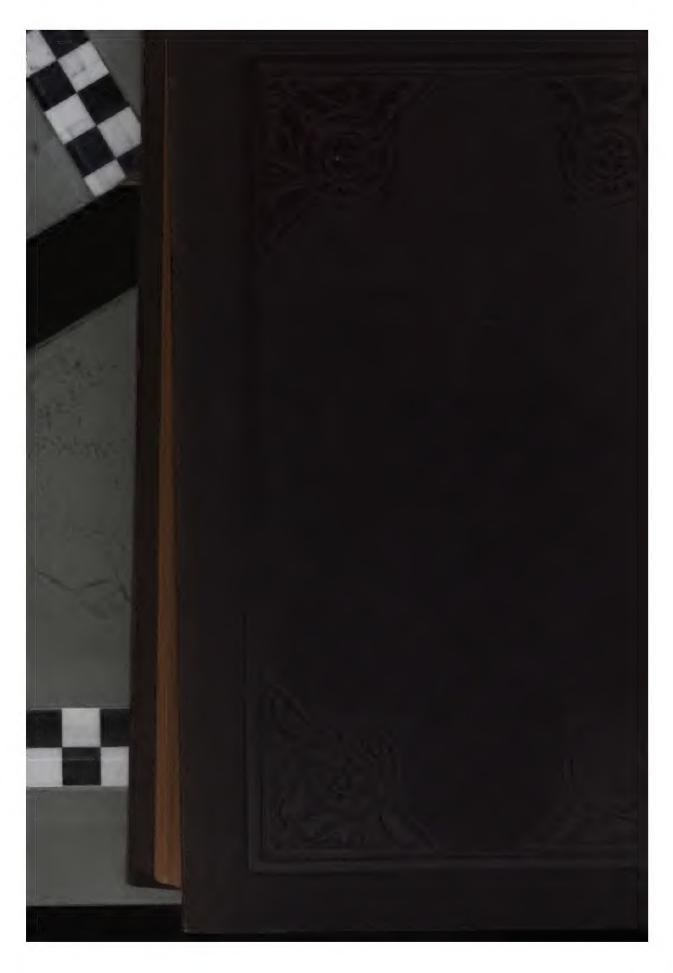